Sur le rif

l iva la muen

Printer Commence of the Commen

THE STATE OF THE S

There are

2.4

The state of the s

4 4 2

or Was a resi

and the state of

NOUVELLES E

D. AUCE SAFELY

4. 18 A. 184

Transport

and met des conditions THE PARTY OF ents chez Telbot

habet finders designates of Radios, is m presidente fant fam je facele the labor & Punge larry he the statement of the A. M. of the party free der restret des justifications of the Property distances pass to grave or me. mirginis ja find nabenber je seit. !!

Ausgementerfyl der 186 1 4 to 1.2. 如此人名英斯特斯斯特 南北縣 西西屬 (本) 在1年 1年 1 the combined \$ 13 page to the company

The state of the s Street State Base the see with a two courses The state of the s # Is Mean to a familiar 4 4 7 5 5 1 m 3 m AND THE CONTRACTOR OF A the same time the same that Mile hated open Statheams different to prosperiously as all loves a statute W. - 255 Therefore is abbotion to the property of Maria case stage of the case and a rest mit a former en demon terreste in en

The approximation of the contract property And I have been a day and a great death, deposite that the president is market maken which the new property and attender fan Eugenspale in it in helde Gartine. The second a real or and the per sec Agente in the selection with the press of 网络海洲 新海 网络西西亚 والمعالية والمناز والمجهور والموادة والمراجد الماسيقة ್ರಾರ್ಟ್ ಕ್ರಾರ್ಡ್ನ ಕ್ರೋಟ್ ಕ್ರಾರ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿಕ राष्ट्रा भवानक एका झुटिए हैं। चा क्रूबेब्रह

The first control of the control of

FOR SHOWS IN THE SECOND

医阴茎壁 的 青春 的情報

44.00

4 - 24 - 3

. . . . . . . .

1000

. . .

25.0

And List Consumer species Consumer September

2-12-5

ing State

"Ξ."»

\_\_\_\_\_

Spin the

- 1

14.5 March 1997 7.5 Service Sea 3250 15 . . . .

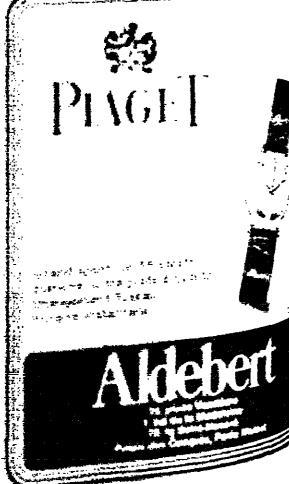

**Un sous-officier** et un soldat français

LIRE PAGE 3

tués à Beyrouth



3,80 F

Algéria, 3 DA; Merce, 4.20 dr.; Tunisia, 380 m.; Alfonega, 1,60 DM; Autricha, 15 sch.; Salgique, 26 fr.; Casada, 1,10 S; Cose-d'ivoire, 340 F CFA; Danemark, 6,50 Kr.; Espegas, 100 pes.; E.-M., 95 c.; G.-B., 50 p.; Friese, 65 dr.; Irlands, 50 p.; Italia, 1 200 l.; Libes, 376 P.; Libys, 0.350 DL; Luxembourg, 27 f.; Norvège, 8,00 kr.; Psys-Bes, 1,75 fl.; Portugal, 25 cs.; Sácégal, 340 F CFA; Suède, 7,75 kr.; Suisse, 1,40 f.; Yougoslavia, 130 nd.

Tarif des abontements page 2

5, RUE DES ITALIENS 75427 PARIS CEDEX 09 Télex MONDPAR 650572 F Tél.: 246-72-23

# La misère et la violence au Brésil La politique industrielle à l'épreuve

#### La poudrière

A l'époque du « miracle économique » et des grands projets pharaoniques du régime mili-taire arrivé au pouvoir par la force en 1964, les dirigeants de Brasilia donnaient volontiers leur nation pour « modèle » aux autres pays en voie de développement de la planète. Le rêve et les illusions se sont écroulés.

Le Brésil affronte aujourd'hui une crise multiforme et d'une gravité exceptionnelle : récesgravite exceptionneile : reces-sion sans espoir de récupération à court terme, inflation galo-pante, chute de la production, chômage, misère des masses po-pulaires, paupérisation des classes moyennes, dette extérieure record estimée à près de 100 milliards de dollars. M. Delfim Neto, tout-puissant ministre de la planification, jurait il n'y a pas si longtemps que le Brésil ne ferait jamais appel au Fonds monétaire international. La première puissance d'Amérique latine est contrainte aujourd'hui, elle aussi, de répondre aux re-commandations du F.M.I., et les négociations pour le rééchelon-nement de la détte brésilienne se déroulent dans une confusion qui illustre les inquiétudes de la communanté internationale quant à la solvabilité du Brésil.

La marge de manœuvre du gouvernement de Brasilia est étroite. Céder sans réserves au F.M.I., qui préconise un plan d'austérité rigoureux, risquerait d'aggraver encore la situation d'aggraver encore la situation des plus défavorisés, alors que les tensions sociales sont ex-trêmes. Les pillages sont de-venus courants, même dans les grandes villes du Sud, Rio et Sao-Panlo. La misère du Nor-desta aggravase massère du Nordeste, aggravée par une séche-resse qui se prolonge depuis canq ans et met en danger de mort au moins trois millions de per-sounes cette année, a atteint les limites du soutenable. L'ausécurité grandit rapidement dans les nes tentaculaires et sin tres des capitales du Sud et du Nordeste Socialement, le Brésil est une pondrière.

Les dirigeants ne peuvent cegarde répétées de leurs créan-ciers internationanx s'ils veulent, au moins, pouvoir payer les intérêts de leurs dettes à court terme. Ils out déjà dû demander des délais exceptionnels de remboursement à ces créanciers, et certains pays, comme le Japon, sont de plus en plus inquiets de-vant la tentation de fuite en avant du géant brésilien. Tout un courant d'opinion, animé par les dirigeants de l'opposition représentées an Congrès, précor ouvertement la suspension tiement de la dette et un mora-

toire d'an moins trois ans. Ce débat de fond est au centre des grandes manœuvres politiques qui ont commencé dans la perspective de l'élection prési-deutielle qui doit normalement avoir lieu en 1985. Les régimes militaires passent volontiers la main aux civils quand la situation économique et sociale est catastrophique et que leur gestion suscite des critiques unanimes. On l'a vu au Pérou et en Argentine. On le verra peut-être demain en Uruguay.

Contraints par la crise et les pressions d'une société plus dy-annique et revendicative de restaurer les libertés démocratiques, les militaires brésiliens n'en tentent pas moins de limiter leurs concessions et de mainte nir un système de contrôle indirect des institutions. Après avoir paru admettre le principe de l'élection du prochain président de la République au suffrage universel, conformément aux vœux de l'opposition et d'une immense majorité de Brésiliers, ils font marche arrière et s'efforcent de trouver un candidat civil mais favorable à leurs vues. Au-delà du débat sur la crise, ce sont les choix de société pour demain qui sont en cause.

#### D'innombrables meurtres et pillages font régner la terreur dans la grande métropole de Sao-Paulo

De notre envoyé spécial

Sao-Paulo. - Sao-Paulo, la fait pour l'atténuer. Un flot boueux grande métropole brésilienne (plus de six millions d'habitants), est en train de chavirer. Certes, depuis le temps qu'on le dit... Mais comment traduire autrement ce qu'on lit dans traduire autrement ce qu'on lit dans la presse et ce que murmurent, avec un désespoir trasquille, les habitnés de cet immense bidonville qu'est la banlieue pauliste? En avril, il y avait eu la «grande casse» : quelques centaines de vitrines saccagées par des chômeurs et des affamés. Depuis, il y a en des centaines, des milliers d'autres «casses». Sao-Paulo avait déjà intégré à sa vie quotidieme la faim des plus pauvres, la violence des «marginalisés». Elle a franchi un nouveau palier dans sa franchi un nouveau palier dans sa montée vers les hautes turbulences : le pillage comme risque assumé. Il est devent banal, pour qui tient bou-tique, de se faire dévaliser. Même les cantines scolaires sont mises à

On va, à Osasco, retrouver ce Brésil hideux, atomisé, qui s'étend sur des milliers de kilomètres carrés, le chaos des casemates improvisées la nuit, des mes qui ne figureégouts à fleur de terre qui devien-nent, par la force des choses, des « jardins » pour enfants, des décharges où chaque jour; à l'aube, des gens viennent chercher leur

Un simple coup d'œil suffit à véri-fier que la laideur a pris racine, et que rien, décidément rien, n'a été

M. Alfonsin

a nommé

de nouveaux chefs

de l'armée

LIRE PAGE 6

Le Parlement

a remis en cause

la réforme agraire

LIRE PAGE 5

**Nathalie** 

SARRAUTE

Enfance

GALLIMARD nrf

SALVADOR

ARGENTINE

annoucent qu' · ici on coupe, on teim, on décrèpe les cheveux » et on soigne les ongles des dames. Un épicier raconte d'une voix blanche, égale, qu'il a été cambriolé seize fois. Un autre moutre la barre électrifiée qu'il a posée derrière son rideau de fer. Beaucoup de commer-

cants dorment désormais sur place un fusil à la main. Hier soir, un vendeur de volailles a été assassiné : là an milien de ses cages à poulets. Pourquoi ? Les voisins ne savent pas. A leurs mines, on comprend qu'ils n'en font pas un drame. Allez savoir pourquoi... « Ils tuent pour tuer. Pour ne pas être les seuls à se faire

chartie ses puanteurs, à côté de canalisations qui attendent, depuis des mois, d'être posées. Comme tous les jours, à la même heure, des désœuvrés jouent an billard dans des baraques en bois. Des carcasses de voitures dorment dans des sortes de la partier de la lateration de lateration de la lateration de lateration de lateration de la lateration de la lateration de lateration de la lateration de la lateration de la lateration de lateration de la lateration de la lateration de la lateration de

écrit un malheureux sur son taudis

Certaines pancartes, au cœur du bidonville, attendrissent : celles qui

On se fait vite «flinguer», en effet, à Sao-Paulo. La police, la nuit, tire volontiers sur les suspects. Elle évalue son efficacité à l'abondance de son tableau de chasse. Ceux qu'elle traque font de même, désor-

CHARLES VANHECKE. (Lire la suite page 6.)

#### M. Maire dénonce l'immobilisme et l'incohérence du gouvernement

La relative bienveillance des syndicats vis-à-vis du gouvernement ressemble de plus en plus à une peau de chagrin. Elle diminue en effet de our en jour, reflétant le désarroi des salaries. Cet effritement atteint anjourd'hui les organisations qui apparaissaient depuis mai 1981 comme les plus proches du pouvoir.

II y a un mois déjà, la C.G.T. a pris ses distances en signifiant au gouvernement que l'écart entre sa politique et les objectifs de la centrale s'accroissait. Le nouvel accord P.C.-P.S. ne l'a pas fait changer

Le 14 décembre, à Antenne 2 M. Edmond Maire, économe en cris de colère au cours de l'année écoulée, est à son tour monté à l'assaut,

MICHEL NOBLECOURT.

(Lire la suite page 41.)



#### LE PROJET DE LOI SUR LA PRESSE

# Le dossier piégé

M. Pierre Mauroy raconte en privé : - J'ai reçu à l'automne plusieurs directeurs de quotidiens. Ils m'ont dit : tôt ou tard, si on ne fait rien, nous passerons sous la coupe d'Hersant. Cela a été le déclic. -Au-delà de la boutade, l'anecdote confirme l'enjeu de la bataille qui s'est engagée pour rénover le cadre juridique des entreprises de presse. Après des mois d'hésitation, due en particulier aux très fortes réserves premier ministre a donc mis son poids dans la balance. Et ce fut le congrès socialiste de Bourgen-Bresse, l'ovation des militants socialistes, un enthousiasme confirmé ensuite à l'occasion de deux déplacements du chef du gouvernement dans le Nord et les Deux-Sèvres. Il était temps! Aussi bien pour en finir avec ce dossier brûlant des concentrations de presse que pour redonner du moral à une base désenchamée par la rigueur.

L'une des raisons qui ont retardé l'ouverture des hostilités est que le

pouvoir craignait, dans une conjoncture économique et politique qui ne lui est guère favorable depuis le début de l'année, de donner à ses adversaires une nouvelle occasion d'entonner l'air de la liberté. Crainte justifiée... A peine connues les grandes lignes du projet, les hommes politiques et la presse d'opposition Le Figaro, fleuron du groupe Her-

sant, entamait une campagne quoti-dienne dans ses colonnes, sous le titre générique : « La bataille contre le statut de la presse ». De « concert de critiques » en « texte baclé », les titres du journal de M. André Audi-not, le numéro deux du groupe, annoncent chaque jour la couleur. ne laissant pratiquement aucune place aux arguments des défenseurs du projet. L'historien, membre de l'Institut, Pierre Chaunu, parle même de . processus totalitaire .... Pour ne pas être en reste, le Quoti-

dien de Paris de Philippe Tesson parle de « loi d'exception », de par YVES AGNÈS grand gâchis... » Ce ton polémique contraste avec la sérénité d'ensemble de la presse

quotidienne régionale, dont la majorité des titres, pourtant, ne peuvent être accusés de soutenir le gouvernement, loin s'en faut. Mais, outre qu'ils sont épargnés par le projet, la plupart des - régionaux - sont commentaire politique. A l'initiative des états-majors de l'U.D.F. et du R.P.R., l'opposition politique, pour sa part, s'organise et fait front com-mun. On suscite des associations ad hoc, on utilise certains journalistes de renom ou des structures parfois désuètes (telle l'Association syndicale et professionnelle des rédacteurs en chef de journaux et revues français) comme relais d'opinion. pour donner à croire à une mobilisation de la profession toute entière.

(Lire la suite page 9.)

#### Talbot: l'indécision

Le gouvernement est englué dans le dossier Talbot et la demande par Peugeot de lican-cier 2 905 salariés à Poissy. Entre les syndicats, qui jouent leur rôle de défense de l'emploi, et le patronat, qui souligne qu'il est décidément bien difficile de licencier en France. Entre le drame économique (P.S.A. aura perdu plus de 2 milliards de francs en 1983) et le drame social (plus de 7 000 supprestion (M. Calvet, ancien directeur de cabinet de M. Giscard d'Estaing) liée à l'ancien pouvoir et des ministres communistes (au premier rang desquels M. Ralite) qui ne veulent voir de ce dossier que son aspect

La doctrine pourtant était claire. Plusieurs comités intermiconvaincus : « Il n'est pas question d'empêcher les mutations technologiques de s'opérer. » Mais au pied du mur il est bien difficile de l'appliquer.

L'idée était acquise, il y a huit jours, que l'autorisation de licenciements — après celle accordée, il v a trois semaines, au groupe automobile de supprimer par mise à la retraite anticipée près de 4 000 emplois - serait donnée, sous condition de modestes aménagements. Tout au plus était-on décide à ménager M. Ralite, qui avant pris l'engage-ment public qu'aucun licanciement n'interviendrait avant le 1= jenvier 1984.

L'émotion légitime des syndicats, la grève déclenchée aussitôt à Poissy, plus suivie et plus dure que prévu, ont modifié ce plan. Dans la soirée du mardi 13 décembre, le ministre délégué à l'emploi, qui avait déjà pris de vitesse ses confrères du gouvernement en disant à l'Assemblée nationale tout le mal qu'il pensait du plan social d'accompagne ment présenté par Peugeot. annonçait la publication imminente d'un communiqué en forme de € non mais » à la demande du groupe automob Il fallait l'intervention de Matignon, favorable à un « oui mais », pour empêcher la sortie

La rencontre, mercredi, de MM. Bérégovoy et Ralite avec M. Jacques Calvet ainsi qu'avec les dirigeants syndicaux C.G.T. et C.F.D.T. n'a, semble-t-il, pas

clarifié la situation. **BRUNO DETHOMAS.** 

(Lire la suite page 41.)

#### Un entretien avec M. Paul Quilès

ministre de l'urbanisme et du logement

LIRE PAGE 43

AU JOUR LE JOUR

#### Club

L'association la plus éton-nante de l'année est celle que vient de créer Pierre Bas, député R.P.R. de Paris. Elle s'appelle Effort et sérénité ».

C'est un noble programme et C'est un noble programme et qui pourrait être très mobilisa-teur. Mais qui doit y adhérer? Sûrement pas les hargneux, les grincheux, les violents, dont l'agitation ne vise qu'à troubler les esprits. Sûrement pas les lâches, les froussards, les égoistes, qui n'ont en tête que leurs intérêts particuliers.

Au total, il ne doit guère

Au total, il ne doit guère exister dans l'Hexagone que quatre ou cinq individus prets à s inscrire, en conscience, au club des sereins prêts à l'effort. Sauf hypocrisie des adhérents, ce cer cle n'a aucune chance de devenir un mouvement de masse.

BRUNO FRAPPAT.

# Les « nouvelles images »

#### I. - Cartoons made in France

par JEAN-FRANÇOIS LACAN

M. Jack Lang, ministre délégué à la culture, doit annoncer, vendredi 16 décembre, des mesures en faveur des « nouelles images » : dessins animés, vidéo-clips, jeux vidéo. Des images qui procèdent d'une dialectique entre les défis technologiques, les enjeux économiques et la défense d'un patrimoine artistique. La marque même des industries cultu-

Albator, Captain Flam, Candy, ces héros qui hantent les rêves des jeunes téléspectateurs français? Tous Japonais sans exception. Mais «les Misérables». «Sans famille». ces adaptations de notre patrimoine culturel? Japonais, eux aussi. Lucky Luke, les Schtroumfs, produits à partir des bandes dessinées belges ? Américains, tous deux. Et Ulysse, ce foudroyant succès de FR 3 qui a transposé le plus vieux héros occi-dental dans l'imaginaire contemporain? Une production et une conception françaises certes, mais entièrement fabriquée au Japon.

Le jeu est trop facile : sur près de quatre cents heures d'animation diffusées actuellement par les chaînes, à peine plus de 8% sont de fabrication française. Quant aux grands succès cinématographiques (la Planète sauvage, les Maîtres du temps), ils sont eux aussi sabriqués

Le dessin animé est un exemple éclatant des contradictions qui régissent nos industries culturelles. D'un côté, un secteur où la demande internationale est de plus en plus forte, non seulement pour les programmes de jeunesse mais aussi pour la publicité ou les films de formation. Un secteur sans grand risques, d'ailleurs, car de diffusion en rediffusion, les dessins animés amortissent leurs coûts considérables sur des générations d'enfants. Un secteur stratégique enfin, puisque, avec le système des produits dérivés, il tire derrière lui une grande part de l'édition de jeunesse et de l'industrie du jouet

(Lire la suite page 21.)

Pour Gilles Catoire

et Michel Leymarie, il faut une singulière audace pour voir dans le projet de loi sur la presse une atteinte à la liberté, alors que son but est est précisément de la défendre. Tel n'est pas l'avis de Gabriel Enkiri, selon qui il s'agit d'une imposture pure et simple, d'une tentative du pouvoir aux abois pour conjurer une défaite inévitable. Quant à Francis Schwarz, il préconise une aide à la création de publications, au moins pour les hebdomadaires.

#### Non à l'imposture

lendemain A 10 mai 1981, nous attendions des changements dans le domaine de l'information, sions s'envolèrent vite. La télé restait la même, c'est-à-dire progouver-nementale. Les présidents de chaîne ne sont-ils pas quasiment nommés par le pouvoir ? À Antenne 2, Pierre Desgraupes devra bientôt laisser sa place à un autre... qui aura sa carte du P.S. dans la poche, ou qui en sera très proche. Bref, la télé, plus ça change et plus c'est la même chose!

France-Inter? Les radios périphériques? Je ne jurerai pas qu'elles sont dans l'opposition! La Sofirad, société d'Etat, veille... Havas, autre société d'Etat, est plus puissante que jamais. N'est-elle pas en train d'ava-ler la Librairie Larousse, via Nathan? La distribution de la presse, hier contrôlée par Hachette, st aujourd'hui contrôlée par.,. Matra-Hachette!

Imaginez un instant que le P.-D.G. de Matra s'appelle... Robert Hersant! Quel scandale! Un marchand de canons à la tête d'un empire de presse! Et qui contrôle toute la distribution de la presse nationale! Et qui achète des jour-naux (le Parisien libéré, l'Équipe ent...), avec les milliards que lui rapporte la vente des armes tous azimuts! Pas un champ de bataille où l'on ne trouve les engins de Matra-Hersant, et dans chaque camp, car cet Hersant-là n'est pas regardant. Vous entendez d'ici les hurlements des « vertueux » défenseurs de la presse? Vous les voyez en train de rédiger à toute allure un projet de loi pour soustraire les Nou-velles Messageries de la presse pari-

sienne au marchand de canons ? Mais non, ce bon M. Lagardère peut dormir tranquille : il n'est pas interdit, sous un régime « socialiste », de vendre des armes tout en Militant de base.

par GABRIEL ENKIRI (\*)

faisant » dans la presse.,. M. Hernu a trop besoin de lui pour jouer les tartarins... avec nos sous.

Je suis d'accord pour que l'on mette en question le groupe Hersant... à condition que les autres (Havas, Sofirad, Matra, la télé) le soient également. Au profit de qui serait démantelé le groupe Hersant? Qui lui rachèterait ses jour-naux? Matra, avec ses milliards acquis sur les champs de bataille? Havas, qui a également un bel appé-tit? A-t-on réfléchi à ce qui risque de se produire le jour où l'opposition reviendra au pouvoir ? Ou tout simplement lorsqu'une fraction de celleci fera alliance, une fois virés les quatre ministricules communistes. avec François Mitterrand? L'Etat contrôlera pratiquement tous les moyens d'information en France! L'opposition (la «gauche», sans doute) devra se contenter... du Canard enchaîné! Même les journaux du parti communiste disparat-tront (à moins que J.-B. Doumeng ne vienne à leur secours).

Lorsque nous combattions, dans les années 1976-1977, les préten-tions du groupe Hersant, c'était, ne l'oublions pas, pour contrer un pou-voir déjà maître de l'audiovisuel! Contrairement aux apparences, et malgré le chassé-croisé majoritéopposition, la situation n'est-elle pas identique? Ne faut-il pas protéger une presse écrite contre la boulimie d'un pouvoir déjà tout-puissant dans

En réalité, le pouvoir est aux abois. Condamnés chaque dimanche par le suffrage universel, les députés

(\*) Ancien militant de la C.F.D.T. ancien adhérent du P.S. (dén naire en 1983), auteur de Hachette la Pieuwre, du Scandale Hachette et de

de la majorité, devenue minoritaire. vont tenter par tous les moyens de se faire réclire quand même. Deux moyens regtent à leur disposition : changer la loi électorale et renforcer la mainmise du pouvoir sur les moyens d'information. C'est dans ce contexte-là qu'intervient le projet de loi anti-Hersant. Pourquoi ne l'ontils pas présenté en 1981, durant l'état de grâce ? Espéraient ils obtenir à ce moment-là une « franche » collaboration du groupe Hersant,

comme celle qu'ils out su imposer au groupe Matra de MM. Lagardère et Floirat? Pourquoi n'ont-ils pas ouvert dans le pays tout entier un vaste débat sur la liberté de l'information on France? Ne sommesnous pas tous favorables à la transparence, et à l'indépendance des rédactions? C'est, tout simplement, la peur du

suffrage universel qui les anime. Je ne vois pas pourquoi nous devrions donner un coup de main à des gens qui nous ont trahis en déclarant la guerre, ici à l'intérieur, non pas au chômage, comme promis, mais à notre pouvoir d'achat! Et qui, à l'extérieur, soutiennent les tenants de la « guerre froide », allant jusqu'à participer à des opérations militaires en Méditerranée, tout comme de vulgaires Mollet-

Si l'information était libre, ne devrait-on pas entendre les clameurs du « peuple de gauche », de ceux-là notamment qui, à chaque fois qu'ils en ont l'occasion, sanctionnent le gouvernement avec leurs bulletins de vote? Comment se fait-il qu'ils n'apparaissent jamais sur nos petits écrans, seulement dans les sondages? C'est pourquoi je ne marche pas. «Floué», je l'ai été le 10 mai 1981. Et je n'ai plus qu'un désir: participer au grand combat qui nous débarrassera, au plus vite, de cette

#### Aider à la création de publications

par FRANCIS SCHWARZ (\*)

E pluralisme peut être conforté D'autant plus que l'évolution des empêcher un groupe de presse de croître exagérément en Une telle politique présente l'incon-vénient psychologique d'être uniquement défensive. Un développement du pluralisme pourrait être obtenu autrement, grâce à une mesure constructive préconisée par la Fédération française des sociétés de journalistes, bien sûr, mais aussi per le doyen Vedel dans son rapport au Conseil économique et social : l'aide à la création.

Un journal qui se crée, c'est comme un jeune enfant auquel on apprend à marcher. Dans les deux cas, il faut beaucoup d'amour, d'enthousiasme, de foi dans l'avenir, avec, au fond du cœur, une pointe d'angoisse devant l'avenir. Un jour, ses parents lâcheront la main du bébé, Un jour, la fauille toute neuve aura peut-être assez de lecteurs, assez de publicité, pour

#### Un cap périlleux

Ne pourrait-on pas l'aider à franchir ce cap périlleux des premiers pas grâce à une avance d'un fonds remboursable au bout d'un certain temps ? Cinq ans peut-être... L'idée est simple, mais d'une application

Il ne saurait être question de gaspiller les deniers de l'Etat et d'aider . n'importe qui, sans garanties réelies de sérieux et de technicité. Cette aide devrait d'autre part être accordée şelon des modalités na donnant prise à aucun soupçon de favoritisme ou d'ostracisme. Soyons réaliste. Il paraît peu vraisemblable qu'un tel fonds puisse faciliter la création de quotidiens, qui nécessite de puissants movens : en revanche, il pourrait permettre une floraison d'hebdomadaires locaux ou départementaux, si utiles à la vie démocratique et associative

par des mesures tendant à techniques de composition et d'impression joue en faveur des

> Cette aide à la création serait réservée aux publications d'informetion générale et politique, et un nombre minimum d'abonnements, effectivement souscrits par autant de personnes physiques, serait exigé. L'aide pourrait prendre la forme d'une avance, renouvelable. remboursable au ças de succès. Le remboursement ne commencerait pas avant la cinquième année suivant le lancement de la publication ; le fonds serait alimenté par une dotation budgétaire spéciale.

> Mais paut-on, en ces temps d'austérité, se tourner une fois de plus vers l'Etat ? Lors de son récent congrès (le 29 octobre à Saint-Emilion), notre fédération a pris position sur les aides de l'Etat à la presse, qui représentent pour le l'résor une moins-value de recettes fiscales de plus de 1,6 milliard de francs pour une année. Cette aide doit, estime-t-elle, être réservée aux publications pour lesquelles elle était primitivement prévue, c'està-dire à la presse d'information cécérale et politique.

> Il n'y a aucune raison valable pour que la presse de récréation, par exemple, qui est fort prospère, ne paie pas la T.V.A. à 7 % comme le livre. Une partie des ressources ainsi dégagées pourrait être affectée au fonds d'aide à la presse.

> tion pourraient tomber d'accord coûterait rien à l'Etat, au contraire, et serait un puissant encouragement au pluralisme. Il faut que cette loi sur la presse, que nous soutenons, soit créatrice de libertés nou-

(\*) Président de la Fédération française des sociétés de journalistes, prési-dent de la Société civile des journalistes

#### Pour le pluralisme, prenons l'offensive

ORSQU'ELLE présente une loi sur la presse, la gauche est-elle condamnée à vivre sur la défensive? Doit-elle perpétuellement se justifier de n'être pas liberticide? Non, mille fois non. Qu'aient au moins la pudeur de se taire, lorsqu'il s'agit de la si pré-cieuse liberté d'informer, ceux dans les antichambres de qui s'organisaient les regroupements, les concentrations, les disparitions.

Quand M. Giscard d'Estaing écrit : « Le malheur guette ceux qui s'attaquent à la liberté de la presse », on est tenté d'y voir une des explications du grand malheur qui l'a personnellement atteint, un soir de mai 1981. Quand M. Barre inge que Pierre Manroy est un sot car il est plus efficace d'utiliser les banques si l'on veut nuire aux journaux, il dévoile sa philosophie. Quand M. Chirac déclare qu'au nom du pluralisme on s'attaque à la liberté de s'exprimer, on a envie de lui demander de se regarder sans

M. Robert Hersant, véritable patron de cette bataille d'intimidation, se compare à Lech Walesa soimême. Impudente et imprudente déclaration alors qu'une large maiorité des Français (enquête IFOPle Matin) juge le projet utile pour le développement de la presse écrite, l'indépendance des journalistes, liberté de la presse. Et que, en critiquant la loi, l'opposition veut surtout protéger ses intérêts politiques et

Ce n'est pas un socialiste mais

VIEWY DE PARATERE

LE YOGA DES

PHARAOMS

108 F

l'éveil intérieur du sphins

par GILLES CATOIRE et MICHEL LEYMARIE (\*)

l'ordonnance sur la presse du 26 août 1944. Que ce texte brusquement révélé après avoir été tant ignoré soit d'une forme juridique imparfaite, chacun en convient. Mais il faut ou en supprimer jusqu'à l'esprit, ou en adapter la lettre aux

Supprimer, e'est ce que proposent au Sénat les groupes de l'opposition. Messieurs de l'U.D.F. et du R.P.R., vous disposiez de vingt-trois ans pour détruire ce texte qui autourd'hui vous fait horreur. Mais voilà : certains d'entre vous n'avaient pas encore perdu le sens de toutes les valeurs au nom desquelles la Résistance avait combattu. Les autres, tout simplement, n'osaient

Adapter, c'est ce que propose le gouvernement, et, si certains intérêts financiers et monopolistiques se sentent visés, ils ont raison, Qu'ils aient le courage de se défendre à visage découvert sans se déguiser du masque de la liberté offensée. A tout prendre, on présère M. Robert Hersant lorsqu'il se déclare partisan de... garder l'ordonnance de 1944 et de continuer à ne pas l'appliquer.

#### Les principes

Le texte édicté à la veille de la libération ne souffre pas d'équivoque : « Un homme, un journal, et un seul. - Celui de 1983 est beaucoup plus libéral. On peut discuter cer Charles de Gaulle qui a signé taines dispositions: la distinction

 $ARTHUR_{AVALON}$ 

INTRODUCTIONA

entre presse nationale et presse régionale est-elle facile et indiscutable? Pourquoi instaurer une limite de 15 %, et non pas 10 % ou 20 %? La loi n'a-t-elle pas pour consé-quence de protéger les monopoles régionaux épargnés par ses dispositions? N'est-elle pas trop elliptique dans sa définition des équipes rédac-

Le Parlement est là pour amenbablement en considération les améliorations positives qui lui seront proposées. Mais nous sommes nombreux à souhaiter qu'il ne transige pas sur l'essentiel : la concentration excessive est péfaste, et la France, dotée depuis bientôt quarante ans d'une loi antitrust non appliquée, doit, sans avoir à en rougir, pouvoir contrarier le - laissez faire, laissez passer » comme le font depuis long-temps les Etats-Unis, la Grande-Bretagne ou la R.F.A. Quant à ceux qui reprochent à la loi d'en faire trop peu, d'être, au fond, trop libérale avec les grands groupes, on leur répondra que le pluralisme ne se décrète pas. Le cadre juridique reste vide si les conditions politiques et économiques ne sont pas propices à la multiplication des titres.

Tout au plus le projet, précisant pour la première fois que des équipes rédactionnelles distinctes animeront des titres différents, peutil mettre un terme à cette odieuse caricature mercantile : les mêmes journaux, en tous points, se séparant par leurs seuls titres, l'Aurore et le Figaro. « Où je passe, le plura-lisme naît », proclame M. Robert Hersant: à un homme qui vide peu à peu de leur substance rédactionnelle ou économique tous les titres qu'il conquiert, on peut donner acte de vouloir construire le pluralisme des

#### La commission, les franchises

Il est piquant d'avoir à donner à un membre de l'Académie francaise, ancien directeur du Figuro, le choix de se déclarer ou ignorant ou... inexact. « L'équivalent de la Haute Autorité pour la presse écrite, c'est le risque et le début de la soumission à l'Etat », écrit M. d'Ormesson. Nous ne pensons pas faire un compliment à l'auteur en lui révéiant qu'il s'agit là d'un amalgame pure-

La commission prévue par la loi n'aura aucune compétence sur le contenu des journaux. Elle se bornera à contrôler la transparence et l'étendue des transactions, à sanc-

(\*) Membres du bureau d'Espaces 89. Cet article est né des réflexions collectives du groupe - communication ». (Espaces 89 est un club de réflexion socialiste, auquel partici-pent notamment des parlementaires. —

tionner la méconnaissance volontaire de la loi et à signaler les infrac-tions qu'elle découvrira aux autorités de l'ordre judiciaire, qui devraient statuer dans le plus brêf délai afin. d'éviter tout risque d'arbitraire. Ni le rétablissement insidieux de l'autorisation de paraître ni l'instauration sournoise de la censure ne - menacent la presse française.

Cette presse d'information générale et politique, confrontée au défi environnement économique dégradé, réclame, en outre, d'autres soins et d'autres vigilances. Sans une profonde adaptation des aides fiscales et postales, il manquera un volet capital à la fenêtre des libertés. C'est une têche désormais prioritaire pour le gouvernement que d'assurer aux journaux qui contribuent, dans leur diversité, au débat démocratique les conditions économiques de leur survie, de leur renais sance. La gauche, en France, doit concrètement développer le pluralisme, en ne négligeant pas l'inten-

Qui croira réellement que Fran-çois Mitterrand soit prêt à apposer sa signature au bas d'un texte ou restreindrait les libertés publiques? Il n'y a pas une gauche de la justice et une droite de la liberté. Il y a le camp de la justice et de la liberté. dans lequel se placent, sans aucun complexe, les adversaires de la concentration et les partisans de la transparence.

#### Le Monde

Service des Abonnements 5, rue des Italiens 75427 PARIS CEDEX 69 C.C.P. Paris 4207-23 ABONNEMENTS
3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE 341 F 554 F 767 F 989 F TOUS PAYS ÉTRANCERS PAR VOIE NORMALE 661 F 1 194 F 1 727 F 2 268 F

L – BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS 381 F 634 F 887 F 1 140 F IL - SUISSE, TUNISIE 454 F 779 F 1 195 F 1 430 F

ÉTRANGER

Par vole africane
Tarif sur demande.
Les abonné qui pajent per chèque postal (trois volets) voutrent blen joindre ca chèque il lour demande.

Changements d'adresse définitifs on provincires (deux semaines ou plus); nos abonnés sont invités à formuler leur demande une semaine au moiss

Joindre la dernière bande d'envoi à

Veuillez avoir l'obligaance de rediger tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

#### «L'EXTRÊME DROITE EN FRANCE» de Jean-Christian Petitlils

#### Les déconcertantes tribulations des réactionnaires

N France, l'extrême droite remplit depuis bientôt ouarante ans cette foriction de bouc émissaire indispensable au besoin qu'éprouve toute société de reconnaître nettement, quelque part en elle, le mai absolu. Docteur en sciences politiques, Jean-Christian Petitfils essaie de suivre les réectionnaires dans leurs tribulations politiques et intellectuelles, souvent déconcertantes, depuis qu'ils récusèrent la Révolution de 1789, et. au-delà d'elle, le monde moderne. Malheureusement, il mène cet énorme travail d'une plume parfois désinvolte, souvent approximative.

Selon lui, le mouvement prôna dès ses lointaines origines « un retour à peu près complet à l'Ancien Régime », « une monar-chie patemaliste et médiévale », d'après des « conceptions doctrinales progressivement élabo-rées » par Burke, Mallet du Pan, Rivarol, d'Entraigues, Maistre et Bonald. Des six auteura cités, quatre critiquèrent la Révolution bien deventage qu'ils n'avancè-rent une théorie du pouvoir royal, et ne proposèrent jamais un pur et simple retour en arrière. Ils connaissaient trop bien leur épodne bora sonteua nu biodismilie sussi absurde. Quand à Mallet du Pan, il préconise constamment le

A sa liste, J.-Ch. Petitfils ajoute Chateaubriand, Montlosier, Lamennais, Veuillot, mais disceme, maigré cette énumération de brillants esprits, « une véritable haine des idées généraies et abstraites a dans l'« école contre-révolutionnaire », puis brocarde la penchant d'ailleurs bien réel de l'Action française pour « l'intellectualisme ». Entre des reproches aussi contradictoires, il conviendrait de choisir le bon.

Poussé par le génie de l'interprétation libre. J.-Ch. Patitfile expose au chapitre suivant l'essor du nationalisme antiparlementaire sans aucune référence à la crise des institutions ébranlées

par le scandale Wilson, Panama, le krach de l'Union générale. En histoire, les mutations collectives obélissent à des secousses égalechercheur consiste à remonter des conséquences aux causes. J.-Ch. Petitfils préfère insister sur le dandyame e heutain et *rêveur a* d'un Barrès — comme si ces adjectifs épuisent tout ce qu'il aurait pu dire sur l'auteur des Déracinés, du formidable document politique et social qu'est l'Appel du soldat - ou appuie lourdement sur le « pessimisma foncier » d'un Maurras, ou'il se délecte à traiter de « solitaire », « orqueilleux » et « méprisant ». Le rayonnement du personnage tenait à d'autres causes, et pas seulement à la « pulssance de sa construction dogmatique », formule déjà plus heureuse, manifestement inspi-rée par les souvenirs de Claude

. A l'évidence, l'auteur connaît pourtant bien son sujet, qu'il traite sur un ton aouvent péjoratif, quitte à retourner contre l'extrême droite ses méthodes les plus exécrables, la malveil lance particulière à sa tournure d'esprit. Les pages sur les Crobde-Feu, l'aventure de Pierre Poulade, les groupuscules à l'œuvre depuis 1945, des jugements équitables dont l'équilibre déconcerte après tant de systématisations, prouvent en même temps qu'il souhaite fournir un . Seven nod.

En tout cas, l'émeute du 6 février 1934, qu'il attribue à une démonstration e contre le nouveau cabinet constitué par Edouard Herriot », quand cette tāche incomba à son rival Edouard Daladier, n'illustre guère les rares vertus d'un ouvrage trop fréquemment partial et

#### GILBERT COMTE:

\* L'extrème droite en France. Presses universitaires de France, collection . Que sais-je? ...

PROCHE-ORIENT

= = : : : :

- 12 St 22

元·2018年1日

4:2 m ....

ENGL.

Bet a female order of the

as made the control of the first

English to the company

THE RESERVE THE RESERVE

parents to process

Parties of the Control of the State of the S

(april)

material contract of the

Military and a second

Author tray or dad, a last

Date of the Control of the

and the state of the stage

Parintella de la come de

Zia.

The second second second

And the Mark

525

les llevi-lessey a a combarde

Barrell and the second

The second secon

The second second

Rémie à Athènes

LA CHOUTENE SESSION

DIDIALOGUE EURO-ARABE

S SOLDE PAR UN ÉCHEC

450

B. Carlotte and the second

And the second s

A. 4.

And the state of the state of

La Company of the Com See a CE Francisco de Caracterio de Caracter

to the second se

A STATE OF THE STA

Control of the second s

And the second s

A second to Carry On

des positions systemates

Xazara uruz erre

Peter Control Indian

Martine and Conception

. المراجع المراجع

L'EVOLUTIO 

Un soldat et un sous-officier du contin**gent français** ont été tués à Beyrouth The second of th

The second secon The second secon A CONTROL OF THE PARTY OF STEP IN COURT OF SUPERIOR The Parket Service of the Control of

The territor of the least of the Mit de Bratte in the Congress of a mental to be a construction of a con-

The second of the There is a second of the secon The state of the s The second secon

A 182 to the state of the state The state of the same of the state of the same of the The state of the s The second secon The same of the country of the last South and A Service of the servic

· 300 高市 (東京新聞

pour la première Saba, in production was a few for the (如 n 如此) 二种品 n 网络内侧形成形体 田

المستجد والطيخارة والمراجع فالمستجد the attache to the light at the paper a delimit as his in the mornion · 通行權 有限以降的資本 1 年前 16 1976年前 THE STANDARD BURNING PROPERTY SPECIAL REBUTACIONES DE LANGE POR LANGE DE Service and resident they be take all I have Samples of Samesteriors who are printed and the the statement HART ETHING PRO-MANUEL - BELLE MENT State & at phints & Read aires the mark at the Profile of the same the box spins continue. ---Service Debugue & Lincoln, p. 10.

cattibes from sparification on bliff. LE Président à trains authorité. M. I State of Employed Drivell Agricant a personale have see tels off carry the deeps grant to a the territorie sidestinante Person TAN E SA PRESENT BURNE Strateging of home designations had The Property and Personal Property of the Parish POSTAGORDA DE VINCE DES MINISTERS THE REAL PROPERTY OF THE PERSON ASSESSMENT TO SECOND ASSESSMENT TO SECON White is within the statement states the appropriate the L water A interior soil

Control of the second s Control of the second of the s

per Sameylave et Rabacar KHAME 84 F RAPPEL C. Trungpa H.V. Guenth L'AUBE Arthur Avalon
LA PUISSANCE

6, RUE DE SAVOIE - 75006 PARIS

**DERVY** LIVRES

COLLECTION "MYSTICKIS OF RELIGIOUS" DERVY-LIVRES / TRISMEGISTE

de publications

Same and the first of the first

AMERICAN SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE S The state of the s

The second of th

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

The Property of the Party of th

The second of th

According to the second second

September 1 - Se

The state of the s The second secon

The first of the state of the s

The second secon

The second of the control of the con

Service of the servic

and the second of the second o

The second property of the second of the sec

横端 1 7年前 2時日 19年2日 2012 - 11 日 1973年 2022 新 2013年 東 2013年 2013年

The second secon

- Print will bridge

Les déconcertantes tribulais

The first term is the control of the

with the specific harmonia to the control of the co

Trapper (44) Trapper to the control of the control

Million of the first rest of the rest of t

医骶线导性 网络维尔特人名 医内侧部 经工作证券 医皮肤 医皮肤 医动物性

which shapes as the property to be a set of the control of the con

NAMES OF A STATE OF THE STATE O

ment of the Control of the Control

was a sequence to a service of the second second

The second of th

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

The second secon

AND THE RESERVE TH

streng companies on the strength

Character of the section of

And the second of the second o

METHODOLOGY AND PROPERTY OF THE PARTY OF THE

made Payment and the Paris

网络沙麦沙麦沙沙沙

CHANGE OF THE PROPERTY OF THE

The green of the designation of the first terms.

Barren . The great action is

was the more than a second of the

March and the State of the Stat

But the factory washing to the state

gramma more properties

The second secon

squared William to the state of the state of

frage in graph of the comment gain to be

ஆன் ஆட்ட (\$100 kg) (\$100 kg)

上出版 (1986年 1986年 1987年 1987年

graphs of the section of the section

applied the second **建**化原金属

Company of the Compan

grand of the second

gamenta and agent

and the second s

Appendix to the first of the second s

**建 建铁铁铁矿 包约** 

des réactionnaires

and the second of

Contract to the late of the

The state of the state of the

THE RESERVE AS A SECOND

with the marriagnity we can all and

25.4 F

M CAR SHIPEELL

THE P. YELL ST. BUT LINE WATER

नवन सुक्रम के अन्य करते हैं।

White the common and the control of the control

METERIAL SERVICE SELECTION OF LAND SERVICE

The state of the s 

Se surject **等等**。 of the same

errman, gra

-----

-1 -

**- -**

10.00

A 1

84 0

---

400, 44.0.

- درد تعبيه چر

14 ...

....

4.4

ź\_

\*

薦

..:

•

#### Un soldat et un sous-officier du contingent français ont été tués à Bevrouth

De notre correspondant

Beyrouth. - Un soldat du contingent français, de faction devant la résidence des Pins où se trouve son quartier général, a été tné, ce jeudi matin, par balles. Quelques heures auparavant, un sous-officier français avait été tué par un obus alors qu'il assurant une mission d'observation de tir. Après l'embuscade tendue mardi à un convoi, et qui a coûté la vie à un parachutiste, le bilan des pertes que dresse aujourd'hni Paris se monte à quatre-vingt-un tués. La force multinationale ne cesse plus, désormais, d'être prise pour cible et

est contrainte d'adopter un dispositif

moins vulnérable, si la chose est

techniquement possible.

Outre les bombardements américains menés par le cuirassé New-Jersey contre les positions syriennes, la journée de mercredi a été marquée par une nouvelle siambée de violence sur le « front » de la banlieue sud de Beyrouth, où l'affronte-ment quasi quotidien de l'armée libanaise et des miliciens chiites a pris des proportions plus graves que d'habitude. On déplore six morts et cinquante-six blessés. Trois cessezle-feu successifs ont été inopérants et les combats se sont poursuivis dans la nuit. C'est alors qu'a été tué le sous-officier français.

Le Liban vit actuellement des heures particulièrement pénibles. Chaque jour apporte son lot d'épreuves, angmente l'incertitude et aggrave l'impasse. Les révélations faites à Washington sur d'éventuelles représailles israéliennes contre les bases chiites intégristes à Baalbek et peut-être dans la banliene sud de Beyrouth, si une responsabilité iranienne dans l'attentat contre l'ambassatle américaine au Kowelt se confirmait, créent un risque supplémentaire d'escalade.

Dans ce climat empoisonné, la commission militaire de contrôle de la trêve ne parvient même plus à se réunir et il n'est plus question de récuverture ni de l'aéroport ni des écoles du secteur est (chrétien).

Les graves attentats contre deux églises de Beyronth-Ouest (le Monde du 15 décembre) ont été condamnés par les dirigeants musulmans de toute tendance dont des chess religieux sunnites et chiites, qui sont longuement apparus à la tépartiellement l'inquiétude d'autant que de nombreuses boutiques appartenant à des chrétiens ont fait l'objet d'attentats nocturnes dans le même secteur. A Tripoli, enfin. M. Arafat et ses fedayin sont toujours bloqués par la marine israélienne.

#### Le « New-Jersey » a bombardé

des positions syriennes Dans la journée de mercredi, les canons du New-Jersey ont tonné. Il s'agissait des fameux 410 millimè-tres dont les terrifiants effets ont été décrits à satiété lors de l'arrivée du mastodonte dans les eaux libanaises, en septembre. Ils ont tiré onze obus de 1 500 kilos chacun, sur e des ob-

#### **Réunie à Athènes**

#### LA CINQUIÈME SESSION **DU DIALOGUE EURO-ARABE** SE SOLDE PAR UN ÉCHEC

Athènes (A.F.P.). - La cin-nième session de la commission générale du dialogue euro-arabe s'est mercredi soir 14 décembre achevée, à Athènes sans déclaration finale, ce qui traduit l'échec des dix pays membres de la C.E.E. et des vingt et un pays de la Ligue arabe à parvenir

La réunion, convoquée à l'initia-tive de la Grèce, présidente en exer-cice de la C.E.E., n'a fixé aucune date pour une prochaine session de la commission générale. Elle n'avait pas été convoquée depuis cinq ans à suite du départ de l'Egypte de la Ligue arabe au lendemain de la signature des accords de Camp Da-

Alors que les Arabes souhaitaient un engagement ferme des Dix sur les problèmes du Proche-Orient et du Moyen-Orient (conflit israéloarabe, Liban, guerre Iran-Irak), les Européens entendaient privilégier les volets économiques, scientifiques et culturel du dialogue.

jectifs situés trop à l'intérieur du territoire pour être touchés par des obus plus petits », a souligné le porte-parole américain.

L'utilisation de l'artillerie du New-Jersey constitue en soi une étape supplémentaire dans l'escalade de la riposte américaine à la Svrie. Les Etats-Unis avaient d'abord brandi la menace, « pour ne pas avoir à l'utiliser », la voici mise à exécution. L'enchaînement s'arrêtera-t-il à ce stade? On peut craindre que non, la radio syrienne ayant promis une riposte « d'une force insoupçonnée ». Les opéra-tions américaines ne semblent guère pour l'instant avoir impressionné les Syriens, dont ce n'est pas le territoire qui est ravagé. Ils peuvent, de leur propre aveu, se permettre des pertes en vies humaines considéra-bles.

Quant au matériel militaire, les Soviétiques sont prompts à le remplacer. Mais les dirigeants syriens ont montré par le passé qu'ils savaient s'arrêter à temps. Ils recoivent actuellement l'émissaire du président Reagan au Proche-Orient, M. Donald Rumsfeld, qui a rencon-tré mercredi soir le ministre des affaires étrangères, M. Khaddam, malgré la fracassante entrée en scène du New-Jersey, quelques heures auparavant. Les positions bombardées par le cuirassé américain sont situées dans la montagne libanaise: Tarchiche, où, dit-on, se trouvaient des conseillers militaires soviétiques, Dahr-El-Baidar et quatre autres localités. L'action américaine fait suite à de nouveaux tirs syriens contre les «marines» à l'aé-roport de Beyrouth et à un tir de D.C.A. essuyé par deux avions F 14 en mission de reconnaissance.

Seule note d'espoir dans ce sombre tableau à la veille des fêtes : l'évacuation des 25 000 réfugiés chrétiens de Deir-El-Kamar commence en principe ce jeudi et le premier convoi de 50 personnes est attendu à Bevrouth (secteur chrétien). Israel garantit pour sa part l'évacuation de 1 500 miliciens des Forces libanaises et, à cette fin, son armée est revenue pour une di-zaine de jours au nord du fleuve Awali pour escorter ces combattants jusqu'à Damour, d'où ils seront embarqués pour regagner leur base près de Beyrouth-Est.

**AVEC LES « MARINES » AMÉRICAINS** 

#### « Celui qui n'aurait pas peur ici serait fou à lier »

Beyrouth. - € Celui qui n'aurait pas peur ici serait fou à lier l ». Le lieutenant des mannes John Halloway ne māche pas ses mots. Au-dessus des positions avancées américaines se dresse en effet la « montagne de Beyrouth », succession de collines hoisées d'où t'on domine parfaitepar l'armée américaine. De 100 mètres en 100 mètres environ s'échelonnent les postes de combat avancés de l'U.S. Marine, occupés chacun par vingt-cinq hommes retranchés derrière une muraille de sacs de sable, à travers laquelle pointe la mitrailleuse d'un blindé. Ces positions parais-Au sommet d'une butte de sent particulièrement vulnérables aux tirs des miliciens du parti socialiste progressiste (P.S.P.) de M. Walid Journblatt, retranchés

Arrivés récemment de Grenade. < la belle île dont les habitants étaient si gentils », ces hommes n'ont manifestement aucune idée de l'∉ annami > qui leur fait face. « J'ignore pourquoi on nous tire dessus, dit le lieutenant Halloway. Sans doute perce que nous sommes ici et que nous sommes chrétiens. » Ces ennemis, embusqués et invisibles, les marines ne les désignent que par l'expressionm bad guys (les vilains). Druzes, chiites ? ils ne connaissent pas. Ils sont là « pour observer, maintenir la sécurité de l'aéroport et défendre les droits de l'homme ».

Les contacts avec la population, ils n'en ont pratiquement pas, et certains le regrettent. « L'année demière on pouvait se promener sans armes, mais la situation s'est détériorée et on ne peut plus sortir. Les Libanais. on ne les voit pes », dit un sergent.

Durement touchés à plusieurs reprises, les marines sont satisfaits de l'autorisation que vient de donner le président Reagan de riposter immédiatement si on tire sur leurs positions. En fait, ils sont autorisés à répondre sans délai à l'arme individuelle, et même au mortier, s'ils ont identifié la source de feu, mais doivent en référer au commandement pour obtenir une éventuelle riposta généralisée. Montrant fièrement ses munitions entassées sous une toile de tente, un caporal affirme : ∢ Nous sommes capaDe notre envoyée spéciale

bles de supprimer les sources de feu. » Six bandes peintes sur le blindé de son groupe témoignent des six tireurs embusqués abattus par la section. De loin en loin, sont alignés des chars M 60, canon tourné vers la montagne. Et puis, il y a la flotte, avec ce monstre d'acler, le New Jersey, qui peut tirer à 40 kilomètres des raient une colline en morceaux.

#### « Pas question de partir »

terre, un peu en retrait, la bannière étoilée flotte au vent. Il faut se faire tout petit pour passer en-tre les sacs de sable qui protègent ces miradors d'observation dans lesquels, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, trois hommes scrutent les collines à la jurnelle ou au binoculaire. Le major Perry assure ou'il voit dans une clainère un canon pointé droit sur lui. « Je l'ai à l'œil. > Lui non plus n'a pas d'états d'âme. Ses « ennemis ». les « autres », veulent « avoir un accès à la Méditerranée », et il est là pour le leur interdire. ell n'est pas question de partir, dit-il, il faut que le travail soit fait. Nous avons perdu trop de gars. Pourquoi sont-ils morts? » Et puis, aioute-t-il d'une voix assurée. € la plupart des Américains sont der-

Cet appui de l'Amérique profonde, la salle de presse du nouveau Q.G., situé à 200 mètres de celui dans lequel périrent deux cent quarante hommes, en porte témoignage. Sur un tableau sont affichées des lettres à l'écriture souvent enfantine qui disent à peu près toutes : « Chers marines, nous sommes fiers de ce que vous faites pour notre pays. >

#### Vingt mille lettres de soutien

Porte-parole du contingent américain, le major Dennis Brooks assure que depuis une quinzaine de iours les marines ont recu vinat mille lettres de soutien et trois mille paquets, qui renferment pour la plupart des bonbons, des nāteaux ou du chocolat

Les guirlandes de Noël accrochées aux murs n'effacent pes le sentiment de désolation qui règne dens ce nouveau Q.G., encore cerné par les débris du précédent. Poutrelles brisées, morceaux de lampes ou de meubles, détritus divers, s'entassent près de la porte d'entrée, dans les couloirs d'accès sur les murs desquels pendent des fils électriques. Partout dans le camp, c'est une déhaucha da matérial. Comma les soldats italiens ou français, les marines ont entrepris de vastes travaux de protection. Les blocs de béton isolent la moitié de la routé qui longe un de leurs murs d'acrès et des chicanes de terre rendent difficile l'entrée du camp, gardée par des hommes aidés de chiens. Une fouille des visiteurs est de rigueur avant de pénétres sur le périmètre du camp, dans lequel on ne se déplace qu'en véhi-

Privés de tous contacts avec les populations, les marines avouent s'ennuyer un peu. « Alors, on in, on nettoie les armes, on renforce les positions, on observe », dit i'un d'eux, qui mâche sans entrain sa ration lyophilisée tout droit venue des Etats-Unis. Contrairement au contingent francais, qui s'approvisionne entièrement sur place. Américains et Italiens font pratiquement tout venir de leurs pays respectifs. Une radio interne a cependant été installée, et, comme sur n'importe quel point du globe où sont stationnés des militaires américains, caux-ci connaîtront tous les résultats du championnat de base-bali.

cule militaire.

Situés le plus au sud du dispositif de la force multinationale, les marines soulagent l'armée libanaise, occupée à quelques kilomètres de là à tenir ses positions chèrement acquises dans la montagne. Ils sont bien placés, même quand on ne les prend pas pour cibles, pour subir les retombées des échanges d'artillerie quotiles miliciens du P.S.P. Isolés d'une population qu'ils sont censés protéger, alors que l'aéroport dont ils sont chargés d'assurer la sécurité est fermé depuis dix iours... Mission ingrate 1

FRANÇOISE CHIPAUX.

 M. Reagan et l'aggravation de la situation à Beyrouth. - - S'il n'y avait aucune solution au problème quait que 48 % des Américains sont favorables à un retrait « pur et simple - de leur contingent du Liban. M. Reagan a, d'autre part, affirmé Liban pour tirer les premiers et ne désirent pas un conflit avec la Syrie ». « Nous continuons à essayer de négocier » avec Damas, a-t-il assuré. - (A.F.P., A.P.)

#### La guerre du Golfe

#### LES FRAKIENS ONT BOMBARDÉ CINQ VILLES FRANKENNES **EN RÉPONSE AUX ATTENTATS COMMIS A KOWEIT**

Un des deux corps non identifiés tronvés sous les décombres de l'ambassade des Etats-Unis à Koweit, détruite lundi par l'explosion d'un camion sulcide, est celui d'un Irakien, Raad Mouchbill, qui aurait appartenu à Al Daoua, groupe chiite d'opposition au régime irakien, déclarait-on ce jeudi matin 15 décembre dans les milieux diplomatiques. Selon un bilan officiel, les différents attentats ont fait cinq morts et soixante-deux blessés.

Bagdad a annoncé que son aviation et des missiles sol-sol ont attaqué, mercredi, cinq villes iraniennes Dezfoul, Andimechk, Bah-Bahan, Nahavand et Ram Hormoz - • en réponse aux attaques trantennes contre des villes frontalières trakiennes - ct - aux crimes iraniens contre plusieurs pays arabes frères », notamment Koweit. Téhéran, qui avait démenti avoir participé aux attentats dans l'émirat, a confirmé les raids irakiens et annoncé qu'ils avaient fait trentedeux morts et trois cent quatre blessés. – (A.F.P.)

#### Iran

#### LES PERSÉCUTIONS **CONTRE LES BAHAIS** SE MULTIPLIENT

Selon un communiqué publié le mardi 13 décembre par M. François Petit, chef de la communauté bahaïe de France, les derniers messages en haïe iranienne, au cours du mois de novembre, signalent de nombreux cas de torture des prisonniers dans le but de leur faire abjurer leur foi. Depuis la mise hors la loi et la dissolution des institutions bahales le 29 août 1983, plusieurs campagnes d'arrestations ont eu lieu, et le nombre de bahais prisonniers serait actuellement de quatre cent cin-quante, nombre le plus élevé enregistré à ce jour. Deux prisonniers sont morts des suites de mauvaises conditions de détention. Il s'agit de M. Ahmad-Ali Thabit-Sarvistani, soixante-sept ans, en prison à Chiraz, et de M. Muhamm Ichragi, quatre-vingt-un ans, décédé à Téhéran.

Des nouvelles parvenues tardive-ment font, par ailleurs, état de l'exécution d'une femme dans la ville de Dezfoul, M= Iran Rahimpur (Khurmaī). mise à mort le 12 mai 1983 après avoir donné le jour à un enfant. Le bébé a été emporté par les musulmans, et son sort est in connu. On signale également que le 19 septembre un fermier de la ville de Khouy a été lynché par une foule conduite par le clergé local.

Enfin des annonces publicitaires officielles ont paru dans la presse que - les États-Unis ne sont pas au iranienne annonçant la mise en vente des pierres tombales du cimetière bahaï de Téhéran, marquant ainsi l'intention des autorités d'en faire disparaître les derniers ves-

#### Le président Assad a reçu pour la première fois depuis un mois un visiteur étranger

Selon l'agence de presse syrienne Sana, le président Hafez El Assad a reçu, mercredi 14 décembre, l'émir Scoud El Fayçal, ministre saoudica des affaires étrangères. La télévision a diffusé un film de dix minutes sur cette entrevue. C'est la première personnalité étrangère avec laquelle s'entretenait le chef de l'Etat syrien depuis les informations officielles données le 13 novembre sur son hospitalisation suivies de rumeurs sur une grave maladie. L'émir Sécud a remis à un général Assad souriant e les vœux du roi Fahd à l'occasion de son rétablissement ». Le président syrien avait fait une brève apparition publique à Damas, le 30 novembre, pour mangurer un pont.

Le président Amine Gemayel, qui se trouvait à Londres, mardi 13 et mercredi 14 décembre, pour une visite officielle de deux jours, a, seion des sources libanaises, reçu l'assurance du premier ministre, M<sup>mo</sup> Thatcher, que la Grande-Bretagne n'a pas l'intention pour le moment de retirer du Liban son contingent de cent dix soldats. En revanche, le chef de l'opposition travailliste, M. Neil Kinnock, a demandé le retrait de ce contingent à l'issue de l'entretien qu'il a en avec M. Gemayel.

#### M. Lévy à l'Elysée

Le vice-premier ministre israélien. M. David Lévy, reçu mercredi à Paris par le président de la Répu-blique, a affirmé : « M. Mitterrand ne m'a pas demandé de laisser M. Arafat quitter Tripoli. » Il a annonce, après son entretien d'une heure à l'Elysée, « la décision du

du Liban, si tout s'y effondre et s'il n'y a aucune possibilité d'y restau-rer l'ordre, la force multinationale ne servira plus à rien », a dit, mer-credi 14 décembre, le président Reagouvernement israélien de ne pas donner son consentement à ce qu'Arafat et sa bande sortent comme des glorieux de Tripoli ».

gan. Le même jour, un sondage com-mandé par le Washington Post et la chaîne de télévision A.B.C. indi-Cet album, unique à ce jour, retrouvé miraculeusement par une survivante, Lili Meier-Jacob, est un véritable "reportage" de cent quatre-vingt neuf photos, réalisées par deux photographes SS



appartenant aux services d'identification d'Auschwitz.



Il décrit, dans le détail, l'arrivée, au printemps 1944, d'un convoi de Juifs hongrois sur la rampe d'Auschwitz-Birkenau et le sort qui leur sera réservé, en passant par toutes les étapes intermédiaires : sélection; pour les hommes et femmes jugés aptes au travail, désinfection et affectation; pour la majorità des autres, en incluant les enfants, la chambre à gaz. Sans oublier la récupération des effets personnels, leur stockage aux "Canadas".

Un document d'autant plus accablant qu'il se veut pudique. Sur les cent quatre-vingt neuf photos, prises à l'embre des cheminées des crématoires, une seule est insupportable — car la violence y éclate. Les autres le sont, parce que nous pouvons désorma les interpréter. Parce que nous savons que Arbeitsunfähig ("Inapte") signifie la chambre à gaz.

M. Berlinguer vocc expi

de negociations surface

the state of the s

The second secon

· 工程的序录 使 / 1888

in dieto in whater in i

. ប្<sup>រាធ</sup>ៈ ខ

To be a com-

THE PER

rend\*

32 m 2 m 2 m 2 m

25-20 A.

·=:=

1.33 ·

----

----

<u>----</u>

. .

22 ----

22.00 100

2 2 1 4 1 21 31 1

I # . . .

. - - .

\*\*\*

7.10 i...

EF: : .

T. 2 : .

.....

Sec. 2.

#### **Grande-Bretagne**

#### La Confédération des syndicats désavoue le mot d'ordre de grève des ouvriers de l'imprimerie

De notre correspondant

Londres. - Le secrétaire général du TUC., M. Len Murray, a finalement remporté, in extremis, une rude bataille mercredi 14 décembre. Son autorité et sa volonté de modération se trouvaient en effet contestées par l'aile gauche de la Confédération des syndicats britanniques.

Il a failu plus de six heures de réunion ininterrompue pour que le conseil national du TUC, par 29 voix contre 21, décide de ne pas soutenir le mot d'ordre de grève du principal syndicat des ouvriers d'imprimerie, la N.G.A. (National Graphical Association). Celui-ci, résolu à défier ouvertement la nouvelle législation qui limite l'action syndicale en Grande-Bretagne, entendait de nouveau paralyser l'ensemble de la presse nationale pendant vingtquatre heures. Il a dû annuler son mot d'ordre, qui avait pourtant été approuvé par la commission de l'em-pioi du TUC, deux jours plus tôt.

Après la décision finale du TUC, les réactions des dirigeants de la N.G.A. et de ceux de la tendance dure de la centrale, qui étaient ser-mement déterminés à combattre à tout prix les nouvelles lois, ont été particulièrement amères. M. Joe Wade, secrétaire général de la N.G.A., dénonçant le rappel à l'ordre du TUC, a déclaré que son syndicat venait d'être « lâché » et qu'il s'agissait « du jour le plus noir

DANGER -

VERGLAS NEIGE

EQUIPEZ VOITURE

PNEUS CLOUTES ET

CONTACT - STOCK

TOUTES MARQUES

DIMENSIONS

qu'ait jamais connu le mouvemen ouvrier britannique ». A Warrington, dans la région de Mancheste près de l'imprimerie du petit groupe de presse local Messenger où a commencé voici des mois le conflit dans lequel est impliqué la N.G.A., les ouvriers, manifestant avec le soutien de M. Arthur Scargill, président du puissant syndicat des mineurs, ont crié : - Murray out ! -.

TUC quand il a obtenu que l'une des instances de la Confédération désavoue les ouvriers de l'imprimerie et affirmé que, si le TUC est toujours opposé aux lois de 1980 et 1982 restreignant l'action syndicale, il ne peut se permettre de se placer hors la loi . M. Murray est convaincu que le TUC n'est pas en mesure, actuellement, de se lancer dans une épreuve de force avec un gouvernement qui benéficie depuis les dernières élections d'une très confortable majorité. D'autant plus que l'opposition travailliste est elle aussi trés partagée sur l'opportunité d'un appui incinditionnel au « jusqu'au-boutisme » de la N.G.A. Prudemment, le nouveau leader du Labour, M. Neil Kinnock, a laissé entendre qu'il partageait les vues de

FRANCIS CORNU.

C'est une véritable fronde qu'a dû

affronter le secrétaire général du

#### République d'Irlande

#### LA DÉMISSION DU MINISTRE TRAVAILLISTE DU COM-MERCE PROVOQUE UN REMANIEMENT DU GOU-VERNEMENT

(De notre correspondant)

Dublin. - Le premier ministre, M. Garret FitzGerald, a procédé, le mardi 13 décembre, à un remaniement de son cabinet, après la démis-sion soudaine du ministre travailliste du commerce et du tourisme, M. Frank Cluskey. M. Cluskey a voulu protester contre la décision du gouvernement de centre-gauche de laisser entre les mains d'une entre-prise privée la distribution du gaz naturel exploité au large de la côte sud. Il aurait souhaité la nationalisa tion de cette distribution.

Tout porte à croire cependant que son départ a été aussi motivé par le sentiment que le parti travailliste était en perte de vitesse dans l'élec-torat. Il n'a recueilli que 6 % des voix lors de l'élection partielle qui a en lieu à Dublin le mois dernier.

Les deux principaux syndicats du pays, qui sont affiliés au parti travailliste, n'approuvent pas le concours qu'il prête au sein du gou-vernement à la politique d'austérité. Si le déficit budgétaire a été réduit cette année, le chômage frappe deux cent mille personnes, soit 17 % de la population active. La démission de M. Cluskey est un signe des difficultés qu'aura le gouvernement de faire adopter un nouveau budget de rigueur en janvier prochain.

M. Cluskey a été remplacé au ministère du commerce par M. John Bruton, qui cumule cette fonction avec celle de ministre de l'industrie. M. Dick Spring, le leader du parti travailliste, précédemment ministre de l'environnement, a été nommé à l'énergie, ce qui apparaît comme un geste d'apaisement de la part de M. FitzGerald. M. Spring est remplacé à l'environnement par M. Liam Kavanagh, ancien ministre du travail. Ce poste revient à un nouveau ministre travailliste, M. Ruari Quinn. – J. M.



#### Espagne

#### Le XIº Congrès du P.C.E. s'est ouvert dans un climat d'affrontement

De notre correspondant

Madrid. - Le P.C.E. (parti communiste espagnol) a entamé, le mer-credi 14 décembre à Madrid, son XIs Congrès, auquel participent quelque huit cents délégués dans une ambiance d'affrontement entre les partisans de l'actuel secrétaire général, M. Gerardo Iglesias, et ceux de son prédécesseur, M. Santiago Carrillo.

Dans la présentation de son rap-port d'activité, dont la lecture a duré trois heures, M. Iglesias a réaffirmé les thèses qui l'opposent à M. Car-rillo. Tout en durcissant quelque peu ses critiques à l'égard du gouverne-ment socialiste, il a déclaré : « Toute attitude de confrontation avec les socialistes qui fasse passer au second plan l'objectif d'isoler la droite serait incompréhensible pour un large secteur de la classe ouvrière socialiste, qui est pourtant susceptible, elle aussi, d'inciter le gouvernement à changer de politi-

En politique internationale, face au retour en force de la tendance

#### Roumanie

#### LE SOCIALISME DANS UNE SEULE FAMILLE

Si Staline avait inventé le « pro-soviétique » dans certains secthéorie du « socialisme dans un seul pays », M. Nicolas Ceauteurs du parti, M. Iglesias a dé-claré: « Les communistes savent sescu met en pratique l'idéa du « socialisme dans une seule fa-mille ». Le quotidien du parti que les deux blocs ne sont pas équivalents quant à leur nature sociale. mais telle n'est pas aujourd'hui la question principale. Le plus imporcommuniste roumain Scint en effet annoncé, le mardi 13 détant, c'est d'opposer au réarmement cembre. la nomination de des deux blocs militaires un pro-M. Nicu Ceausescu, fils du présicessus de désarmement simultané et dent roumain, comme premier progressif visant à leur démantèlesecrétaire de la jeunesse communiste et ministre de la jeunesse. Agé de trente-cinq ans, le fils du président occupe désormais des Enfin, M. Iglesias s'est prononcé pour une rénovation accélérée de fonctions dans tous les organes de direction de la Roumanie; il son parti, en affirmant : « Si le P.C.E. fait marche arrière, dans son est membre du comité central évolution démocratique et politique, depuis un an, et président du coil ne pourra que s'isoler et permetmité consultatif des Nations tre ainsi aux socialistes de faire dounies pour l'Année internationale

> Le poids de la famille Ceau-sescu, déjà écrasant dans la vie politique roumaine, se trouve en-core accru. La femme du président est virtuellement le numéro deux du régime, tandis que son frère est vice-ministre de la dé-

vantage de concessions à la droite.

Une telle stratégie rendrait, de plus,

aléatoire la survie même de notre

parti. » Le rapport de M. Iglesias a été qualifié de « manichéen, peu sé-

rieux et superficiel » par M. Car-

#### **Portugal**

#### Membre important du bureau politique du P.C.U.S. M. Gorbatchev assistera au congrès du parti communiste à Porto

Porto (A.F.P.). - Le parti communiste portugais (P.C.P.) doit te-nir, du jeudi 15 décembre au dimanche 18 décembre, à Porto, son dixième congrès, le quatrième de-puis la révolution du 25 avril 1974.

Plus de deux mille délégués participeront à ce congrès qui, pour la première fois dans l'histoire du parti communiste portugais, aura lieu en dehors de Lisbonne.

Troisième parti politique au Por-tugal, derrière le parti socialiste de M. Soares et le parti social-démocrate de M. Carlos Mota Pinto, les deux formations de l'actuelle coalition gouvernementale de centre-gauche, le P.C.P. est la principale force de l'opposition parlementaire avec quarante-quatre députés sur deux cent cinquante.

Son influence dans la vie politique ment les 18 % de voix recueillies aux élections législatives d'avril 1983. Il contrôle en effet la puissante Confédération générale des travailleurs portugais (C.G.T.P.), la principale centrale syndicale du pays.

Une soixantaine de délégations de one soxantame de delegations de partis frères assisteront au congrès. Mais la principale personnalité sera M. Mikhail Gorbatchev, membre du bureau politique du P.C.U.S., qui muniste d'Union soviétique. La pré-sence de M. Gorbatchev, considéré comme l'un des dauphins de M. Andropov, à la tête de la délégation du P.C.U.S., est un satisfecit décerné par Moscou au parti communiste d'Europe occidentale le plus fidèle aux thèses du Kremlin. Sous la conduite de son leader, Alvaro Cunhal, le P.C. portugais s'est toujours montré imperméable aux idées de l'eurocommunisme, qu'il a condamné d'une façon intransigeante. La fidélité à la ligne de Moscou sera sans ancun doute réaffirmée au congrès. Les thèses présentées prévoient l'engagement sans faille du parti dans la lutte en faveur du désarmement et pour la paix, les deux principaux axes de l'actuelle politique extérieure de

Au plan intérieur, le congrès doit définir la ligne du parti, par rapport à l'élection présidentielle de 1985. Le P.C.P. doit se prononcer pour l'appui à un candidat capable d'em-pêcher l'élection de M. Soares, présenté dès maintenant par les com-munistes portugais comme le probable candidat des forces de

#### vingt fugitifs parvien-NENT EN AUTRICHE, DISSI-**MULÉS DANS UN CAMION**

Vinet Roumains ont réussi à fuir leur pays, cachés dans un conteneur transporté par un camion, et ont demandé l'asile politique en Autriche, a annoncé le mardi 13 décembre la police viennoise. C'est une des défections les plus importantes de l'histoire de la Roumanie, qui n'a pas de frontière commune avec un pays occidental. Les fugitifs out du franchir deux frontières en transitant par la Hongrie, par des températures proches de zéro degré.

M. Werner Liebhart, chef de la police d'Etat autrichienne, a précisé mardi que les vingt Roumains, tous de la région de Bucarest, avaient quitté leur pays le 9 décembre et qu'ils étaient arrivés en Autriche samedi. Ils ont été transférés au camp de réfugiés de Traiskirchen, au sud de Vienne. Le camion transportait un chargement de rouleents à billes fabriqués à Bucarest. Les fugitifs ont réussi à s'y intro-

Trois ressortissants roumains out. d'autre part, quitté mardi le bateau dans lequel ils se trouvaient, dans le port d'Agrigente, en Sicile, et ont demandé l'asile politique aux auto-

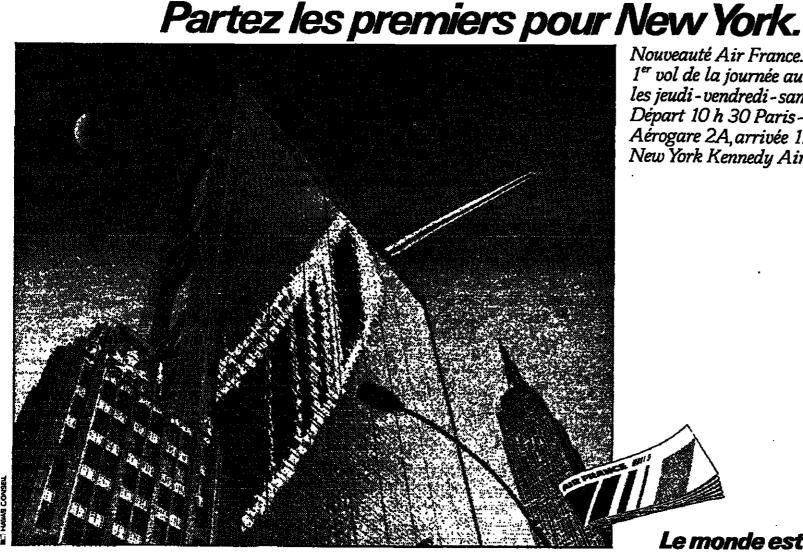

Nouveauté Air France. 1er vol de la journée au départ de Paris les jeudi - vendredi - samedi - dimanche. Départ 10 h 30 Paris-Charles-de-Gaulle, Aérogare 2A, arrivée 12 h 35 New York Kennedy Airport.

Le monde est ouvert.

ATRAVERS

Bangindesh

Chib

# PM & P.C.E. Edward affrontament

Roumanie HARRIES COM A CHANGE OF CONTROL OF C ME MAN M. SPERS & CO.

THE CHARLES OF SECURE PRE PROPERTY OF SAME PROPERTY. the state of the state of the state of The state of the same of the same Committee of the second Some who is never the the sent solution or San done a day of management and pro-- The state of the When the contraction of the state of the state of A STATE OF THE STA whether the statement said the contract of there yes, the start and a rest of

the same and although the service of the service with the を行動に関する場合を表現の最大の最大の情報をあります。 1982年 e die ereinen a gint biebeigen ab gufteren the purpose have the best policy and for the short The second secon The same property of the same of the same property of the case of the said of the case of the ca Mich Married St. 1 Married market and the Approximate the second of the and the second s 

VINCT FUGITIS MIN

WEST EN AUTHOR IS

MULES DANS UN CAME

White profession du P.C.U.S.

44.0 The second second Property 27 Character States and Control more as the water of the second Control of the latest Process of the second second marten man of a land and the transfer of the And the man to the first of the man of the man of the second of the seco ATT per may been open on a first proper country. The state of the stat The control of the co Annihim was available angree us sales that the training of the sales the mark was regarded as with a set of the 의 1.소급, 1월 And the second of the second o the state of the second section of the second section is the second section of the second section of the second section of the second section is the second section of the section of t

See the second s The state of the s TOTAL SAME SERVICE Barrier a legre de maio la lipieser de l'inchi de legresse de l'agresse de l'agress Annual Manager and the second state of the sec Service and Commences of the control Services and American and American and American and American

ew York. and the second section in the second

DIPLOMATIE

A L'OCCASION DE SES VOYAGES A L'EST

#### M. Berlinguer veut explorer les possibilités de négociations stratégiques qui demeurent

De notre correspondant

Rome. - Tenter d'être un interlocuteur indépendant dans le dialogue Est-Ouest : telle est l'ambition prudente du parti communiste italien C'est dans cette perspective que M. Berlinguer a annoncé, mercredi 14 décembre, de retour de Rouma-nie et de R.D.A., qu'il se rendrait au début de l'année prochaine à Mos-cou. Il doit partir, d'autre part, dans meloues jours, pour la Vousseigne. quelques jours, pour la Yougoslavie.

Cette série de voyages à l'Est a pour but de préciser auprès de ses interlocuteurs les propositions des communistes italiens sur la question des fusées, mais aussi de sonder les possibilités de négociations qui demeurent. Ces propositions tendent à empêcher l'installation de nouveaux missiles de l'OTAN en Europe, tout en obtenant de l'Union soviétique qu'elle réduise son armement à moyenne portée, afin de parvenir à un équilibre au plus bas niveau pos-

« Notre entreprise est ardue, a déclaré M. Berlinguer. Je ne reviens pas de ces deux visites, en Roumanie et en R.D.A., plus pessimiste : Je l'étais au dépari, et je le suis tou-jours. Je pensais et je pense encore

qu'il existe des possibilités de dialogue, et je crois qu'il est normal de les exploiser à fond. Si une certaine cordialité pouvait être attendue de la part des dirigeants roumains, les communistes italiens ont, semble-t-il, été agréablement sorpris par le tour qu'ont pris les entretiens avec les Allemands de l'Est. Certes, il n'y a eu aucun résultat concret à ces conversations. Mais leurs interiocuteurs ont manifesté une attention qui peut, souligne-t-on au P.C.I., être un signal à ne pas négliger. L'organisation de la visite de M. Berlinguer à Moscou apparaît, en outre, comme un fait positif à mettre au compte de la stratégie du

Afin de donner toute sa portée à sa visite, M. Berlinguer entend obte-nir deux réponses du Kremlin avant de partir pour Moscou : la garantie qu'il sera reçu par M. Andropov, et la confirmation que les dirigeants soviétiques sont prêts à discuter sériensement des propositions du

**ASIE** 

Chine

**EN VISITE A PEKIN** 

#### L'archevêque de Canterbury soutient les efforts de sinisation des Eglises protestantes

De notre correspondant

Pékin. - L'archevêque de Canterbury, le Dr Robert Runcie, en Chine depnis le 2 décembre, a apporté son soutien à la volonté d'indépendance de l'Eglise protestante chinoise et, plus largement, des chrétiens de ce puts largement, des chreteis de de pays. Ce voyage est le premier, à ti-tre officiel, du chef de l'église angli-cane à Pékin. Au début de 1982, le Dr Runcie s'était rendu à Nankin. à l'invitation de l'évêque Ding Guang-xuan, chef des Eglises protestantes chinoises.

La mission du Dr Runcie est, cette fois, plus vaste. Il s'agit d'acquerir une connaissance plus complète de la situation des chrétiens et des différentes religions, auxquelles un droit de cité a finalement êté recents. A cette fin entre ses entreun arost de cate à insaement ete le-connu. A cette fin, outre ses entre-tiens avec les protestants, l'archevê-que de Canterbury a visité des églises catholiques, des temples bouddhistes et une mosquée. Une rencontre avec un moine taoïste a même été organisée. Les autres membres de la délégation se sont dispersés aux quatre coins du pays. Il y aurait en Chine environ trois millions de protestants. Deux cents églises ont été rouvertes depuis la fin

Du point de vue chinois, le trait le Du point de vue camans, le tant le plus significatif de cette visite est l'appui donné par le chef de l'Eglise anglicane aux efforts de sinisation de leur propre Eglise déployés par les protestants chinois, selon le principe d'autonomie administrative, financière et de diffusion de la foi. Le Dr Runcie a vu dans ce projet une similitude avec la fondation et le développement de l'Eglise anglicane. Il a salué le fait que l'Eglise protestante chinoise aide les croyants à construire leur christianisme dans

chinois ». De cette façon « elle a réduit sa dépendance envers les cou-turnes européennes ».

« Nous avons reçu, en Angleterre, notre foi chrétienne de l'extérieur, a encore dit le Dr Runcie. Nous avons du attendre un certain temps avant de lui donner un visage britannique. Cela nous permet de comprendre ce que vous entreprenez maintenant en essayant de donner au christianisme chinois un visage chinois. »

#### Le contrôle des autorités

Il n'est pas sûr que de tels propos soient favorablement accueillis par-tout, en particulier dans les milienx catholiques. Le Vatican ne reconnaît pas l'Eglise catholique patriotique chinoise, dont les principes d'organi-sation sont similaires à ceux des protestants. Plusieurs prêtres sont tou-jours détenus sous le prétexte qu'ils auraient maintenu des relations avec

En déclarant qu'il avait « vu la preuve que la nouvelle Constitution, qui permet à chacun de pratiquer sa propre religion, fonctionne bien », le Dr Runcie risque aussi de s'attirer mat actuel de redressement idéologique, les autorités semblent vouloir exercer un contrôle plus étroit sur certaines manifestations de foi, considérées comme « anormales ». Des mesures ont déjà été prises contre des bouddhistes dans cer-taines provinces, comme le Fujian. A Pékin, les étudiants de plusieurs universités ont été invités à remettre aux autorités le matériel religieux d'origine étrangère en leur posses-

MANUEL LUCBERT.

#### A TRAVERS LE MONDE

#### Bangladesh

• MESURES DE CLÉMENCE. Le gouvernement a annoncé, mercredi 14 décembre, la libération de toutes les personnes arrê-tées lors des violents affronte-ments du 22 au 28 novembre dernier. Cette mesure touche environ six cents personnes dans tout le pays. Elle a été accueillie avec réserve par l'opposition, qui souhaite l'ouverture de négociations avec le général Ershad, chef de l'Etat - (U.P.I., A.F.P., Reu-

Chili

• RETOUR DU DIRIGEANT SYNDICAL RODOLFO SE-GUEL. – Le dirigeant syndical chilien Rodolfo Seguel est rentré sans être inquiété, le mercredi 14 décembre, au Chili, au terme d'une tournée de vingt-huit jours en Europe et aux Etats-Unis. Le istre chilien de l'intérieur, M. Jarpa, avait annoncé le 6 décembre que M. Seguel pourrait faire l'objet de sanctions pour avoir cherché « l'intervention de gouvernements étrangers dans les affaires intérieures du Chili .. Le dirigeant syndical a rejeté ces accusations et déclaré, par ailleurs, que les dirigeants eu-

ropéens rencontrés avaient fait montre d'« une grande solidarité face à la situation au Chili ...

#### U.R.S.S. • M. VLADIMIR DANCHEV

AURAIT ÉTÉ RÉINTÉGRÉ A RADIO-MOSCOU. – M. Vladimir Danchev, un commentateur de Radio-Moscou renvoyé en mai dernier pour avoir stigmatisé à micro ouvert « l'occupation so-viétique de l'Afghanistan », a ré-cemment été réintégré, a indiqué mercedi 14 décembre un porteparole de la radio. Il a été - affecté à un autre emploi » su scin de la rédaction anglaise de Radio-Moscou, a ajouté ce porte-parole sans autre précision. En mai dernier, alors qu'il était speaker du service anglais de Radio-Moscou, Vladimir Danchev avait fait état à plusieurs reprises de la détermination des moudiahidine (opposants afghans) à poursuivre la lutte contre l'envahisseur soviétique - (le Monde des 26 mai et 23 juin). Le journaliste avait été renvoyé dans sa ville natale de Tachkent, capitale de l'Ouzbekistan, République soviétique voisine de l'Afghanistan, et interné en asile psychiatrique.  $\{A.F.P.\}$ 

# **AMÉRIQUES**

**Bolivie** 

#### La nouvelle crise gouvernementale menace le président Siles Zuazo lui-même

U.P.I.). - Les dix-huit ministres du gouvernement du président Siles Zuazo ont donné leur démission, le mercredi 14 décembre, anticipant une motion de censure de l'opposition conservatrice, majoritaire au Sénat. Cet épisode politique est grave, puisqu'il intervient au milieu d'une grève générale de quarante-huit heures, décrétée par la toute-puissante Centrale ouvrière bolivienne (COB), qui entend protester contre les mesures d'austérité décidées naguère par le gouvernement et veut obtenir de très importants réa-justements de salaires. Cette crise gouvernementale est la troisième depuis l'entrée en fonctions, le 10 octo-bre 1982, du président Siles Zuazo à la tête d'une coalition de gauche, l'Union démocratique bolivienne (U.D.B.). Cette coalition comprenait au départ, outre le parti du chef de l'Etat, le M.N.R.I. (Mouvement national révolutionnaire de gauche), le MIR (Mouvement de la gauche le MIR (Mouvement de la gauche révolutionnaire) et le parti communiste bolivien. Dès janvier dernier, cependant, le MIR, sous l'impulsion de sou leader, le jeune vice-président de la République Jaime Paz Zamora, avait quitté l'U.D.B., affaiblissant sériensement le gouvernement. Les mesures d'austérité rendues nécessaires par la crise économique sont au centre d'un débat qui divise la gauche et les syndicats. L'opposition conservatrice du

La Paz (A.F.P., A.P., Reuter,

président Victor Paz Estensoro) et de l'Action démocratique nationa-liste (A.D.N., de l'ancien chef de l'Etat, le général Hugo Banzer) est bien décidée à exploiter au maximum la faiblesse croissante du président de la République. Un de ses représentants, le sénateur Jaime Arellano, a demandé, le 14 décembre, que ce soit les instances judiciaires suprêmes qui se forment en gouvernement provisoire, jusqu'à l'organisation d'élections générales, en 1984. Seule une telle mesure, a assuré le parlementaire, permettrait d'éviter un nouveau coup d'Etat mi-

Le président Siles Suazo affronte la conjonction d'une forte opposition de droite au Parlement et de l'oppo-sition, dans la rue, de la COB. Celloci avait déjà organisé une grève gé-nérale le 21 novembre. Son nouveau mouvement des 13 et 14 décembre a de l'intérieur démissionnaire, la plupart des commerces, industries, banques et mines étaient fermés dans tout le pays. Les journaux ne sont pas parus, et les radios étaient, pour la plupart, muettes.

La COB réclame une augmentation du SMIC d'environ 2 000 francs par mois (il est actuel-lement de 500 francs environ), ainsi qu'une indexation des salaires sur augmentation du coût de la vie ; l'inflation prévue pour 1983 est de 270 %. Le gouvernement a estimé qu'il était impossible de satisfaire ces revendications.

#### El Salvador

#### Le Parlement remet radicalement en cause la réforme agraire de 1980

San-Salvador (A.F.P.). - La ré-forme agraire salvadorienne, telle qu'elle avait été décidée en 1980, est pratiquement annulée après la décision de l'Assemblée constituante de fixer à 245 hectares la superficie maximale que peut détenir une personne physique ou juridique.

M.N.R.H. (Mouvement national révolutionnaire historique, de l'ancien

Le parti de l'Alliance républicaine nationaliste (Arena), le Parti de conciliation nationale (P.C.N.), le parti populaire salvadorien (P.P.S.) et le parti authentique institutionnel salvadorien (Paisa), tous quatre de droite et d'extrême droite. ont voté cette mesure, tandis que la démocratie chrétienne s'est prononcée contre.

« C'est la fin de la réforme agraire dans ce pays ., a déclaré le président de l'Association des coopératives de produits agricoles (Aco-pai), M. Jorge Camacho. Selon lui, les espoirs d'amélioration sociale des paysans se sont retournés vers l'extrême gauche. Il n'a pas suffi aux secteurs les

plus obscurantistes du pays d'orga-niser des attentats et des assassinats, il leur a fallu réduire à néant la réforme agraire au bénéfice de leurs intérêts propres », a-t-il ajouté. La réforme agraire de février

1980 prévoyait deux étapes : une re qui touchait les exploitations supérieures à 500 hectares et une seconde concernant les exploitations d'une superficie de 150 à

500 hectares. Cette deuxième étape n'a jamais été appliquée.

La démocratie chrétienne, à l'origine de la précédente résorme agraire, s'est élevée contre - la des-truction éhontée de la résorme agraire », en soulignant que ceux ui l'avaient approuvée . ne s'étaient même pas préoccupés d'y inclure un article sur l'expropria-

Les partis qui ont voté pour . ont donné satisfaction à leurs protec-teurs sans se préoccuper des intérêts des paysans », a déclaré M. Rodolfo Castillo, député démocrate-chrétien, ejoutant : « C'est cela qui représente un danger, car cette décision aura des répercussions aux niveaux national et international. .

Selon un autre député démocratechrétien, « l'extrême gauche va profiler de cette décision qui va être cri-tiquée par les paysans, les ouvriers américains, les gouvernements qui nous aident et tous les électeurs qui voyaient dans la réforme agraire un nulagement aux tensions sociales du pays ».

Pour sa part, le président de l'Assemblée constituante, M. Roberto D'Aubrisson, leader du parti d'ex-trême droite Arena, a déclaré: • Les démocrates-chrétiens voulaient présenter ces trois années de réforme agraire comme un bienfait pour les paysans, alors que nous savons tous qu'il y a eu du chômage, de la faim et des destructions et qu'elle a engendré la haine de classes. »

#### LES DECLARATIONS DU PREMIER MINISTRE sur la « nouvelle citoyenneté

le Proche-Orient les projets du gouverne pour l'école libre

si le numéro est épuisé dans les kiosques ou drugstores, écrire à TRIBUNE JUIVE, 18, rue Volney, 75002 Paris, en joignant 14 F.

# TRIBUNE JUIVE \* 800 : TRIBUNE JUIVE RECOIT M. PIERRE-MAUROY

#### Le Monde Selection Hebdomadaire

#### 210 francs \*

C'est le prix d'un abonnement d'un an par avion à la Sélection hebdomadaire du Monde

en Côte-d'Ivoire

Un cadeau original pour vos parents et vos amis vivant à l'étranger

Numéro spécimen sur demande au Service des abonnements 5, rue des Italiens **75427 PARIS CEDEX 09** 

ou par téléphone au 246-72-23, poste 2391

Prix valeble jusqu'au 31-12-1983.

# letemps des sciences

Collection dirigée par Odile Jacob



Yves Coppens

**■** Fayard le temps des sciences

> 156 pages 49 F

"Une histoire de soixante-dix millions d'années, fragmentaire et compliquée, mais passionnante : c'est la nôtre."

Yvonne REBEYROL, Le Monde

"... Un livre passionnant comme un roman policier."

Robert CLARKE, Le Matin

"Démonstration brillante qui nous fait parcourir au pas de course soixante-dix millions d'années d'histoire de la Terre.

Jean-Claude SOUM, Sciences et Avenir

**Fayard** 

Francisco Company

and the second of the second of the

grander grander i de de la companya de la companya

Le monde est ouvert.

#### Jamaïque

#### Fausses élections et vrais problèmes

Ce sont de bien étranges élections qui ont lieu ce jeudi 15 décembre à la Jamaïque ! Les candidats d'une seule formation. le parti travailliste (conservateur !), vont v rafler la totalité des soixante sièges à la Chambre des représentants. Alors que cette île caraîbe pouvait s'enorgueillir, vingt et un ans après l'indépendance, d'une tradition ininterrompue de parlementarisme « façon Westminster », elle va entrer dans une nouvelle phase, lourde de risques pour son avenir.

M. Edward Seaga, leader du J.L.P. (parti travailliste jamaiquain), au pouvoir depuis 1980, se trouvera sinsi reconduit pour cina années comme chéf du couvernement de cette Grande Antille ; mais ce pourrait être une victoire à la Pyrrhus si le parti national populaire de M. Michael Manley (P.N.P.), membre de l'Internationale socialiste décidait de faire entendre dans la rue cette opposition qu'il ne manifestera plus au Parlement.

Le 25 novembre, M. Seaga décidait soudain de dissoudre l'Assemblée élue trois ans plus tôt, où il disposait d'une majorité très confortable : cinquante et un sièges sur soixante. Constitutionnellement, cette mesure était irréprochable, tout comme elle l'est en Grande-Bretagne, l'ancienne puissance colonisatrice, inspiratrice des institutions jamaïquaines : comme son homologue londonien, le premier ministre de Kingston peut choisir de convoquer les électeurs par anticipation s'il estime que le moment lui est

La cote de popularité de M. Seaga venait, en effet, de remonter très fort après l'invasion de la Grenade, dont il avait été un chaud partisan - et même un acteur, puisque quelques dizaines de soldats jamaīquains s'étaient joints aux « marines » américains débarqués le 25 octobre dans l'« le aux épices ». En effet, le régime de feu Maurice Bishop, s'il avait fasciné la jeunesse caraîbe et soulevé l'enthousiasme à Cuba. avait aussi provoqué les plus vives alarmes dans de larges cou-Antilles, très attachées, de par leur histoire, aux libertés dites formelles ».

La nouvelle conjoncture a semblé d'autant plus favorable à M. Seaga que, porté au pouvoir en 1980 par le désenchantement

M. Manley, dont les huit années de gouvernement s'achevaient dans le marasme économique et la violence politique, il avait très rapidement subi un ¢ choc en retour ». Maloré la « relance » initiale qu'elle avait provoquée, la « cure » libérale administrée au pays après le « vaccin » socialiste n'avait, en effet, satisfait personne : ni les quelques industriels. petits et moyens, de l'ile, que l'ouverture des frontières aux produits étrangers plaçait en position délicate, ni les couches populaires, frappées par la hausse du coût de la vie et choquées par l' « appétit de consommation »

ostentatoire des nouveaux riches. La conjoncture économique, il est vrai, était détestable pour la Jamaïque, dont les principales exportations, à commencer par la bauxite (1), subissent de plein fouet les effets de la crise mondiale. Ni l'aide des Etats-Unis (2), ni la reprise du tourisme américain après des années de bouderie, ni le recain mondial de la vente des disques de reggae, n'ont suffi à compenser ce manque à gagner. Une forte dévaluation (43 %) du dollar jamaīquain, réalisée le 26 novembre sur la € suggestion » du Fonds monétaire international, était d'ailleurs venue confirmer cette mauvaise passe.

#### Coup de poker

Informé, donc, par un sondage, que sa cote avait vivement re-monté après l'affaire de la Grenade, M. Seaga décidait de prendre au mot le vice-président du P.N.P., M. Mullings, qui l'invitait à donner sa démission. Il annonçait des élections législatives anticipées pour le 15 décembre.

Le démarche, pourtant, devenait contestable du fait que les candidats n'avaient que trois iours pour se faire enregistrer. Or M. Manley se trouvait, précisément, en Europe pour une réunion surprise fut d'autant plus grande, assure le leader du P.N.P., que M. Seaga lui avait naguère donné l'assurance qu'il n'appellerait pas les citoyens aux umes avant que ne soit achevée - c'était une question de deux mois - une révision des listes électorales d'une certaine ampleur : dans ce pays à la natalité calopante, une des plus fortes du monde, les « nouveaux

majeurs » représentent en effet chaque année un pourcentage ap-préciable de l'électorat – et davantage incliné, on l'imagine, vers la gauche, comme en témoigne le soutien proclamé des jeunes

Dès lors, le leader du parti national populaire a annoncé que sa formation boycotterait la consultation. Aussi, dans la plupart des circonscriptions, le candidat du J.L.P. de M. Seaga se retrouvet-il, ce 15 décembre, sans adversaire représentatif.

M. Manley, qui s'est toujours comporté démocratiquement, même si les jeunes manxistes de son parti l'ont constamment oussé à la radicalisation, a-t-il été bien avisé de boycotter ce scrutin? Reconnaissons que M. Seaga, en raccourcissant à l'excès le délai de dépôt des candidatures, ne lui a guère laissé le temps de la réflexion ! Il s'agit pourtant là d'une décision très grave. Surpeuplée (3), la Jamaique est, en conséquence, malgré ses richesses naturelles, un pays où la « lutte pour la vie » revêt des formes traditionnellement violentes. Ce climat social pèse sur la compétition politique : il y avait eu plus de six cents morts violentes lors de la campagne électorale de 1980...

Dès lors, privée de tout exutoire parlementaire, la lutte entre groupes sociaux antagonistes et formations idéologiques rivales va redevenir sanglante : dans un pays qui compte plus de 25 % de chômeurs, aucun clan n'a de peine à recruter des hommes de main pour ses basses œuvres. Le « coup de poker » de M. Seaca se révélerait alors à courte vue, et l'abstention, en réponse, de M. Manley, bien mal avisée.

#### JEAN-PIERRE CLERC.

(1) La Jamaïque est le deuxième producteur mondial de bauxite, après l'Australie. Les devises ainsi gagnées représentent 70 % des ren-trées de l'île. Les Etats-Unis sont, de loin, le principal achetenr.

(2) La Jamaïque est aujourd'hui le deuxième bénéficiaire mondial de l'aide américaine par habitant, après

(3) La Jamazone compte environ deux millions deux cent mille habitants pour une superficie inférieure à 11 000 kilomètres carrés, soit une densité supérieure à deux cents. De surcroît, la population de cette île très montagneuse se concentre dans très montagneuse se les plaines littorales.

#### **Argentine**

#### M. Alfonsin a désigné quatre nouveaux chefs d'état-major des forces armées

le mercredi 14 décembre, par M. Raul Alfonsin du général de brigade Julio Fernandez Torres comme chef d'état-major général des forces armées, du général de brigade Jorge Arguindegui comme chef d'état-major de l'armée de terre, du contreamiral Ramon Arosa comme chef d'état-major de la marine et du brigadier-major Teodoro Waldner à la tête de l'armée de l'air n'est pas une surprise.

Leurs noms circulaient depuis plusieurs jours avec insistance dans la presse. Le président, qui est aussi commandant en chef des forces armées, a porté son choix sur des hommes connus pour leur compé-tence professionnelle et considérés comme « apolitiques ». Le général Fernandez Torres a fait parler de lui au moment de la guerre des Malouines, alors qu'il commandait la 4º brigade aéroportée. Sommé par le général Galtieri de lancer ses troupes sur les îles, alors que la supériorité anglaise était écrasante, il répondit qu'une telle opération serait • une véritable boucherie -. Devant l'insistance du général Galtieri, il s'exclama : « Dans ces conditions, je seroi le premier à sauter, et les Anglais pourront se glorifier de la mort d'un général argentin. » Le gé-néral Galtieri revint finalement sur sa décision.

Le nouveau chef de l'armée de terre n'est pas lui non plus un inconnu. On en avait fait au début de l'année l'un des chefs de file d'un groupe d'officiers désireux de tirer séquences de la débâcle de Port-Stanley et d'opérer une réforme en profondeur de l'armée de terre. Ce cavalier qui a été envoyé en France pour suivre les cours de l'Ecole supérieure de guerre, et qui commande à l'heure actuelle le 1ª coros d'armée, basé dans la capitale, passe lui aussi pour un homme avant tout préoccupé par le métier des armes. La désignation du général Torres et du général Arguindeguy entraîne automatiquement le départ à la retraite de vingt-huit généraux sur un total de quaranteneuf. L'objectif de M. Alfonsin serait de réduire leur nombre à vingt.

Le contre-amiral Arosa est, lui aussi, un « professionnel ». Sa nomination va également bouleverser l'amirauté. Dix-sept amiraux sur un total de vingt-cinq devront rentrer

C'est manifestement l'armée de l'air qui sera le moins affectée par la désignation du brigadier-major Teodoro Waldner. Celui-ci arrive, en effet, en troisième position dans l'or-dre d'ancienneté. Il est vrai que, contrairement aux autres armes,

De notre correspondant l'aviation avait procédé à un profond remaniement à la suite de la guerre des Malouines.

M. Alfonsin a mis des hommes à lui à la tête de l'armée. Reste maintenant à mettre en route la réforme militaire promise durant la campagne électorale. Et d'abord de transformer les mentalités. Le communiqué annonçant les nouvelles nominations précise que l'un de ses principaux objectifs sera « l'élimination définitive de la doctrine de la sécurité nationale (...). Nous allons rendre à l'armée sa véritable mission, qui est de défendre la patrie contre une agression extérieure ». Le texte affirme d'autre part que « les généraux, les amiraux, les bri-

gadiers, seront les généraux, les

amiraux, les brigadiers de la Répu-

blique, c'est-à-dire les officiers de la

Constitution . M. Alfonsin se pro-

pose également de moderniser l'équipement et de redéployer les ef-fectifs. Tout cela dans le cadre d'une réduction drastique du budget militaire, qui devra passer de 37 % du PIB à 20 %.

• Le problème des Malouines. -Les arguments argentins sur la question des Malouines sont « sérieux, fermes et légitimes », a estimé mer-credi 14 décembre, à Buenos-Aires, le président du Mouvement des radicaux de gauche (M.R.G.), M. Jean-Michel Baylet. « Nous sommes par-tisans d'une solution négociée entre l'Argentine et la Grande-Bretagne sous le contrôle d'institutions internationales », a-t-il ajouté. A l'occasion des votes à l'Organisation des nations unies sur la question des Malouines, la France s'est toujours abstenue. -(A.F.P.)

#### Le gouvernement bloque les prix des produits de première nécessité

De notre correspondant

sont incorrigibles. Ils versent des larmes de joie sur l'avenement d'« un nouveau pays », mais sans perdre de vue leur intérêt personnel, même si leur attitude aggrave les énormes difficultés qu'affronte le gouvernement de M. Alfonsin. On a assisté au cours des derniers jours à une impressionnante valse des étiquettes, certains produits augmentant de 100 %.

La raison de cette escalade est évidente : les chefs d'entreprise ont voulu se protéger contre d'éven-tuelles mesures de contrôle des prix et pouvoir absorber les augmentations massives de salaires prévues par le gouvernement. Celui-ci a sans aucun doute commis une erreur en annonçant que le salaire minimum serait sans doute porté à environ 112 dollars par mois, en hausse de 70 %. Après cette accélération, l'augmentation du cost de la vie durant l'ensemble de l'année devrait atteindre le chiffre record de 500 %.

Face à cette flambée des prix, les nouvelles autorités économiques ont décidé de recourir à l'arme du blocage. Pour le secrétaire d'Etat an commerce, M. Ricardo Campero, « il s'agit d'un problème politique qui appelle des solutions politiques ». Les prix des produits alimen taires, des produits de nettoyage, des médicaments, des cigarettes, du matériel scolaire et des biens d'équipement ménager sont gelés pour une période de quarante jours.

Les entreprises qui ne fabriquent pas des produits de première néces-

Buenos-Aires. - Les Argentins sité sont soumises à des contrôles très stricts, qui aboutissent en fait à un blocage. Enfin, le gouvernement a décidé de limiter les marges bénéficiaires au niveau de la distribution. La différence entre le prix usine et le prix payé par le consommateur ne devra pas être supérieure à 60 %. L'objectif du secrétaire d'Etat au commerce est à l'évidence d'éteindre l'incendie avant la mise en place d'une politique « concertée » en matière de prix et de salaires.

Ces mesures ont suscité des réacnions diverses. Certains n'ont pas manqué de souligner que - le blocage des prix a toujours échoué en Argentine » et que « son principal résultat a été l'apparition du marché noir ». D'autres estiment que le secrétariat au commerce n'a pas les moyens d'exercer un contrôle effi-cace. Le président de la principale organisation patronale, l'Union industrielle argentine, a cependant déclaré que « si le contrôle des prix constitue vraiment une mesure temporaire, il aura l'appul des industriels. Il faut laisser au gouvernement le temps de souffler ».

#### **BUENOS-AIRES DEMANDE** LA CONSOLIDATION DE SA DETTE EXTÉRIEURE

. J. D.

Buenos-Aires (A.F.P.). - L'Asgentine demande à ses créditeurs la consolidation de sa dette extérieure impayée des deux dernières années écoulées et de celle venant à échéance l'an prochain pour négocier ensuite un plan de paiements rééchelonnés, a annoncé le 13 décembre le ministre argentin de l'économie, M. Bernardo Grinspun.

La dette argentine dépasse 40 milliards de dollars, et le ministre a annoncé qu'il serait impossible de rembourser les 8 milliards de dollars de dettes, contractées par des entreprises publiques, venant à échéance le 22 décembre.

La requête argentine a été soumise à un comité de banques crédi-trices qui a rencontré mardi M. Grinspun, et pourrait recevoir une réponse dès jeudi prochain, se-



# 10 vols par semaine

au départ d'Orly-Sud. En Première classe comme en classe Touriste, Austrian Airlines vous offre un service de grande qualité. Et le confort de ses DC9. AUSTRIAN AIRLINES

Austrian Airlines, Orly-Sud. Réservations : 266.34.66

RETENTION TOUGH MIS Emilia de monto a

la démocratie urugua

J. State of the Contract Page

The state of the s

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADD

25 to 2 20 214 May 12 18 18

THE RESERVE THE PROPERTY OF TH

100 mm 10

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

Extra de la companya de la companya

The second second

THE STATE OF THE S

10 (10 m) 10 (10 m) 10 (10 m) 10 (10 m)

The second secon

ente fa in a contra contra

THE WAY TO SEE THE SEE

and a superior

Experience (NATION EXPERIENCE)

man of the first to the first terms of the first te

Effects and the second

AND DESCRIPTION OF A SECOND

Minutes a larger of

Term is a common of the common of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The state of the state of the state of

A Paguar of the Contract of the

Re Fritzer

A CALLED STORY OF THE STORY

AMERICA CALLA A TOR

The state of the s

A Resignation of the second of 

Electric Trans

THE STATE OF THE S The second secon

No. of the last of

A Service of the second

The Server Services

المترسة فتراج

Services of the services of th

The property of the second sec

₹::::

:=:

ETTER NATIONAL DESIGNATION OF THE

1 min 1 min

1 TO 1 1

Entre line

T. 11 'F

III. - Le fer

was trade and yours the

The 14 Markey - 49 September

Property of the second of the second

The second second

A Section Control of the second

The Mark Control of the Control of t

Co no secretarion of the second

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

The state of the s

And the second s

2 423 grant was a grant with

The same of the same of the same of the same of

and the second of the second

and a graduated substance of

Transfer explication of the same as

g Service ar semples

مجيعة بدينها بنيا يجاث البالهش مداريتهم

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

Participation of the Participa

والمراجعة المحاجب والمحاجب

المعاسفة المراجها الراك للطبا والتلاف

THE REPORT OF STANKS

And the second s



# **AFRIQUE**

#### Mozambique

#### **TROIS FRANCAIS SONT DÉTENUS**

#### **DEPUIS FIN SEPTEMBRE**

Trois Français travaillant à Maputo pour la société Sofreavia service (conseil et études aéronautiques) sont détenus depuis le 28 septembre par les autorités mozambicaines, a-t-on confirmé, mercredi 14 décembre, de source officielle, à Maputo. MM. René Eymar et Maurice Mamie, contrôleurs aé-riens, et la femme de ce dernier, M= Mireille Mamie, sont apparem ment accusés de s'être livrés à des trafics de vivres avec l'Afrique du

Depuis plusieurs mois, le gouvernement mozambicain a renforcé la répression contre le marché noir, notamment celui des produits alimentaires frais, souvent introuvables sur le marché officiel à Maputo.

C'est M. Jean-Marie Bockel, député socialiste du Haut-Rhin, président du groupe parlementaire d'amitié France-Mozambique, qui a annoncé, mercredi, à Paris, ces arrestations, de retour d'un voyage au Mozambique (le Monde du 15 dé-cembre). M. Bockel a indiqué que les autorités françaises ont demandé au gouvernement mozambicain que l'acte d'accusation des trois prévenus leur soit notifié, ce qui n'avait pas encore été fait.

M. Eymar et Mª Mamie ont été arrêtés sur la route entre la frontière sud-africaine et Maputo. M. Mamie a été appréhendé à son tour alors qu'il allait leur rendre visite en prison. L'ambassade de France à maputo a précisé que les trois prisonniers sont correctement traités. - (A.F.P.)

#### La misère et la violence au Brésil

(Suite de la première page.) L'autre jour, à Sao-Caetano, au cours d'un - casse . dans une banque, une jeune semme et son bébé ont été assassinés. Pour rien, froidement. Les habitants des banlieues ont appris à marcher dans les rues : les poches jamais pleines, mais ja-mais tout à fait vides non plus. Les volcurs sont irascibles, en effet. Ils

tuent ceux qui n'ont rien à se faire Pendant un temps, on a pensé que la faim expliquait les pillages. Cette longue mais sûre dénutrition des imes réduits au chômage ou chassés d'une usine et réembauchés dans une autre, au tiers ou à la moitié du prix. Cet effilochement progressif des enfants qui mangent une fois sur deux, ou sur trois, quand ils ont réussi à vendre des sorbets ou des cafés dans des tasses en carton.

En fait, ce sont les marginaux qui, de plus en plus, attaquent les «su-permarchés» comme on appelle ici les épiceries.

« Îls se dirigent vers les boutiques, et la population les suit. Le phénomène nouveau, c'est le lien en-tre la population ordinaire et le bandirisme », explique Boris Casoy, rédacteur en chef du quotidien A Folha de Sao-Paulo.

Un lien ténu, car les agresseurs ne distinguent guère leurs victimes : ils s'attaquent même de préférence aux plus pauvres, sachant qu'elles ne réront pas. La pénurie alimentaire

= CAMÉRA 7 = SUPER-PROMO CASSETTES VHS HITACHI 180 mn **80 F, - 750 F** les 10 120 mn 72 F, - 680 F les 10 at toujours toute le gamme an photo ciné-son

7, rue Lafayette

75009 PARIS

≣ Tél. : <sup>280-28-12</sup> =

874-84-43

est telle qu'une nouvelle forme de pillage s'est développée : celui des cantines scolaires. Cette année, à Sao-Paulo, cent cinquante crêches et écoles ont été privées de leurs repas. Les institutrices ont manifesté

plusieurs fois contre l'insécurité dans leurs établissements. Il leur arrive d'être attaquées en pleine classe. Certaines ne veulent plus as-surer les cours du soir, de peur d'être violées. Les viols sont de plus en plus fréquents. Même les fillettes qui sortent de l'école ne sont pas

Une semme qui a des élèves de sept à dix ans affirme que la délinquance existe à l'intérieur même de son établissement : « Les robinets, les boutons de porte, les pièces de frigo, tout ce qui est vendable est volé, dit-elle. Je suis menacée de représailles si j'avertis la police. -Pourquoi l'avertirait-elle, d'ail-

leurs? L'incompétence, la corrup-tion de la police sont notoires. Partout, on cite des cas de malfaiteurs connus, qui ont été relâchés aussitôt arrêtés, parce que leurs avocats avaient soudoyé le commissaire lo-cal. Le nouveau gouverneur de l'état, M. Franco Montoro, a essayé de moraliser la profession. L'homme qu'il a placé au départ à la tête de la police régionale a voulu faire une opération de nettoyage et ouvert des enquêtes contre les « flics » connus pour leur vénalité et leur façon, expéditive, de mener les interrogaoires. La réaction, dans les commis sariats, a été immédiate : les policiers ont suivi le règlement à la lettre. Leur grève du zèle a laissé Sao-Paulo pendant des mois sans protection.

Résultat : une criminalité redoublée. En octobre, on avait dénombré depuis le début de l'année 70 000 vols, 26 000 attaques à main armée, 2 600 cambriolages, 425 hold-up contre des banques, et plus de 1 500 homicides. « Le 25 de chaque mois est jour de paie, expli-que Abraham Ramada, rédacteur en chef du quotidien Noticias popu-lares. Les banques, ce jour-là, font donc des transferts de fonds. Le 25 novembre dernier, on a compté à Sao-Paulo un hold-up par heure dans des banques... M. Franco Montoro a fini par abdiquer devant la police. Il lui a donné un nouveau responsable, incapable de l'inquié-

#### Les trains lapidés

La faim, la misère ne suffisent pas à tout expliquer. « Le peuple brésilien y est habitué. Ce qui le révolte, c'est l'immoralité », dit un militant d'une communanté de base de l'Eglise. L'immoralité qu'ont développée, à tous les niveaux de la so-ciété, vingt ans de régime militaire. En outre, le pays a perdu beaucoup de sa mobilité sociale. « Ici, à Osasco, dit notre interlocuteur, les gens savent que, quoi qu'ils fassent, ils ne s'en sortiront pas. C'est un sentiment nouveau. Il conduit à la démobilisation et au désespoir

Actes désespérés : des trains ont été lapidés, le mois dernier, à cause des retards sur le réseau fédéral, dans la traversée des villes-dortoirs. - Pour un ouvrier, un train en retard c'est un drame. Il perd une journée de paie s'il n'arrive pas à l'heure à son travail.

Même des centres de santé sont queiquefois saccagés, quand le mé-decin – un fonctionnaire – ne vient pas, ou quand il recoit seulement trente personnes, alors que cent attendent à la porte.

La presse rapporte en perma-ence des faits divers édifiants. Un jour, c'est un enfant qui en tue un autre avec un revolver nour lui voler sa bicyclette. Un autre jour, dans une rue du centre, c'est un homme qui massacre à coups de pieds un gamin de quinze ans qui venait d'arracher une chaîne à une passante. De nombreuses personnes assistent à la scène. Aucune n'intervient. La po-lice arrive sur les lieux mais laisse partir le meurtrier sans même rele-

VET SOIL HOM. A plusieurs reprises, des mères de famille, des chauffeurs de taxi, des institutrices, des ouvriers de la banlieue est manifestent devant le palais du gouverneur. Les uns et les autres disent que la peur s'est installée dans les rues, dans les écoles, et jus-

que chez eux. Un autre quartier proteste, plusieurs jours de suite, contre des travestis qui sont accusés de commettre un plein jour des agressions et des «actes indécents» Telle est la routine de la ville. An même titre que les jeux clandestins, le trafic de l'or et le la marijuana. Dans le quartier des affaires, des hommes-sandwichs font de la réclame pour des officines dont l'acti-vité principale consiste à acheter de l'or volé. Les enfants qui arrachen les montres et les bijoux des vieilles dames les portent immédiatement chez ces trafiquants. Deux hommes, dans la ville. font la collecte, au su de la police, vraisemblablement

La sièvre de l'or n'épargne pas les églises, dont les saints, quand ils brillent un peu trop, sont soigneusement grattés. Ni les cimetières. Un confrère raconte que de nombrenz cimetières sont « squatterisés » par des clochards qui dorment dans les caveaux de famille et « compilent » les dents en or des défunts... Quant à la marijuana, e tout le monde en fume », dit un prêtre français d'Osasco, Dominique Barbe. « L'in-convenient, avec elle, c'est qu'on devient une éponge, on perd sa struc-ture interne. Les jeunes plongés dans une ambiance de violence deviennent agressifs. -

Le chômage, la chute brutale dn niveau de vie ont accentué la « clochardisation - de Sao-Paulo. Des familles entières campent désormais sous les ponts des autoroutes urbaines, et font leur cuisine sur des feux de hois. Certaines construisent des abris de papier contre le béton

A Rio-de-Janeiro, la misère déborde des « favelas ». Les passerelles qui enjambent les jardins dessinés par Burle-Marx, sur le terre-plein du Flamengo, sont autant de toits pour les paumés qui dorment les uns contre les autres sur de vieux matelas, avec leurs enfants, quelquefois avec leurs chiens, et qui, quand la place est bonne, la louent à ceux ani n'ont rica.

CHARLES VANHECKE

voir mais aussi les dirigeants des formations traditionnelles.

On pourrait s'étonner que l'Uru-

FABRICANT à des prix défignt toute concurrence.

GARANTIE Réparations, transformations.

DE CONFIANCE Service après-vente. Tél. 878-60-67

47, rue La Fayette, 75009 PARIS - M° LE PELETIER

LES FOURRURES MALAT **GRANDE VENTE PROMOTIONNELLE** sur tout le stock fourrures, pelisses, cuirs

# **AMÉRIQUES**

## La démocratie uruguayenne entre parenthèses

#### III. – Le renouveau politique

De notre envoyé spécial JACQUES DESPRÉS

d'une union de l'ensemble des

forces politiques, à la fois pour lut-

ter contre la dictature et préparer le « grand accord national » sans

lequel la « reconstruction » de l'Uraguay après le départ des mili-taires sera très difficile.

« Seregni, le peuple

est avec toi >

On n'en est pas encore à la

constitution d'une multipartite en raison, principalement, des réti-

cences des partis traditionnels, mais il existe une concertation de

plus en plus étroite entre, d'une

part, les partis autorisés, d'autre part, le parti démocrate-chrétien,

le parti socialiste et, dans une

moindre mesure, les communistes. On assiste en même temps à la

recomposition, des forces sociales

soumises elles aussi à une forte

pression de leur base. La réorgani-

sation du mouvement syndical.

démantelé après le coup d'Etat, s'est opérée comme dans le cas des partis en utilisant au maximum les

possibilités offertes par la régle-

memation du régime militaire.

La démocratie n'en finit pas d'être mise entre parenthèses en Urugany, où les militaires tenbre 1982 qu'il pouvait faire pentent de ralentir un processus de retour à la normalité institutioncher la balance en faveur des blancos ou des colorados. La mar-che organisée le 25 septembre a nelle. La répression a été sélec-tive mais brutale et le pays affronte une très grave crise éco-nomique (le Monde des 13 et 14 décembre). démontré que son chef, le général Liber Seregni, n'avait rien perdu de sa popularité. La colonne s'est arrêtée plusieurs minutes devant son appartement aux cris de « Seregni, ami ; le peuple est avec toi ». Tous les dirigeants politiques sont convaincus de la nécessité

Montevideo. - La promulgation du statut des partis politiques et les élections de novembre 1982 ont permis aux partis autorisés de se remettre en marche dans des conditions qui restent difficiles. Malgré toutes ses limitations, la réglementa-tion élaborée par les militaires a cependant assuré un certain rajeusissement des cadres et une démocratisation des deux partis tradition-nels dont la selérose explique, en grande partie, le coup d'Etat de 1973. Devenus au fil de leurs cent cinquante ans d'existence, des ensembles hétérogènes formés de tendances souvent totalement opposées, dominés par des « caudillos » laissant peu de place à une réelle participation de la base, sans profil idéologique clairement défini, le parti colorado et le parti blanco présentent aujourd'hui une plus grande

La relation de forces au sein du premier est claire. Le « batllisme » représente à l'heure actuelle 80 % du parti. Ses deux principales figures sont l'actuel secrétaire général, M. Julio Sanguinetti, ancien ministre de l'éducation dans le gouwernement Pacheco Areco, et M. Jorge Batlle, ancien candidat à l'élection présidentielle de 1971 et proscrit par le régime militaire. Le parti colorado compte une alle gau-che active (C.B.L.), Corriente Batilista Independiente, proche d'un socialisme modéré. Quant à la fraction la plus conservatrice, dont le chef de file est l'ex-président Pacheco Areco, elle est aujourd'hui nettement minoritaire. Les Uruguayens ont difficilement pardonné à ce dernier d'avoir prôné le « oui » au référendum sur la Constitution.

#### Au pouvoir pendant quatre-vingt-treize ans

7.

: . 52

120,1

Les colorados, qui ont exercé le pouvoir de façon iminterrompue pendant quatre-vingt treize ans, tierment à conserver leur image de parti de gouvernement à la fois soucieux de désendre l'État et préoccupé par la justice sociale. La situation du parti national est beaucoup plus complexe. Rejeté dans l'opposition, sauf entre 1958 et 1966, ce dernier l'a emporté de plus de 100 000 voix sur son rival aux élections de novembre 1982, qui ont, en outre, marqué le triomphe de la ligne dure représentée par les mouvements Rocha et Pour la patrie.

Le parti national est cependant privé de son chef, M. Wilson Ferreira Aldunate, qui obtint le plus grand nombre de suffrages aux élections de 1971. Le parti natiochef. De nombreux dirigeants res-tent proscrits, dont M. Carlos Pereira, candidat à la viceprésidence en 1971. La liste s'est allangée récemment avec la pros-cription du vice-président du directoire, M. Fernandez Menendez.

Bien qu'éloigné depuis de longues années du rio de la Plata, M. Wilson Ferreira Aldunate n'en demeure pas moins très actif, ce qui provoque des frictions parmi les dirigeants locaux. On l'a bien vu à l'occasion du dialogue avec les forces armées. Convaincu que les militaires ne céderaient pas sur l'essentiel, le leader en exil s'était montré très réticent à l'égard de la participation des représentants de son parti national, Démocratie. Il exigea leur retrait immédiat des égociations. Dans une conversation téléphonique avec deux des national, M. Fernando Oliu et le Père Juan Posadas, M. Wilson Ferreira, excédé, s'exclama : « Quand allez-vous cesser de vous laisser mettre la main au cul? »

Le destin de la République ne peut pas dépendre de la situation d'un homme. Ce qu'il faut avant tout, c'est obtenir la levée des proscriptions qut pesent sur les deux millions sept cent mille Uru-guayens », déclare un dirigeant colorado. Il n'empêche que la popularité d' « El Wilson » est très grande. Il est devenu le symbole de la résistance à la dictature. ment du régime militaire n'ont fait qu'accroître son prestige auprès

La situation des partis regroupés au sein du Frente Amplio est diffi-cile en raison de la répression dont ils font l'objet. Le Frente Amplio n'est pourtant pas mort. Selon le dirigeant du parti socialiste M. Raul Cardozo, « le Frente Amplio continue d'exister comme mystique ». Son influence reste grande au sein de la jeunesse et de a classe ouvrière. Il a démontré à l'occasion des élections de nov

Placées sous la tutelle du pouvoir exécutif en 1973, et soumises à une sévère épuration, les universités sont en train de retrouver le dynamisme politique qui les carac-térisait avant le coup d'Etat. L'Association sociale et culturelle des étudiants de l'enseignement public (ASCEEP) à joué un rôle particulièrement actif dans l'orga-nisation du défué du 25 septembre. L'effervescence qui est en train de gagner le monde étudiant inquiète évidemment le pou-

guay ne se soit doté que tardive-ment d'une organisation de défense des droits de l'homme. La filiale uruguayenne du Service Paix et Justice (Serpaj) n'a en effet d'existence à peu près légale que depuis 1981. Certaines organisa-tions se sont certes constituées en marge de la loi, comme les pouvoir; de l'autre, un peuple dont l'exaspération à l'égard du régime « mères de disparus uruguayens en ne cesse de croître. Les facteurs modérateurs ne manquent certes Argentine » et les «mères de pri-sonniers condamnés par la justice pas. De nombreux officiers sont militaire », mais leurs possibilités d'action ont été jusqu'à présent limitées. Ce phénomène, qui conscients de la nécessité de parvenir à un accord honorable avec l'opposition; celle-ci, de son côté, s'efforce de canaliser la pression contraste avec l'importance des organisations humanitaires en populaire. Mais le temps presse. M. Jorge Baille résume ainsi la situation : • Si les militaires ne Argentine et au Chili, tient à pin-sieurs raisons. L'étroite surveil-lance policière d'abord, la faible influence de l'Eglise ensuite, enfin les caractéristiques mêmes de la comprennent pas qu'ils doivent faire de concessions, le sang coulera. Pendant longtemps la paix a répression, beaucoup plus sélective et beaucoup moins sanglante qu'en été pour les Uruguayens synonyme de bonheur, aujourd'hui elle

Argentine et au Chili. synonyme d'esclavage. Il n'empêche que ces monvements sont en train de prendre de

l'ampleur. Le Serpaj n'a-t-il pas été à l'origine de la première journée de protestation nationale contre le régime militaire? Cela lui a d'ailleurs valu d'être interdit par le gouvernement. D'autre part-vient d'être créée la Commission uruguayenne des droits de l'homme. De toute manière, les pressions exercées par les parents de prisonniers et de disparus sur les partis politiques traditionnels, afin que ces derniers incluent dans leurs revendications les thèmes de l'amnistie et de la révision des iugements rendus par les tribunaux militaires, out porté leurs fruits.

Les éléments d'un affrontement entre civils et militaires sont en place. D'un côté, des forces armées de plus en plus isolées, mais résolues à imposer leurs conditions avant d'abandonner le

Encore tabons il y a quelques mois, ils font aujourd'hui partie du débat public.

AIR BRIDGE FINNAIR **SWEDAIR AER LINGUS GARUDA AVIACO** MARTINAIR er besucoup d'autres. Autres formations possibles : qualifications d'instructeurs, pilote toutes catégories, pilote de ligne : qualifications pour vols sur hélicoptères.

École agréée par la Federal Aviation Administration PS-709-6 autorisée à accueillir des étudiants de toutes nationalités. Programme d'échange nº P-4-4759. **VOUS RÉPONDEZ A CES EXIGENCES?** 

Écrivez-nous pour plus amples informations :





# recherchons des étudiants

qui veulent devenir pilotes professionnels

Les cours pour la préparation du brevet de pilote commercial débuteront en juin 1984 au N.A.I.A. (North American Institute of Aviation). école nationale agréée, en Caroline du Sud. Qualifications minimum requises : être âgé de dix-huit ans, titulaire du

baccalauréet ou équivalent, avoir une bonne santé et réussir les tests d'admission qui auront lieu à Paris en février 1984. Les pilotes brevetés du N.A.I.A. volent sur les lignes du monde entier :





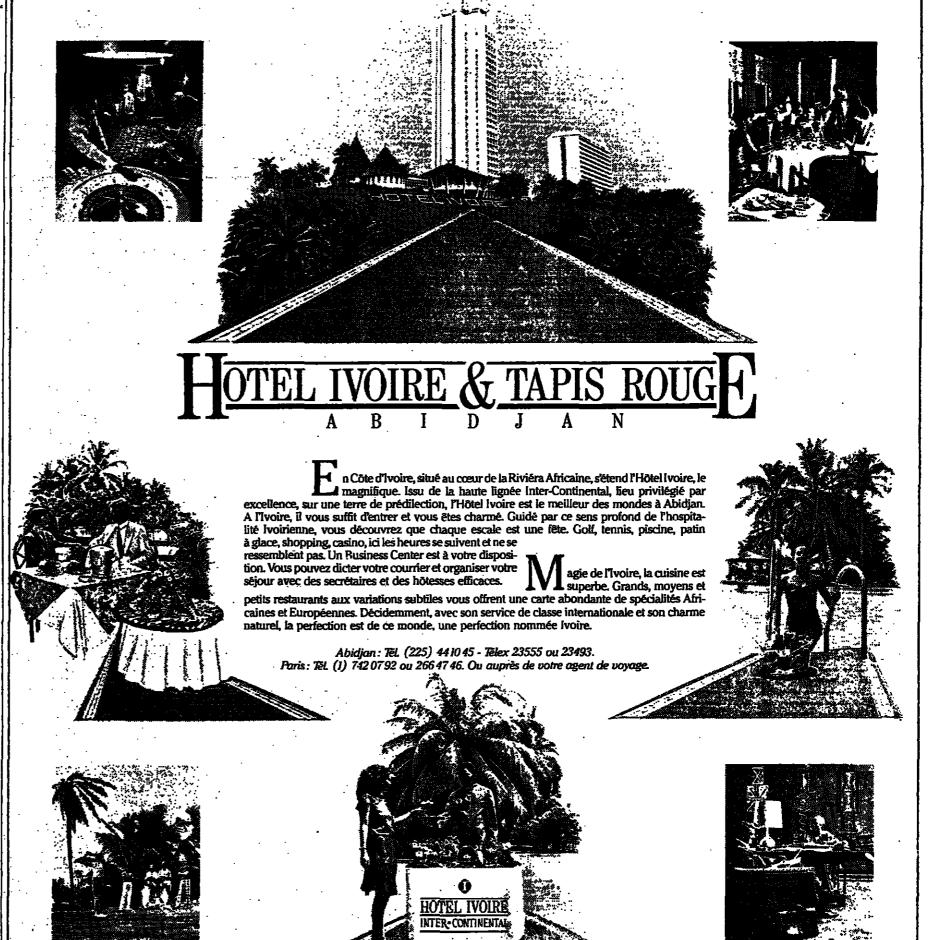



ior des forces armées

they are in the same

Williams Stationed it

**克斯 第四人为此**一

يودو والمكاد م الكائلات

Commence of the second

Parada Ar ....

The The Property of the Name o

لهار فراي داريموا فأراءا فأ

THE STATE OF THE STATE OF

(1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) ·

The Art Course Service

سهدائه علاقات

tong so a sense.

April Congr. S. Lee.

The Property of the Control

A STATE OF THE STA

- Control (45)

مارز متونوا لمتعارون ليرداوك

A SUBSTRUCTS

Section 18

100 miles - 100 miles - 140 miles

12 Jan 19 19 19 19 B. - Line Street - 200

ماما والعفيسية واليرمار and the second

in and the second of the second

The second second

The second second second Service Services Section & March

. ... २०० ध्यास्त्री

Company of the same of the sam

والمعطور والموروف أراراه a de care case THE CONTROL OF THE CO

Park Comments

Late and the second second second

State Jak Later and the second

Section 1. Section 1.

For the first fact, and the control of the control

Mary Branch Comment

Market and the second s

Especial and the second

The second of th

Mary of the same o

Manufacture of the second of t

Si the thing was the same and the same of the same of

vernement bloque les prix

hats de première nécessité

And the second s

The state of the s

Contract of the contract of th

Commence of the second second

多类形式 未断经 链糖基酚醛 I CAROLINA THE RESERVE AND THE PARTY OF TH gentered the control of the opportu

Commercial March 1997 Commercial States Commerci Commence of the second second

The control of the co

Service Control of the Control of th

Charles Charles and the Charle

Committee of the control of the control of the

and the second of the second o

St. - Same St. the same to be المعارف فللتهاري Haragaa Bu Ko MISTRIAN LALINES Spine in the go Affinger on a

D'antant que M. Mauroy a su ouvrir les portes qui convenaient : en direction des socialistes, en reconnaissant que les « moyens techniques » mis au service d'un objectif accepté pouvaient . être

discutés .; en direction des communistes, en promettant que ce texte se pourrait pas être utilisé contre les - partis politiques représentés au Parlement » même si les règles sur la transparence et le pluralisme devront s'appliquer à tous. De plus, en annonçant publiquement qu'il avait demandé au président de la République une session extraordinaire, il associait de la manière la plus explicite M. Mitterrand à l'entreprise.

Surtout, M. Pierre Mauroy a su se mettre dans la position du général menant ses troupes dans une bataille qu'elles apprécient : l'affrontement idéologique. Se présenter en chef du gouvernement qui avait accru les espaces de liberté, en accusateur

listes qui ont plus souvent l'habitude

d'entendre les hommes politiques les

rendre responsables de tous leurs

Liberté de la presse

ou liberté de l'argent

Mais ce consensus est bien limité.

Pour M. d'Ornano, cette loi · diri-

gée contre un homme . est par là

même - dirigée contre la presse

écrite .. Alors que M. Dumas assure

que l'opposition défend - les intérêts de l'argent au détriment de la

liberté de la presse .. et que

M. Ducoloné affirme que - la

liberté de la presse - pronte par le R.P.R. et l'U.D.F. « s'identifie à la

Les uns et les autres n'ont mani-

festement pas les mêmes références

historiques. M. Vivien, député gaul-

liste, prétend qu'invoquer l'ordon-

nance de 1944, c'est oublier son

· contexte ·, c'est-à-dire · les cir-

constances dramatiques - dans les-

quelles elle est née, et que - le géné-

ral de Gaulle lui-même . a décidé . de ne pas prendre les décrets

d'application de cette ordonnance ..

ont M. d'Ornano ne parle qu'inci-

demment, alors que, pour la majo-

rité, elle est la base de la législation proposée. M. Ducoloné rappelle que

ces principes • ont été ignorés,

tournés, bafoués ., et M. Dumas

regrette que puissent s'e en gausser les habiles, les rusés et les puis-

Dans un tel contexte, il est évi-

dent que les uns et les autres ne font

pas la même lecture du projet gou-

vernemental: • Il faut mettre la

presse sous tutelle, car elle dit la

vérité, et le socialisme, depuis deux

ans, cache la vérité aux Français »,

affirme le député U.D.F. Alors que,

pour l'électorat socialiste, il s'agit simplement de faire en sorte - que

chacun sache qui est qui, quoi est

quoi, qui fait quoi, qui finance et

Un tel enjeu doit être d'impor-

tance puisque les porte-parole n'ont pas ménagé les accusations les plus

graves. M. d'Ornano se demande si

nous sommes - toujours en démo-

cratie (...), en république? . et

ajoute que ce projet est « une machi-nation ) de la majorité « pour tenter

de ne pas perdre - les élections légis-

qui écrit.

liberté du capitalisme de presse ».

des hommes qui, depuis 1789, s'opposent à tous progrès, en défenseur de la liberté contre les ances d'argent, c'est, à l'évidence, se façonner une image de qualité aux yeux des hommes de

Le discours du premier ministre à l'Assemblée n'était peut-être pas le testament qu'ont voulu y voir les opposants, mais il visait à compléter l'image de porte-parole du peuple de ganche que veut se donner M. Mauroy. Pouvoir, dans la suite des événements, se présenter comme l'héritier de Léon Blum qui, en 1936, avait déjà voulu réduire les attributs de la presse capitaliste, et même de l'action du général de Gaulle à la Libération n'est Bas un mince atout.

L'opposition l'a aidé dans cet acquis. En défendant, sans nuance, M. Robert Hersant et son groupe, en faisant monter à la tribune pour cela le dirigeant d'un des journaux de ce groupe, M. Philippe Mestre, elle montrait clairement quelle était pour elle l'importance du débat : idéologique plus encore que financier.

La droite ne veut pas que soit limités les moyens de contrôle, en la matière, qu'offre la possession de l'argent. M. Mauroy ne veut plus que l'apostrophe de Lamennais : « silence aux parrres!» reste d'actualité. Beau combat pour un bomme de gauche!

THIERRY BRÉHIER.

#### Les « redites » d'un long débat

L'Assemblée nationale, le mercredi 14 décembre, a, comme prévu, refusé de renverser le gouvernement. La motion de censure déposée par l'opposition n'a recueilli que 158 voix (toutes celles du R.P.R. moins M. Tuhata Salmon (Polynésie-Française), de l'U.D.F. et des non-inscrits, sauf M. Jean Juventin (Polynésie-Française). Il aurait falln 247 voix pour que la motion soit adoptée.

Depuis plus d'un mois que le projet de loi sur la presse anime le débat politique, la discussion de la motion de censure ne pouvait être qu'une redite d'arguments connus. Chacun a pu simplement mettre son

l'illustration des idées de ses amis. L'Assemblée a donc assisté presque passive - si ce n'est un incident entre M. Robert-André Vivien (R.P.R., Val-de-Marne) et le premier ministre - à ce qui ne fut que le prélude au long débat qui se prolongera en janvier en session extraordinaire sur ce projet qui vise simplement . à limiter la concentration et à assurer la transparence sinancière et le pluralisme des

entreprises de presse ». Seulement voilà: les hommes politiques sont tous persuadés, pour reprendre l'expression de M. Guy Ducoloné (P.C., Hauts-de-Seine), que - la presse écrite est un lieu privilégié d'analyse, de réflexion, de confrontation des opinions - :

M. Michel d'Ornano (U.D.F., Callatives de 1986. M. Philippe Mestre (U.D.F., Vendée) accuse le gouvervados) se félicite que - dans toutes nement d'. avoir torturé et trituré. les nations démocratiques la presse [soit] un contre-pouvoir - : le texte pour que les journaux com-M. Robert-André Vivien reconnaît munistes échappent « aux rigueurs de la loi ». « Le principe d'égalité que - la liberté de la presse est une garantie fondamentale de la démo-cratie - ; et M. Roland Dumas est délibérément violé », affirme-t-il. Mais, comme à l'accoutumée, c'est (P.S., Dordogne), pensant que la M. Vivien qui s'est montré le plus liberté de la presse est - une liberté constant dans les attaques sans fondamentale », est heureux de nuance, les comparaisons insulconstater que toutes les améliora-tions dont elle a bénéficié depuis 1789 ont été « l'œuvre de majorités de gauche qui ont géré les affaires de la France -. Unanimisme bien agréable à écouter, pour des journa-

#### Le départ de M. Mauroy

Dès le début de son intervention. il a déclaré au premier ministre : J'ai entendu un de mes collègues de l'opposition dire - Merci mon · Dieu! Gardez-le nous long-· temps! ·, il faut croire que vous n'étiez pas bon! · M. Mauroy a alors quitté l'hémicycle, suivi des députés socialistes et communistes, ne laissant derrière eux que deux ministres, MM. Labarrère et Fillioud, et quelques élus socialistes comme MM. Alain Richard (Vald'Oise) ou Jean Natiez (Loire-Atlantique) restés pour etémoi-gner et parce que M. Richard est discipliné mais pas obéissant et qu'il a e le souci du pluralisme et de

Mais pour M. Vivien ce n'était qu'un début : il parle des libertés assassinées - par le président de la République, d' - endoctrinement -, de · l'avenement déjà en marche (...) d'un régime totalitaire .. de . lois des longs couteaux ., par référence voulue à la nuit où Hitler fit assassiner certains de ses supporters déclarant même - Demain brûlera-t-on le Palais-Bourbon comme un autre Reichstag », et de loi où on affûte les poignards et où

la courtoisie ».

on tue l'ennemi principal •. M. Roland Dumas a pris un malin plaisir a rappelé les attaques menées contre la presse sous le septennat de M. Giscard d'Estaing, les licenciements de journalistes à la télévision, les changements de direction à R.T.L. et à Europe I - exigés au plus haut niveau de l'Etat .; il évoque aussi les débuts de M. Hersant dans le journalisme sous l'occu-

Cette motion de censure repoussée, la majorité n'en a pas terminé avec ce débat. Elle devra encore faire face à une - exception d'irrecevabilité - soulevée par M. Alain Madelin, et à une • question préalable - défendue par M. Jacques

La commission des affaires culturelles devra aussi achever l'examen des articles (elle n'en est qu'au cinquième sur quarante-deux). Les différends entre le gouvernement et les groupes socialiste et communiste ne sont pas tous résolus. Les députés ont, il est vrai, jusqu'à la session extraordinaire de janvier pour le

#### Les enfants des autres?

« Nous n'avons rien inventé ». a affirmé le premier ministre devant les députés, à propos de l'actuel projet de loi, après avoir fait état de précédents « dont aucun n'a abouti, faute de volonté politique ». Qu'en est-il ? En demandant, le 27 novembre 1978, au Conseil économique et social de « procéder à l'étude des conditions de gestion des entreprises de presse», M. Raymond Barre, alors premier ministre, souhaitait déià recueillir les éléments d'information qui permettraient au gouvernement ∢ d'apprécier les diverses mesures qui seraient susceptibles de maintenir et d'accentuer le pluralisme en ce domaine ».

Le rapport et le projet d'avis présentés les 22 et 23 mai 1979 par M. Georges Vedel (1) aboutissaient aux constats suivants :

- Certains journaux d'opinion connaissaient des diffi-

 Des menaces pesaient, à terme, sur l'ensemble de la

Constatant, comme l'écrivit au premier ministre, le 25 mai 1979, M. Gabriel Ventejol, président du Conseil économique et social, que « les finalités de l'ordonnance du 26 août 1944 sont plus que jamais valables», cette assemblée suggérait que « ce texte soit modifié et complété pour en faciliter l'application et eviter que ses dispositions ne soient tournées ».

Le Conseil économique et social proposait e à cet effet la création d'une commission des opérations de presse, dont le rôle serait de garantir le pluralisme et la liberté de la presse en assurant la transparence financière des entreprises et en contrôlant les Ou'en advint-il ?

Une proposition de loi fut présentée « à titre personnel », en juin 1979, par M. Henri Goetschy, sénateur centriste du Haut-Rhin. Cette proposition prévovait la création d'un « Conseil supérieur du pluralisme de la presse > qui aurait veillé à la « prohibition des atteintes » à ce pluralisme.

Tout en proposant l'interdiction des concentrations et ententes, qui « ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte au pluralisme d'expression des opinions », cette proposition prévoyait que « lorsqu'une entreprise ou un

groupe d'entreprises exploitant une ou plusieurs publications périodiques cesse, pour quelque cause que ce soit, d'exploiter un titre, toute personne privée peut en obtenir l'exploitation ».

De son côté, le ministère de la culture et de la communication - M. Jean-Philippe Lecat en était alors le titulaire - prépara un projet de loi d'ambition plus restreinte, créant une « commission des entreprises de presse chargée de réunir et de tenir à iour, pour chaque publication. une documentation destinée à l'information du public ».

Le 26 novembre 1979. M. Lecat avait fait part au Sénat de son désir de voir s'engager un débat sur la presse au printemps suivant. Mais, à la fin du mois de mars 1980, il indiquait aux ras porteurs de la proposition Goetschy qu'aucun projet ou proposition ne serait inscrit à l'ordre du iour de la session de printemps. Le ministre invoquait alors la nécessité d'approfondir les études en cours.

On peut noter, en tout état de cause, une différence fondamentale entre le projet ministériel (modeste) et la proposition de loi (plus ambitieuse et plus contraignante), invoqués aujourd'hui comme autant de précédents par M. Mauroy. S'il est vrai que le souci de réactiver et de compléter l'ordonnance du 26 août bientôt interrompu - après les recommandations du Conseil économique et social. l'idée d'une e définition stricte, quantifiée et impérative » des normes du pluralisme (articles 10, 11 et 12 de l'actuel projet) n'avait à aucun moment été formulée ni méme suggérée.

Progrès ? Régression ? Bienfait ? Danger ? Les affrontel'opposition toument autour des réponses à ces questions. En tout cas, quand M. Roland Dumas, député socialiste de Dordogne, rappelle le mot célèbre d'André Tardieu : « Nous portons dans nos bras les enfants des autres », il risque de s'entendre objecter que le bébé du moment a grossi au point de changer de

(1) Rapport et avis surent adoptes par le Conseil économique et social par 134 voix contre 2 ct

RÉMBOURSEMENT

#### M. PIERRE MAUROY: le camp de l'argent et le camp de la liberté

cours de son intervention Lamennais, Raymond Aron, le général de Gaulle, mais aussi MM. Jean Boissonnat, Pierre Albert, Jean-Philippe Lecat et abondamment le rapport Vedel, note que la liberté - n'a jamais eu pour fonction de légitimer des privilèges et que e le com-bat pour la liberté remet en cause des intérêts particuliers et menace des puissances sinancières. La violence de certaines réactions apparait tout simplement comme

un aveu », constate-t-il

Il juge que le débat ne porte pas sur la liberté mais « sur les conditions économiques de son exercice . car le gouvernement, dit-il, « considère que la liberté de la presse ne peut être un privilège réservé aux

ajoute : • L'article 4 de la Constitu respect du pluralisme. »

Après avoir analysé les législa-tions en vigueur à l'étranger, M. Mauroy constate que, - comme pour la décentralisation, comme pour les textes sociaux, la seule attitude de l'opposition, c'est l'immobilisme . Il poursuit : • Les Français ne veulent plus de cet immobilisme ; ils ont choisi le changement. » S'il est apparu nécessaire d'adapter et de moderniser l'ordon-nance de 1944, il assure que, aussi longtemps que la nouvelle loi ne sera pas entrée en vigueur, cette ordonnance restera la - règle de droit -. · Le gouvernement, déclare-t-il, veil-

Estimant que, - depuis des années, les gouvernements ont reculé devant un groupe de pression : il affirme: - Le gouverne-ment que je dirige ne reculera pas. Il fera respecter les textes républi-cains. Il fera triompher la loi, il fera triompher le droit (...), nous ne touchons pas à la liberté de la presse mais nous nous préoccupons de permettre son exercice. .

Reste que le projet « n'est qu'un élément -, explique le premier ministre, qui confirme la nécessité d'un réaménagement des aides à la presse. Il indique qu'une concertation va s'engager avec les professionnels, pour aboutir à l'été 1984, la plupart des réformes devant être alors intégrées dans la prochaine loi de finances. Les objectifs consistent en une résorme des critères d'attribution - afin que les plus riches ne soient pas les plus aidés et les plus pauvres les plus délaissés ... « Ceux qui refusent la transparence et la lutte contre les abus en matière de presse doivent être cohérents (...). qu'ils refusent aussi l'argent des contribuables ».

La réforme envisagée devrait également, selon le premier ministre, - mieux différencier la nature des titres et ne pas traiter de la même façon la presse politique et d'infor-mation générale et la presse récréa-tive -, distinguer « en particulier en matière d'aide postale la presse bénéficiant d'un fort volume de publicité de celle qui en est dépourvue - mettre un terme aux exces provoqués par l'article 39 bis du code des impôts et . aider au développement des journaux et des publications d'information ».

Pour l'audiovisuel, il relève que jamais l'Etat « n'a accordé une si grande liberté de mouvement aux chaines de radio et de télévision » et que jamais - depuis quarante ans la liberté n'y a été aussi complète que depuis trente mois ».

M. Mauroy explique en conclusion que le gouvernement entend, avec la loi anti-trust concernant la presse, donner une dimension à a la nouvelle citoyenneté . . Notre démarche, assure-t-il, vise à conforter ou à élargir le débat démocratique, donc les capacités des citoyens à s'informer, à participer plus activement à la vie du pays. . Il ajoute : La droite, l'opposition, a choisi son camp: celui des intérêts, celui du secret, celui de l'argent ; le gouvernement a choisi le sien : celui du pluralisme, celui de la transpa-rence, celui de la liberté.

#### La réforme bancaire

La commission mixte paritaire (C.M.P.), qui s'est réunie le 13 décembre au Sénat pour essayer de rapprocher les textes adoptés en première lecture par le Sénat et par l'Assemblée nationale sur la réforme bancaire, a abouti à la rédaction d'un texte de compromis qui va être soumis à chacune des deux Assemblées. Ce texte reprend globalement la rédaction de l'Assemblée natio-

nale assortie de quelques nuances. ● Conseil national du crédit. -L'-autosaisine - du C.N.C. aura lieu quand la moitié et non plus le tiers de ses membres l'estimeront

 Comité de la réglementation bancaire. - La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale sous la pression du gouvernement allait dans le sens de l'opposition (maintien des pouvoirs du gouverneur de la Banque de France). La C.M.P. n'a donc pas remis en cause cette

● Contrôle des établissements de crédit. - Les limites des pouvoirs du commissaire du gouvernement auprès des établissements de crédit sont précisées.

• Protection des déposants et des emprunteurs. - La C.M.P. a suivi les députés, qui donnent la possibilité aux personnes qui s'en sont vu refuser plusieurs fois l'ouverture de détenir un compte dans un éta-blissement financier désigné par la Guyane.

Banque de France, alors que les sénateurs souhaitaient limiter cette possibilité à l'ouverture d'un compte dans les services financiers de la

poste. La C.M.P. a conservé la disposition introduite par l'Assemblée nationale visant à étendre aux activités non bancaires la possibilité de sanctions des ententes illicites ou des abus de position dominante que détient la commission bancaire pour les activités proprement bancaires des établissements de crédit.

• Crédit gratuit. - La C.M.P. a adopté le texte de l'Assemblée nationale, moins restrictif que celui du Sénat en matière de publicité pour les crédits dits « gratuits », mais elle a renforcé la protection des acheteurs.

● Noël à l'Elysée. - L'arbre de Noël offert par le président de la République et M= Mitterrand s'est déroulé, mercredi 14 décembre, dans la cour du palais de l'Elysée, et a réuni cinq cents enfants. Les saxophonistes du groupe Urban-Sax étaient présents et diverses attrac-tions avaient été réglées par les Tréteaux de France de Jean Danet. Au goûter, dans les salons du palais, avaient été conviés les élèves des classes venant d'Auvergne, de Bour-

#### gées depuis plusieurs années soient Répondant à la motion de censure que venait de défendre M. Michel menées conformément à nos règles 'Ornano (U.D.F., Calvados), judiciaires. - Il nie que le projet soit M. Pierre Mauroy, qui citera au destiné • à réduire un opposant •.

Pour M. Mauroy, l'opposition, en se dressant contre un texte - qui reprend les principes de base de l'ordonnance de 1944 (\_) et met en forme les recommandations d'un rapport officiel commandé par le gouvernement en 1979 [le rapport Vedel], prétend censurer à la fois le général de Gaulle et M. Ray-mond Barre ». Il observe que l'obstruction systématique qui a eté pratiquée par l'opposition à l'occasion de l'examen en commission crée un précédent déplorable. Il révèle qu'il a demandé au président de la République une session extraordinaire en ianvier.

seules puissances financières .

Le premier ministre estime qu'il ne faut pas que le texte puisse - être utilisé par des esprits malveillants contre les organisations politiques représentées au Parlement qui concourent à la démocratie . Il tion pourrait toujours être opposé à toute tentative d'entraver le libre exercice des activités des partis politiques. Mais il doit être bien clair que les modalités retenues permettront effectivement d'atteindre les objectifs de transparence et de

lera à ce que les poursuites enga-

TYTHE COME

•

Markey Co.

-

Le dossier piègé

The second secon

The same of the sa

The second secon

the Martin Section

The second secon

The second secon

the second of th

The second of th

erinde e e eriladi

the state of the s

Dans son numéro du 18 décembre, publie :

# L'informatique revue et corrigée par les femmes

L'ordinateur est-il sexiste? L'informatique pourrait devenir un terrain de lutte du féminisme.

(Une enquête de Christian Tortel.)

... plus d'immobilisations d'engins véhicules - électroménager ou machines TOUT L'OUTILLAGE...

B.P. 72 PARIS 75022 CEDEX 01

TOUTES LES PIÈCES... DISPONIBLES Chez COREADIS COLIS CONTRE

– (Publicité) – –

**ALGÉRIE...** 

...avec COREADIS?

...plus de pannes irrémédiables

---

\$ 00000

# REA PRESSE : LA MOTION DE CENSUR

Service of the control of the contro The second country law A STANBOURN OF LANDSON The Residence of THE REAL PROPERTY. Personal time and the same a ART AND AND THE TOTAL OF THE PARTY OF THE PA Trail Company Thege The second secon THE PERSON NAME OF THE PARTY THE friend to the same of -The second second second Section 19 Carried Section 19 Control of Sec STATE OF SELECT ST Man to the supplementary of the

M. PIERRE MAUROY: ie camp de l' PERSONAL PROPERTY. et le camp de la libené

.. ...

74

---

.

-

• • • • •

: 12

~ · · · ~ ·

. . . . . . .

ئىرى ئىرا

. . . . . . . . . . . . . . . .

- -

the street as they are the

The second of th

The second of t

A Company of the Comp

The second secon

And the second of the second o

and the second of the second o

Company of States and Francisco

Control of the Contro

and the second of the

Selver Process Services

Appendix of the second The state of the s man and the second seco الغادات والمصحود للعادي الرادان وويدا a esta e máse e a secuencia de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición dela composición de la composición dela composició ing and season Development of the The second section is a second The second secon

· (明成年) 第二年 (宋公明中代李明)(14日 The second secon

A garage some services

And the second of the second o

Discourse of the growth of the first 

·**海湾** 

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

A Company with the same of the state of the

والمراجع والمراجع والمواجع والمعارض والمواطع ME THE RESERVE OF THE PROPERTY المتحاط والمتحاضية The state of the s

Control of the Control of the Control Section 18 Section 18

La réforme bancaire

The state of the s

The second of th

Company of the Compan

ments displayed in the same

Market of Control of the Control of

Service Control of the Control of th

îre<del>u</del>re çişe

**EST REPOUSSÉE** 

Le dossier piégé

(Suite de la première page)

Ce n'est pas le cas. Les syndicats représentatifs des journalistes sont majoritairement favorables an projet, qu'ils estiment toutefois, comme la Fédération française des sociétés de rédacteurs, en retrait de leurs souhaits. Les patrons de presse comme l'ont montré les auditions de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales - sont divisés, et leurs organisations prudentes. Au sein même des syndicats d'éditeurs, les avis sont partagés : ainsi pour les quotidiens parisiens (où le Monde, l'Humanité et le Matin côtojent le Figaro et France Soir... | mais aussi pour les hebdomadaires nationaux (Témoignage chrétien, avec Georges Montaron, réputé à gauche mais contre le projet, se trouve en désaccord avec Valeurs actuelles, le journal du sénateur (apparenté R.P.R.) Raymond Bourgine, favorable à certains aspects du texte...).

#### Qu'est-ce qu'informer ?

Autre arme de l'opposition : la bataille de procédure. Faute d'une mobilisation populaire, faute d'obtenir un consensus parmi les professionnels pour condamner avec eux le projet du gouvernement, les parle-mentaires utilisent les techniques à leur disposition pour retarder le, débet afin de se donner le temps et les movens d'organiser la réaction appropriée. Dépôt d'une motion de censure, utilisation prolongée du temps de parole en commission, dépôt de près d'un millier d'amendements... Les incidents se multiplient et la tension monte.

M. Mauroy, il est vrai, a pris tout le monde de vitesse. Et en particulier un gouvernement et un partiaffiltés sur un sujet que les socialistes comme les communistes ont laissé en friche pendant les années de l'opposition. Ils le reconnaissent en privé. Ils découvrent un dossier complexe, dont les rédacteurs du projet notamment M. Jean-Pierre Hoss, chef du Service juridique et technique de l'information, et M. François Lagrange, maître des requêtes au Conseil d'Etat - ont mesuré avant eux les pièges. Alors, les coups de gueule et les grands principes vont souvent remplacer les analyses et les

Le débat politique, jusqu'à pré-sent, n'a fait qu'effleurer le thème idéologique central et ses dérivés : qu'est-ce qu'informer? Est-ce si important qu'on ait besoin de lois spécifiques? Pourquoi un journal pas un produit comme un autre? Comment une société démocratique et pluraliste peut-elle maintenir ou encourager une presse plu-raliste? Faute d'un projet i'ensemble, mûrement réfléchi loi Mauroy-Fillioud apparaît bel et bien comme un arsenal compliqué destiné à briser un seul groupe de suffisante, les socialistes et le gouvernement donnent prise, sur ce terrain comme sur d'antres, à la campagne reaganienne de l'opposition contre le pouvoir de l'Etat.

#### D'accord pour la transparence

Pourtant, en matière d'information, le combat est bien idéologique et nécessiterait, pour être mené à bien, un débat en profondeur. On en est loin. Des interventions des uns et des autres, on peut aujourd'hui retenir deux principaux points d'accrochage et trois éléments de

 Les concentrations. - « [l n'y a pas de concentration abusive en

France », proclame l'opposition. Donc, la loi proposée est dirigée uniquement contre le groupe de M. Robert Hersant, alors que celuici défend le pluralisme en concurreneant certains monopoles régionaux. Erreur, estime la majorité ; le pluralisme est menacé par l'évolution de la presse quotidienne depuis la Libération; on ne peut donc laisser jouer dans ce domaine les lois du

capitalisme sauvage. • Le rôle de l'Etat et la liberté d'entreprendre. - La picuvic étatique étend ses tentacules et veut, après l'audiovisuel, enrégimenter la presse : le projet de loi est le premier élément d'un «statut» qui mettra les journaux à la merci du pouvoir. Il faut au contraire libérer la presse de tout contrôle, car c'est la liberté d'entreprendre qui garantit la liberté de la presse.

A cette vision ultra-libérale de l'opposition correspond un discours majoritaire dans la droite ligne des idéaux de la Résistance, alors communs aux différentes familles, des communistes aux gaullistes : la presse ne doit pas être à la merci des puissances d'argent. Cependant l'ordonnance de 1944 ne peut être appliquée après trente-neuf ans d'évolution en sens contraire ; il faut donc l'adapter, dans un seus plus libéral, qui reconnaisse l'existence des groupes de presse, mais sanctionne les abus de « position domi-nante ». La spécificité de la presse doit être affirmée, notamment par l'existence d'une quipe rédactionnelle propre à chaque publication.

• Les points d'accord. - li y en a trois, plus ou moins tacites. D'une part, les deux camps admettent le principe de la transparence : le citoyen-lecteur doit avoir le droit de savoir qui l'informe. D'antre part, ni la majorité ni l'opposition ne se soucient de mettre en cause les équilibres et les territoires de la presse quotidienne régionale; le gouvernement a renoncé à attaquer ces royaumes que le général de Gaulle lui-même avait résolu de contourner, en créant les stations régionales de FR 3... Enfin chacun - droite, gauche, patrons, journalistes... - se dit convaince qu'un réexamen des aides économiques à la presse est nécessaire : c'est dans les modalités d'une réforme, et notamment à propos de la sélectivité des aides, que l'on

diverge. On remarque au passage que pas un de nos «libéraux», qui réclament le désengagement de l'Etat, dans l'audiovisuel par exemple, ne prone l'arrêt des aides financières de la puissance publique aux iodenaux.

En même temps, on se dit que la hâte mise à faire voter le projet ne permettra pas que le débat politique aille au-delà des invectives, et qu'une occasion sera sans doute gachée de donner à la presse un cadre juridique à la fois libéral et ferme, plus large que le texte prétut des entreprises de communication (le Monde du 24 novembre).

Pourtant, l'effort de moralisation attendu depuis de și nombreuses années est un oas suffisamment important pour qu'on encourage le gouvernement dans cette voie. Reste à savoir si, une fois passé le cap du Parlement – et éventuellement du Conseil constitutionnel, - la commission pour la transparence et le pluralisme et les tribunaux auront assez de pouvoir pour faire lâcher prise à M. Robert Hersant et décourager ses émules. Sinon, M. Mauroy et ses amis pourront à juste titre être accusés d'avoir pour quelque temps fait souffler une tempête dans un

YVES AGNÈS.

#### Les travaux du Sénat

Le Sénat termine l'examen du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, commencé la veille (le Monde du 15 décembre). Il l'adopte, après l'avoir modifié, par 222 voix contre 0 (P.C. et P.S. s'abstenant). Fidèle à ses positions constantes, la majorité sénatoriale supprime le monopole syndical de présentation des candidats représentant les personnels, tant au sein des commissions administratives paritaires que des comités techniques paritaires.

C'est avec l'accord de M. Gaston Defferre, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, que sont adoptés les articles 86 et 108, qui avalent provoqué une notable inquiétude des fonctionnaires comacquis. La rédaction proposée par la commission précise que le maintien de ces avantages acquis inclut ceux, de toute nature, de rémunération et

de retraite. Mercredi 14 décembre, le Sénat examine quatre projets de loi (voir ci-contre). Il adopte définitivement, en deuxième lecture, le projet modi-fié par l'Assemblée nationale relatif aux mesures pouvant être prises en cas d'atteinte aux intérêts maritimes et commerciaux de la France -. La majorité sénatoriale approuve après l'avoir amendé le ojet adopté par l'Assemblée nationale (le Monde du 25 novembre) instituant pour les salariés un

congé pour la création d'entreprises et un congé sabbatique ». Cela, bien que M. Claude Huriet (ratt. adm. à l'Un. cent., Meurthe-et-Moselle) souhaite que les dispositions prévues n'aient pas « comme conséquence première de pénaliser les entreprises existantes et de porter préjudice à leur bon sonctionnement. Les amendements votés en ce sens malgré l'avis défavorable du gouvernement, aboutissent, aux yeux des sénateurs socialistes et communistes, à un texte dénaturé qu'ils ne neuvent accepter.

 Manifestation des présidents de conseils généraux de l'opposi-tion. - L'Union républicaine des présidents de conseils généraux, présidée par M. René Monory (U.D.F.-C.D.S.), sénateur de la Vienne, a arrêté le principe d'une - manifesta tion silencieuse » devant le ministère de l'intérieur sur le thème de la survie des départements »,

Les présidents de conseils généraux de l'opposition rassemblés dans cette union s'inquiètent de l'attitude du gouvernement vis-à-vis des col-lectivités locales et craignent pour certains départements - une rupture de trésoreire -. M. Monory a indiqué que les présidents d'opposition entendent limiter à 6 % la hausse de leurs budgets sociaux pour 1984, année où les départements se voient transférer la quasi-totalité des dépenses d'aide sociale et de santé.

#### La margarine contre le beurre

d'études du groupe R.P.R. (le Monde du 15 décembre), M. Arthur Moulin (Nord) avait souhaité que ses collègues émettent des votes politiques en même temps que techniques». Il avait pris pour exemple le texte « modifiant la loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine», exa-miné par le Sénat, mercredi 14 décembre. Selon lui, sous cet intitulé somme toute anodin, il s'agit ni plus ni moins «de se soumettre anx décisions de la sacro-sainte Commission de Bruxelles». Il v voit une menace nour les producteurs français et «un élément de l'offensive de certaines multinationales ». C'est donc un comble que la gauche serve de « marchepied » aux intérêts des sociétés multinationales

Ce projet tend à mettre en conformité la législation francaise avec le droit communautaire. En effet, le conditionnement de la margarine doit être de forme cubique, selon la législation française, alors que la Commission considère que cette obligation est une «entrave aux échanges». Histoire de permettre aux consommateurs de ne

rine, le texte prescrit que les deux produits devront être mis en vente dans des parties de

magasin distinctes. Votes techniques ou votes politiques? Le souhait de la commission des affaires économiques, rapporté par M. Mar-cel Daunay (Un. cent., Illeet-Vilaine), de ne voir mettre en application ce texte qu'après un délai de deux ans, permettant aux industriels français de s'adapter aux nouvelles règles, est jugé trop long par M= Catherine Lalumière, secrétaire d'Etat chargé de la consommation. Un scrutin public montre que, mis à part les socialistes et les radicaux de gauche, l'ensemble de la majorité sénatoriale, rejointe par les sénateurs communistes, ne veut pas ramener ce délai à un an,

Par «fidélité» à l'-idéal européen ., M. Daunay appelle à voter le texte qui, selon M. Gérard Ehlers (P.C., Nord) «respecte les règlements communautaires» et « prend mieux en compte les exigences de la défense des producteurs de lait et des consommateurs ». Les arguments n'entament pas la conviction du R.P.R. et de M. Olivier Roux (non inscr., Français de l'étranger), qui

#### LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES

#### M. Poncelet, sénateur R.P.R. lance un appel à M™ Simone Veil

M. Christian Poncelet, ancien ministre, sénateur R.P.R des Vosges, président du conseil général de ce département a adressé le 14 décembre une lettre à Mª Simone Veil pour lui demander de faire acte de candidature sans tarder aux élections européennes. Il écrit : Déclarez-vous. Appelez les Français à se rassembler sur votre nom. Le pays, au-delà de tous les clivages politiques, le souhaite. Les Français n'attendent que votre décision pour venir vous rejoindre. -

M. Poncelet ajonte : « Notre électorat, celui de l'opposition républi-caine, a trop souffert des ambitions de ses chefs et de leur division. Il a par courre bénéficié depuis quelque temps de leur union, et il convient pour la première grande échéance nationale depuis 1981 de ne pas les décevair,

 Les - européennes - et la vie politique. – Le service de formation continue de l'Institut d'études politiques de Paris organise un cycle de vingt conférences, placé sous la conduite de M. Alfred Grosser, avec le concours de plusieurs professeurs de Sciences-Po. Consacrées à « la vie politique française en 1984 et les élections européennes . les séances auront lieu les lundi et jeudi, de 18 h 30 à 20 h 30, à partir du 16 janvier 1984.

\* RENSEIGNEMENTS ET INS-★ RENSEIGNEMENTS ET INS-CRIPTIONS: Institut d'étades politi-ques de Paris, service de formation continue, 215, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris. Tél.: 260-39-60 (poste 38-86).

 M™ Garaud et les élections eu-ropéennes. — M™ Marie-France Garaud, ancienne candidate à la prési dence de la République, a précisé vendredi 7 décembre, devant l'Euro-pean Business School de Paris. qu'elle ne présentera pas de liste aux élections européennes alors qu'elle l'avait envisagé il v a quelques mois comme une occasion de participes au débat politique ». Selon elle « ces élections se présentent non comme un débat sur l'Europe, sauf peutêtre pour Ma Veil, mais comme un sondage grandeur nature sur le poids des partis politiques ».

nage politique ayant le plus de crédit. Alors. Madame, n'attendez point que les états-majors se décident, ne souffrez point que leurs mi-litants se déchirent. Les temps sont trop sombres pour se permettre le jeu d'une tactique politicienne, pour confectionner l'alibi d'un grand son-

- Brisez les chaînes de la politique ordinaire pour que d'autres ne viennent pas nous enfermer dans un passé que nous ne voulons pas revi-

#### L'ÉLECTION CANTONALE DE LANVOLLON (COTES-DU-NORD)

Dans le canton de Lanvollon (Côtes-du-Nord), M. Le Floch (P.S.) a été élu des le premier tour avec 51,54 % des suffrages exprimés. En mars 1982, le candidat socialiste, aujourd'hui décédé, Raymond Boizard, avait obtenu au pre-mier tour 46,5 % des suffrages exprimés, le candidat communiste obtenant 6 %, celui de l'extrême gauche 4,9 %; candidat unique de la gauche au second tour, Raymond Boizard avait été réélu avec 54,57 % des suffrages exprimés.

Les caracteristiques de ce scrutin sont les suivantes :

1) Maintien du rapport des forces droite-gauche : cette dernière, si l'on compare les tours décisifs (premier et seul tour 1983 et second tour 1982), passe de 54.6 % à 55 %:

2) Manifestation d'un « vote utile » en faveur du P.S., qui se traduit en 1983 par un gain de 5,04 points pour le candidat socialiste par rapport au premier tour de 1982, tandis que le candidat communiste passe de 6 % à 3.5 %:

3) S'il est vrai que M. Le Floch réalise le 11 décembre 1983 un score inférieur (de 3 points) à celui de Raymond Boizard le 21 mars 1982, il convient d'observer que ce dernier était alors le représentant de toute la gauche.

# **DÉFENSE**

#### Polémique en Suisse sur l'emploi éventuel par la France de ses armes nucléaires tactiques

De notre correspondant

14 décembre, par la radio suisse romande, le géi éral Pierre Gallois a uw. Lea e echyait que « la France pourrait diriger son feu nucléaire contre la petite Helvétie pour stopper une éventuelle avance des chars soviétiques à travers l'Autriche et la Suisse .. Avant d'en arriver à cette interprétation, le quotidien vaudois avait fait dire au énéral à la retraite, qui avait participé à Genève à un colloque sur les problèmes de sécurité en Europe : de la défe Si les Soviétiques engagent leurs forces en territoire helvétique, la France devrait tenter de les stonner net. Il faudrait tirer sur les cols alpins et jurassiens à partir de Reims et des Ardennes, Evidemment, les retombées nucléaires n'épargneraient pas le territoire

Cet article, prétendument informé, avait suscité quelque éton-

Berne. - Interrogé, mercredi nement à Berne. A un député qui l'interrogeait à ce sujet. M. Pierre catégoriquement démenti des propos affaires étrangères, a répondu, non qui lui ont été attribués par la Trisans humour : « Ce n'est pas tombé dans i ceil d'un sourd. »

> Pour mettre les choses au point, le général Gallois a tenu à rappeler que - dans la doctrine française, il a toujours été dit que le seu nucléaire ne serait utilisé que si le territoire national était violé ».

#### JEAN-CLAUDE BUHRER.

l'Informé de cet incident, le ministre estimé : « Il ne m'avait pas paru évident qu'an pays de montagne constituerait une direction stratégique privilégiée et qu'un adversaire y fernit passer ses chars. Cela nous ramène an temps d'Hannibul. Chacun suit que le concept d'emploi de la force nucléaire repose sur une idée de countage estre le tacti-que et le stratégique et que, des lors, notre armement nucléaire tactique ne peut être utilisé comme une valgaire artillerie de campagne. - }

# 4 vols par semaine à destination du Golfe. Départs de Roissy à 22 heures.

dolpyc: Libere le muscle, avant et après l'effort.

Gulf Air. 4 vols par semaine sur Tristar. Un accueil chaleureux, un service de boissons et une possibilité de détente incomparables. Le choix d'une cuisine européenne et orientale dont la qualité est garantie par la Chaîne des Rôtisseurs. Elue pour la deuxième fois la compagnie préférée des voyageurs vers le Moyen-Orient. C'est le bon choix des hommes d'affaires qui voyagent vers le Golfe.

Pour plus d'information appelez Gulf Air : • HOULEVARD DE LA MADELEINE, 7500H PARIS, TELEPHONE, 261.61.20 APPELEZ DE PROVINCE SANS FRAIS: 16.05.42.61.20

#### **DEUX POINTS DE VUE**

# L'opposition face à l'extrême droite | Les socialistes et la communication

L v a des silences qui laissent etrangement perplexes, surtout quand ils s'inscrivent dans un espace généralement bruyant. Ainsi en est-il du silence de l'opposition sur ses rapports avec l'extrême droite. Ainsi en est-il de celui de la gauche, qui se contente de rejeter sur l'opposition la responsabilité de la percée du Front national. Piètre débat, en vérité, que celui qui s'est instauré à ce propos!

Je laisse à la gauche le soin de déterminer sa strategie, c'est son affaire, mais je ne puis me desintéresser du comportement de l'opposition à laquelle j'appartiens.

Certes, on peut admettre que le score tout à fait inattendu de l'ex-Dreux, ensuite, ait oris de court les responsables politiques, qui ne l'avaient pas prévu. Ils ont diversement réagi à cette nouvelle donne, à choix du oragmatisme et de la stratégie à court terme a prévalu, car il y

Désormais, face aux résultats d'Autnay-sous-Bois ou du Morbihan, devient urgent pour l'opposition d'engager un débat de fond et d'adopter pour l'avenir une règle de conduite fondée sur des principes

Il n'est plus admissible de s'en tenis à des esquives langagières du style : « Il incombe aux instances loes concernées d'en décider» ou « Des motifs d'ordre personnel expli-quent la position de Simone Veil », ou, enfin, «Entre deux maux, il faut -Car, à se conten « *Choisir le moindre* ». Car

par MONIQUE PELLETIER (\*)

éluder ce débat, renaîtrait le visage d'une vieille droite sur les traits d'une opposition qui n'a pourtant qu'à ne trois ans d'âge. Or tout est là, précisément, dans cette extrême jeunesse de l'opposition, dans la crise d'adolescence qu'elle traverse. De même que la gauche souffre de de-voir renoncer à son idéologie en raison des contraintes de l'exercice du pouvoir, de même la droite libérée pour un temps de telles contraintes peut et doit se donner une identité et définir un projet fondé sur des principes, des valeurs, en bref, sur une morale. Car les Français ne sont pas seulement des agents économiques, ils ont aussi une âme, et attendent

Sans doute cette incertitude doctrinale actuelle peut-elle expliquer les récents succès de l'extrême droite. Son ambition est de devenir une force reconnue de l'opposition. Pour y parvenir, elle propose une idéologie mple, voire simpliste, prenant appui sur la réalité la plus quotidienne de chaque Français.

Certains estiment que si l'opposition durcissait son discours et radicalisait ses positions, cette émergence de l'extrême droite serait contenue. C'est ignorer la diversité des atti-tudes et des attentes de l'électorat que plus de la moitié des Français puisse constituer un bloc monolithique ? A mon avis, cette résurgence de l'extrême droite peut être, pour l'opposition, l'occasion d'une clarifi-

(\*) Ancien ministre, présidente de Dialogue des villes de France.

cune des formations de l'opposition comporte ses conservateurs et ses

réformistes, ses ultras, ses oriée-nistes et ses bonapartistes. Il n'existe, ni au sein des partis ni dans la population, un comportement

unique - et c'est bien ainsi. Face à la percée de l'extrême droite, deux comportements existent actuellement : l'un, déjà dénoncé, qui s'apparente à la politique de l'autruche : l'autre, illustré notamment par Simone Veil. La ligne de partage entre ces deux comportements ne se confond pas avec celle qui sépare l'U.D.F. du R.P.R., mais bien plutôt au sein de cas deux composantes de l'opposition, en fonction des sensibilités politiques qui s'y expriment. Il y a là l'amorce de nouveaux regroupements pour l'avenir.

Je considère que le moment est largement venu pour l'opposition d'introduire un peu d'éthique en poli-tique, c'est-à-dire de poser qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, que tout n'est pas permis. Ces règles de morale politique seraient les premières pierres d'une réédification du discours de l'opposition que doit d'abord marquer une différence irrémême. Alors son argumentation ne se réduirait plus au « Entre deux maux, il faut choisir le moindre ». Elle serait plus exigeante et par là même beaucoup plus convaincante.

Proposant un idéal, ayant clairement choisi les valeurs qui sont les siennes, l'opposition, par ses idées, aurait ce supplément d'âme qui lui

ES dirigeants socialistes terminent l'année 1983 dans des conditions insolites, et même apparemment contradictoires. Sans s'être rétablie, le situation de François Mitterrand dans l'opinion s'est améliorée. Après avoir atteint des minimums historiques, elle s'est redressée sensiblement. Mais, au moment où se réaffirme l'autorité du chef de l'Etat, son convernement et ses troupes out l'air plus mal en point que

A mi-législature, la cote de Pierre Mauroy se situe désormais au niveau de celle de Raymond Barre durant sa dernière année à l'hôtel Matignon. Les élections partielles qui se succèdent de dimanche en dimanche tournent, pour la gauche, au vrai chemin de croix. Si le P.C. en est, de son fait, la victime la plus spectaculaire, le P.S., lui aussi, perd force plumes. En somme, les électeurs sanctionment le gouvernement pour une politique toirement déterminée par un président à qui ils en font moins grief.

Ce paradoxe s'explique en réalité aisément. François Mitterrand a, depuis un semestre, joué habilement de circonstances défavorables en les retournant presque à son avantage. Il a surtout adopté et très systématiquement mis en œuvre une politique de communication beaucoup plus rationnelle et

par Alain Duhamel

multipliées et sont plus dangereuses que jamais : crise économique, crise des rapports Est-Ouest, crise du Proche-Orient, crise de

Le chef de l'Etat a, sur tous ces terrains, présidentialisé l'action de la France, concentré les décisions, assumé les risques, revendiqué les responsabilités, expliqué et détaillé hui-même, directement et devant les Français, les raisons de ses actes, tantôt à chaud et brièvement, tantôt plus longuement, avec davantage de recul. Il est donc monté en première ligne, il a personnalisé et institutionnalisé sa politique.

Ce qu'il a entrepris pour le théâtre extérieur - Tchad, Liban, SS-20, - il l'a répété sur le front intérieur. Il savait bien que le second plan de rigueur ne pourrait qu'être impopulaire, il l'a présenté cependant comme son choix intime, appelant à l'effort, aux sacrifices et à l'unité de tous. De même a-t-il réagi promptement, et lui-même, toujours lui-même, aux problèmes épineux du terrorisme ou du

Cette politique d'occupation énergique du terrain, il l'a expliquée de façon moins romaine qu'auparavant, soleanisant adroite-ment des émissions presque ordi-

du régime n'apparaît certes pas moindre sous un monarque socialiste que sous un souverain libéral, l'autorité du président s'en porte mieux. La dramatisation le sert et il se sert de la dramatisation.

-713

80

Le gouvernement, lui aussi, avait entrepris d'améliorer son expression publique. La fonction de porte-parole du gouvernement avait été suscitée, la cacophonie ministérielle enfin limitée. Le succès a cependant été cette fois des plus modestes. Tout n'est certes pas de la faute des hommes. Le partage des tâches entre l'Elysée et Matignon était ingrat : au chef de l'Etat l'enracinement de la légitimité et l'effort d'ouverture, au premier ministre la politique partisane, la polémique avec l'opposition, le dialogue difficile avec la « gauche profonde », pour reprendre la for-mule de Jean Poperen. La communication ministérielle n'a cependant pas été très inspirée : qu'il s'agisse du débat, franchement masochiste du point de vue de la gauche, sur le silence des intellectuels ou, surtout, de la présentation des affaires de la livraison des cinq Super-Etendard à l'Irak, du raid de représailles au Liban, du projet de loi sur la presse écrite ou des réformes de l'enseignement privé ou supérieur, que de maladresses et de contradictions! Et, dans le débat avec l'opposition, que d'aigreurs inutiles et finalement nuisibles, même si elles sont réciproques!

Mais là n'est pas l'essentiel. Gouvernement et partis de la coalition majoritaire ne pouvaient surtout manquer de subir durement (même s'ils avaient été des surdonés de l'expression publique, ce qui n'est pas le cas) le contrecoup des mesures de rigueur et de leurs propres divisions intestines. Les premières ne pouvaient qu'excéder les possédants, irriter les classes moyennes, décevoir l'électorat populaire. Pour la clientèle de gauche, la rigueur signifie que la sête est finie, que le rêve s'achève. L'atterrissage paraît toujours rude dans ces circonstances là. Le gouvernement doit, exactement comme ses devanciers sous le septennat précédent, constater sans plaisir que ce qui va mal est toujours le phus vivement ressenti, et que ce qui va mienx touche infiniment moins. En temps de crise, ce qui est négatif paraît souvent insupportable, ce qui est positif semble

#### Accord quasi total

Quant aux divisions entre socialistes et communistes, elles n'ont pratiquement pas quitté le devant de la scène et entretiennent pour le moins le scepticisme. Georges Marchais a, durant les dix premiers mois de l'année, relevé avec son fracas habituel de graves désaccords en politique étrangère, pour décréter soudain, à l'approche du commet de la gauche, son accord « quasi total » sur ce terrain. A peine a-t-il admis le 1 = décembre qu'en politique économique les mesures de rigueur étaient nécessaires qu'il engage publiquement la lutte contre leurs effets les plus directs dans le domaine industriel. Il se plaint que la presse souligne ses zigzags, mais il pilote son parti comme une voiture de rallye en course de montagne.

L'austérité inéluctable et les divisions affichées avaient largement contribué à la défaite de la majorité de Valéry Giscard d'Estaing. La gauche n'a visiblement pas retenu la leçon. Et le réflexe classique de déclencher quelques bonnes offensives politiques frontales contre l'opposition (sur l'école privée, sur la presse). en espérant réveiller ainsi l'ardeur de ses troupes, a déjà prouvé sa naïveté : il fait plaisir aux convaincus, il ne séduit ni les mécontents ni les indécis. Il les effaronche plutôt.

Et, dans ces conditions, la recon quête de l'opinion, objectif proclamé de la gauche, apparaît fort aléatoire. Tous les spécialistes le savent : la polarisation gauchedroite n'a jamais été aussi forte dans l'opinion depuis 1968. François Mitterrand joue avec dextérité des institutions et de la politique étrangère. Ses capitaines et ses hommes d'armes se montrent moins inspirés et se trouvent sur un terrain périlleux. Il n'est pas sur que l'équipe du changement et des réformes soit d'ailleurs la mieux placée pour expliquer désormais la rigueur et l'orthodoxie. Il n'est surtout pas évident qu'à la longue, si habile que soit le Prince, l'image de la politique étrangère puisse équilibrer dans l'esprit des Français les réalités économiques plus directement vécues.

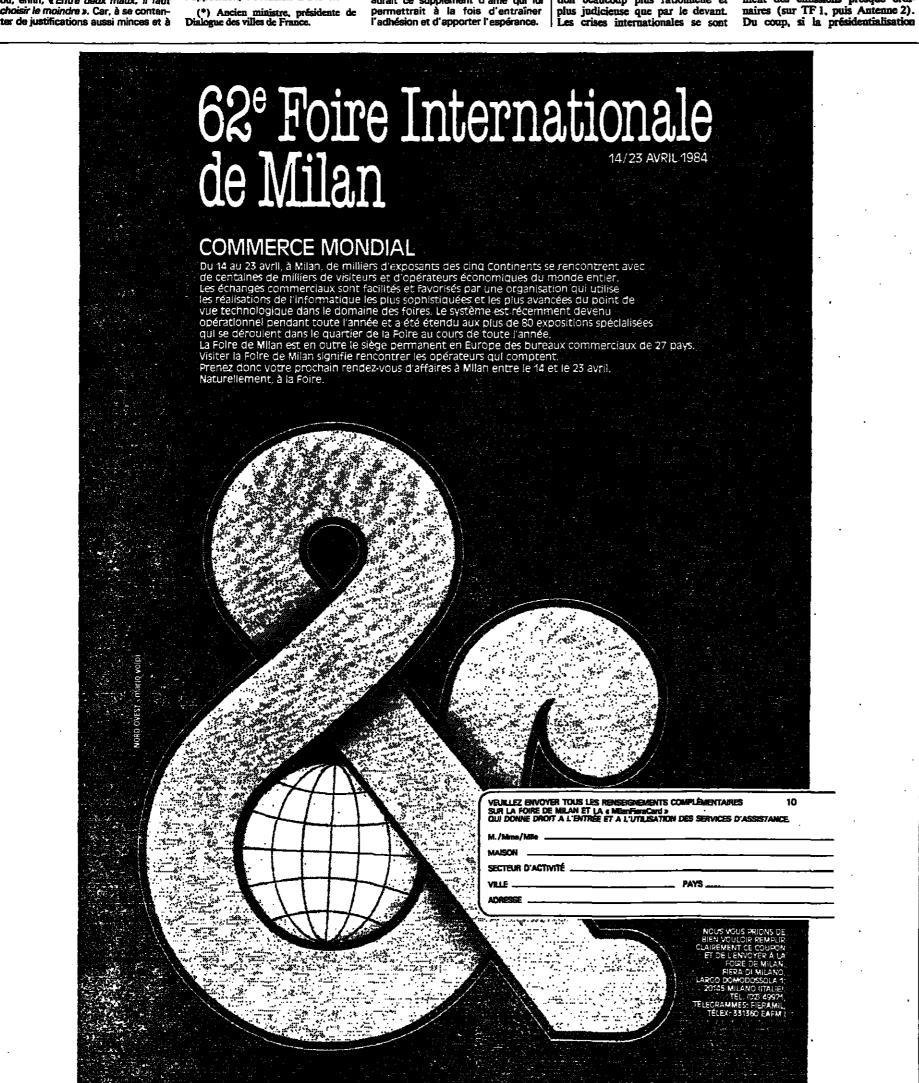



CONCURRENCE "

Le com

💣 Barrier a caracter

· 新生物 医电子

# Histos et la communication

THE REAL PROPERTY AND PARTY AND PART

AND THE PERSON ASSESSMENT OF THE PERSON ASSESS The second control of the second seco THE REAL PROPERTY OF THE PROPE

Attack and ...

7. Tanger

\*.75a

186 J

وجيرة بالاسرسوس

en en gagasti.

- -

PO. 14-AP

· Andrews

----

e plant

The second of th

7.4

7: 2 E

(1) since 1-1-22 21

141 - 141 - 141

manufacture of the Page

And the second

es a constant to the same

the of the series.

Comment of the

Military Company

present white

學院 化二二烷 電腦電影

plant to the term of

in the transfer

enter the second second

45. 为 17. 一切我以满屋上

· P. 22.

Amort 0.25 to

1 1 2 1 1 1 1 2:27

. . . . . . . .

المنتان والمحارب والما 

And the second s The common is a presidence writer.

Le conseil des ministres s'est réuni, mercredi 14 décembre, sous la présidence de M. Francois Mitterrand. Au terme de ses travaux, le communiqué sui-

• CREATION DE LA SOCIETE DES PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES **AU COMMISSARIAT** A L'ENERGIE ATOMIQUE

vant a été publié :

Sur la proposition du premier ministre, le conseil des ministres a approuvé un décret qui autorise le Commissariat à l'énergie atomique à apporter à une société de participation ses intérêts financiers dans des sociétés ayant pour objet des activités industrielles et commerciales.

· Cette mesure permettra de clarifier les relations entre l'établissement et ses filiales industrielles. Elledonnera la souplesse qui est néces-saire anx activités industrielles du C.E.A. Elle ne modifiera pas les conditions de fonctionnement des instances de décision du C.E.A. et de ses filiales. L'administrateur eral du Commissariat sera de droit président de la société.

#### ● LA DUREE DU TRAVAIL DANS LA BATELLERIE

Le conseil des ministres a approuvé, sur la proposition du ristre des transports, le décret relatif à la durée du travail dans les entreprises de navigation intérieure, pris pour l'application de l'ordonnance du 16 janvier 1982.

Issu d'une large concertation, ce décret adapte les dispositions géné-rales relatives à la réduction du temps de travail à ce secteur des transports. Il prévoit, dans la batellerie classique, une réduction de l'équivalence entre temps de pré-sence et temps de travail. Une nouvelle réduction devra intervenir dans un délai maximum de dix-huit mois. Dans la flotte poussée, le temps de travail hebdomadaire est fixé à 39 heures, selon des modalités adaptées à ce type d'exploitation.

#### **● SITUATION** INTERNATIONALE

Le conseil des ministres a été informé de plusieurs rencontres récentes avec des gouvernements d'Europe de l'Est : le ministre du erce extérieur a présidé la grande commission francosoviétique, le ministre des transports a fait une visite officielle à Moscou, le ministre des affaires étrangères de la République démocratique alle-mande a inauguré le nouveau centre culturel de son pays à Paris et, à cette occasion, a été reçu par le président de la République, le ministre des relations extérieures et des parlementaires éminents. De tels échanges sont également prévus pendant le mois de janvier. D'autre part, on constate actuellement un développement intéressant de pourparlers entre des entreprises françaises et des pays de l'Est.

Le ministre de l'agriculture a présenté une communication sur les orientations de la politique du gou-

l'installation qui constitue l'un des axes majeurs de la politique agricole, un projet de loi sera prochainement soumis an Parlement. Il permettra la mise en place d'une politique de contrôle des structures efficace. Le statut du fermage sera adapté en vue de renforcer les responsabilités du fermier dans la conduite de l'exploitation. La conversion du métayage en fermage sera encouragée.

Simultanément, la mise en place zones de montagne défavorisées où

recessaires et plus difficiles.

#### LES SOINS A DOMICILE **AUX PERSONNES AGÉES**

Le secrétaire d'Etat chargé des personnes agées a présenté au conseil des ministres une communication sur les soins à domicile aux

. LA POLITIQUE FONCIÈRE

AGRICOLE

vernement en matière foncière. En cohérence avec la priorité à

de la Société d'épargne soncière agricole (SEFA) permettra de réaliser, dès 1984, plusieurs centaines d'installations de jeunes en fermage, notamment dans l'Ouest et dans les ces installations sont à la fois plus

Cet ensemble de dispositions a été préparé en prenant en compte les propositions des organisations agriès. Le monde agricole sera également associé à la mise en œuvre de cette politique.

particulièrement à l'accueil des perphysiques ou de troubles du compor-

Le communiqué du conseil des ministres complémentaire de personnes béné- • MESURES L'action menée dans ce domaine voles dans le cadre, notamment, doit permettre à un nombre crois-

d'activités d'animation.

sant de personnes âgées de rester

chez elles plutôt que de devoir être hospitalisées. Il s'agit de préserver

l'autonomie des personnes âgées en

leur proposant des services à des

conditions matérielles, financières et

humaines satisfaisantes pour elles-

mêmes, leur famille et la collecti-

ment développée depuis deux ans :

on compte ainsi 521 services de soins

à domicile permettant de prendre en

charge environ 19000 personnes,

contre 92 services et 3000 places au

le avril 1981; du 15 juin 1982 au

30 juin 1983 le nombre des infir-

miers salariés est passé de 360 à

967, et celui des aides soignants de

le respect du nouveau partage des compétences entre l'Etat et les col-

lectivités locales et sur la base de

nlans départementaux d'action

gérontologique constituera une des priorités du IX<sup>e</sup> Plan. Dans ce but :

soins à domicile, fonctionnant

notamment à partir des hôpitaux,

lisation des établissements d'accueil

vétustes et inadaptés sera poursui-

sonnes âgées souffrant de handicars

tement seront créées chaque année

selon des formules diversifiées :

hébergement temporaire, apparte-

ments thérapentiques, centres de

- Un fonds d'innovation sociale

apportera son concours à la réalisa-

tion de projets de solidarité de voisi-

nage portant notamment sur le

âgées dépendantes. Dix opérations-

240 bis, bd Saint-Germain. Mº Bac 187, rue de la Pompe

pilotes sont déjà engagées;

iour, domiciles collectifs, etc.:

- Les services de garde et de

La modernisation et la médica-

- Six mille places destinées plus

La poursuite de cette action dans

771 à 2160.

seront renforcés;

Cette action s'est considérable-

#### LA PROMOTION **DES STATIONS THERMALES**

Le secrétaire d'Etat chargé du tourisme a présenté une communication relative à la promotion des stations thermales,

Un programme de développement

du thermalisme et du tourisme de santé a été arrêté.

1) En ce qui concerne le thermalisme, l'effort sera porté sur les points suivants : - Modernisation des stations

thermales par la poursuite de la politique des contrats de station : la DATAR et le ministère de la santé consacreront chacun 10 millions de francs à cette action en 1984. Outre le Massif Central et le Grand Sud-Ouest, des régions telles que la Lorraine, la Basse-Normandie, la Bourgogne et Provence-Alpes-Côte d'Azur ont manifesté leur intention d'engager des politiques dans ce

- Mise en valeur de l'intérêt thérapeutique du thermalisme à partir notamment de l'enquête entreprise par la Caisse nationale d'assurancemaladie et la Fédération thermale et climatique française;

- Amélioration de la documentation sur les stations thermales.

2) Le tourisme de santé répond au besoin de « remise en forme » de plus en plus ressenti dans la société contemporaine. Les stations thermales peuvent servir de support au développement de ce nouveau produit touristique distinct des soins pris en charge par les régimes sociaux. A cet effet, le gouverne ment concentrera son action dans trois directions :

transport, le placement, l'insertion sociale, les loisirs des personnes - L'aménagement hôtelier des stations : les efforts pour moderniser - La participation des résidents l'hôtellèrie thermale et développer les meublés chez l'habitat seront à la vie des établissements sera poursuivis :

> - La promotion des stations et de leurs produits en direction du grand public et de la clientèle étran-

que l'inta - L'accueil et l'animation : la formation d'animateurs-agents de développement thermal sera assurée par l'institut national de formation d'animateurs dans le tourismehôtellerie.

La mise en œuvre de ce programme associera les personnels concernés à tous les niveaux, les collectivités publiques intéressées et les oganismes représentatifs des usa-

#### D'ORDRE INDIVIDUEL

Le conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes : Sur proposition du premier minis-

tre : - Sont nommés membres de la Commission nationale de l'informa-

tique et des libertés : - M. Jean Rosenwald, premier

président honoraire de la Cour des comples:

- Mª Yvette Chassagne, président du conseil d'administration de l'Union des assurances de Paris:

- M. Guy Georges, instituteur en retraite.

Le socrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé de l'énergie, a informé le conseil de la nomination de M. Hubert Dubedout en qualité de président du conseil d'administration de l'Association technique de

#### M. HUBERT DUBEDOUT PRÉSIDENT DE L'A.T.I.C.

l'importation charbonnière (ATIC).

Le conseil a été informé de la nomination de M. Hubert Dubedout à la présidence du conseil d'administration de l'Association technique de l'importation charbonnière (le Monde du 9 décembre).

Le conseil a approuvé, sur proposition du premier ministre, les nomi-nations à la commission nationale de l'informatique et des libertés de M<sup>me</sup> Yvette Chassagne, présidente du conseil d'administration de l'Union des assurances de Paris, et de MM. Jean Rosenwald, premier président honoraire de la Cour des comptes, et Guy Georges, ancien secrétaire général du S.N.I. (Syndicat national des instituteurs).

Deux autres membres de cette commission ont été nommés : M. Michel Elbel, conseiller de Paris (U.D.F.-C.D.S.), sur proposition du président du Sénat, et M. Gérard Jacquet, président du groupe socialiste à l'Assemblée des communautés européennes, sur proposition du président de l'Assemblée natio-

#### **POUR AIDER** L'ARMÉE **DU SALUT**

------ Publicité ---

dans son travall de réinsertion sociale, donnez meubles, vatements, appareils de chauffage, éclairage, radio, luvres et tous objets encore utilisables ou réparables... leur camion viendra à votre domicile **APPELEZ: 583.54.40** 

#### OUI A LA PUBLICITÉ COMPARATIVE

# Le petit commerce contre attaque CARREFOUR BATTU

SLOGAN CARREFOUR: "Les prix comparés ça marche, ca fait

baisser les prix.

Peut-ètre vrai en alimentaire. Sûrement faux en télé, hi-fi, vidéo, audio, bandes : voir ci-dessous.

5,000 francs MOINS CHER pour un magnétoscope que chez Carrefour!

Souvent 15 à 30 % MOINS CHER et parfois plus que Carrefour.

Grâce à la publicité comparative, CONCURRENCE détruit le mythe : "Grandes surfaces = moins cher que le petit commerce". Jean Chapelle,

DURRE CONCRE PRANT & BANDES VIDEO CARSE CONCRE PRANT

| VIDEU                                        | FOLS               | RENCE          | ECART          | •                  | (suite)                                | FOLE         | REMOE       | EZARI    |                    |   |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------------------|--------------|-------------|----------|--------------------|---|
| SONY SLF 1 + TTF 1                           | 11,080             | 6,000          | 5.080          | - 45,8%            | FLUI E 180                             | 99           | 86          | 13       | -13 %              |   |
| SONY KX 20 PS<br>Moniteur                    | 6.490              | 5.700          | 790            | - 12 %             | prox undake par 10                     |              | 79          | 20       | - 26 %             |   |
| SONY                                         | 1                  |                | 1,20           | - '2 3             | T.D.K. E 120<br>prox unstaire par 10   | 85           | 74          | 11       | - 12,9%<br>- 17.6% |   |
| Tuner VTX 100F                               | .3,890             |                | 490            | - 12,5%            | . 1,                                   | 1            | , "         | . "      |                    | E |
| Camera HVC 3000 S<br>AKALVS 1 S              | 6.990              |                | 490            | - 7,5%<br>- 12,7%  | BETAMAX '                              | 84           | 85          | 19       | - 22.7%            |   |
| SHARP VC 9300                                | 6.390              | 5.700          | 690            | - 10.9%            | prix unitaire par 10                   | ,            | 80          | 24       | - 28.6%            |   |
| RADIOLA 23 VR 33**                           | 0.050              | ۳,۰۰۰          | 030            | - '0.5 #           | T.D.K. L 750 H/G                       | 115          | 110         | 5        | - 4,3%             |   |
| ou smileire                                  | 5,990              | 5.200          | 790            | - 13,1%            | prix untaire par 10<br>V 2.000         |              | 103         | 12       | - 10,4%            |   |
| KENWOOD 901**                                | 5.190              | 5.900          | 290            | - 4,6%             | RADIOLA**                              | 1            | i :         |          | 1                  |   |
| ou similaire<br>PATHÉ-MARCONI                | <sup>4</sup> 6.590 | 5.900          | 690            | - 10,4%            | ou similaire                           | 1            |             |          |                    |   |
| VKE 411" ou similare                         |                    | <b>1</b> i     |                |                    | VCC 360<br>prix unitaire par 10        | 168          | 125<br>.110 | 43<br>58 | - 25,5%<br>- 34,5% |   |
| ,,, u.,,                                     | 7.850              | 7.300          | 550            | - 7 %              | VCC 480                                | 189          | 160         | 29       | - 15,3%            |   |
|                                              | `                  | 1. 1           | i '            | 1                  | prix unitaire par 10                   | ) · · · ·    | 146         | 43       | - 22,7%            |   |
| HIFT                                         |                    | li             |                |                    |                                        | 4            | ĺ           |          |                    |   |
| <del></del>                                  | ١٠,                |                |                | ŀ ˈ·ŀ              | CASSETTES                              | i l          |             |          |                    |   |
| AKAI .                                       |                    | 1 1            |                |                    | CHOSELLES                              | 1 1          | ! i         | ' I      |                    |   |
| Chaine Midi 1                                | 3.690              | 2,990          | 700            | - 18.9%            | · · ·                                  | 1 1          |             |          |                    |   |
| HX 2 cassette<br>ATS 3 L Tuner               | 1.870<br>1.390     | 1.530<br>1.150 | 340<br>240     | - 18,1%<br>- 17,2% | T.D.K. SA 90                           | 1            |             |          |                    |   |
| AMU 2 Ampli                                  | 1,190              | 1.030          | 160            | - 13,4%            | le pack de 2<br>příx unitalre par 10   | 62           | 54          | 8        | - 12,9%            |   |
| AMU 3 Ampli                                  | 1.650              | 1.520          | 130            | - <u>7,</u> 8%     | TDK D 60                               |              | 50          | 12       | - 19,3 %           |   |
| KEF enceinte                                 |                    |                | '              | 1 1                | Je pack de 3                           | . 38         | 31          | 7        | - 18,4%            |   |
| Coda                                         | 690                | 570            | 120            | - 17.3%            | prix undake per 10                     | 1            | 28          | ю        | - 26.3%            |   |
| Cantor                                       | 845                | 707            |                | - 16.3%            | <del></del>                            | . !          | · 1         | i        |                    |   |
| Carlton<br>Canna                             | 1.590              | 1,340<br>845   | 250<br>145     | - 15.7%<br>- 14.6% | TÉLÉVISEURS                            | !!           | ļ           | - 1      |                    |   |
|                                              |                    | ""             |                | '''                | (EEE, 10000140                         |              | 1           |          |                    |   |
| SANSUI                                       | 2.790              | 2.380          | أمية           |                    |                                        | i - I        | Į           | - 1      | •                  |   |
| D 370 cassette<br>AUD 33 Ampti               | 2.790              | 1.870          | 410<br>230     | - 14,6%<br>- 10.9% | SONY<br>KV 2212 56 cm                  | 5490         | 5.000       | 490      | 0.56               |   |
|                                              |                    |                |                |                    | KV 2705 86 cm                          | 6.620        | 6.200       | 420      | - 8.5%.<br>- 6,3%  |   |
| SONY                                         | - 1                | · ]            |                |                    | RADIOLA**                              | 1            |             | 100      | - 0,0 10           |   |
| Ensemble LIBERTY C<br>av. plat. et enceintes | 5.990              | 5.500          | 490            | - 8,1%             | ou marque similaire                    | ·            | ļ           | ı        | į                  |   |
| Laser CDP 101                                | 5 950              | 5.250          | 700            | - 11,7%            | RK3 - 0122/136 cm                      | 2.690        | 2.500       |          | ~ 7,0%             |   |
| Platine PSLX 55                              | 1.550              | 1.45C          | 100            | - 5.4%             | RK4 2222/1 42 cm                       | 3690         | 3.400       | 290 {    | - 7,8%             |   |
| Chaine FH7                                   | 3.890              | 3.750          | 140            | - 3,5%             | RK7 - 2422/1 56 cm                     | 4.790        | 4.500       | 290      | - 6,0%             |   |
| RADIOLA                                      | . ]                | . }            | Ť              | 1                  | <del></del>                            | . ]          | ł           | Ì        | i                  |   |
| Laser CD 202***  ou.similaire                | 4.990              | 4,400          | 590            | - 11.8%            | AUDIO                                  |              | l           | - 1      |                    |   |
| CALCUMONIE                                   | 4.390              | 4,400          | 3 <b>3</b> 0 ( | - 1107             | <del> </del>                           | 1            | - 1         | {        | 1                  |   |
|                                              | . !                | . 1            | I              | - 1                | SONY                                   | [            |             | - {.     |                    |   |
| BANDES VIDEO                                 |                    |                | J              | - 1                | ICF 400 Radio                          | 290          | 240         | 50       | - 17.2%            |   |
| <del></del>                                  |                    | - 1            | }              |                    | WM DD Walkman                          | 1.290        | 1.080       | 210  -   | - 16,7%            |   |
| VHS.                                         | 1                  | 1              | 1              | 1                  | WM R2 Walkman<br>ICF 16 L Radio-réveil | 1.690        | 1.430       |          | - 15,3%<br>- 12,7% |   |
| T.D.K. E 180 H/G                             | · · 139            | 105            | 34             | - 24,4%            | WM 20 Walkman                          | 1.480        | 1.300       | 180      | - 12,1%            |   |
| pmx unitaire par 10                          | 99                 | 100            |                | - 28 %             | WM 4 Walkman                           | 698          | 620         | 78       | 11.1%              |   |
| T.D.K. E 180<br>only unitarie pay 10         |                    | · 80           |                | - 19 %             | CFS 5 L Radio/K7                       | 1 450<br>390 | 1.300       |          | - 10,3%<br>- 10,2% |   |
|                                              | <u> </u>           |                |                |                    |                                        |              |             |          | . 4,2 4            |   |
|                                              |                    |                |                |                    |                                        | <b>*</b> t   |             |          |                    |   |
|                                              |                    |                |                |                    |                                        |              |             |          |                    |   |

Prix Carretour : constats du 6 déc. 1983 à MONTESSON, GENNEVILLIERS. AULNAYIBOIS. Prox CONCURRENCE : valables jusqu'au 17 dec. 1983 et

sur appareils en slocks ou sur commande. ATTENTION : En lélé, viciéo, h-fi, les services compris dans les prix peuvent différer légérement êntre Carrelou Concurrence, entre 2 Carrefours, ou entre 2 marques dans le même magasin : capendant nous estimons que

Pour favoriser les ententes de prix, gêner les comparaisor les tournisseurs segmentent le marché en vendant des produits smillaires sous des marques différentes. Attaqua en justice les revendeurs qui denoncent ces similitudes nous avors dù annoncer les marques et références que nous vendons ; l'asténegue" indique que nous avors trouvé des articles smillaires dans d'autres marques cher

19 Place de la Madeleine 75008 Paris.

Pour fêter la sortie de son 400° volume

#### LES ÉDITIONS JEAN DE BONNOT offrent

**EN CADEAU** 1° La plus ancienne carte de France (1578), format 44 x 62 cm 2° Le plus ancien plan de Paris (1550), format 44 x 62 cm 3° La fameuse dictée de Mérimée, format 30 x 42 cm

à tous les bibliophiles amateurs de beaux livres qui voudront bien lui communiquer leur nom et leur adresse, afin de recevoir par la suite, en priorité, une documentation gracieuse sur les nouveaux ouvrages d'art à paraître sous sa signature.

4º Des images anciennes à découper pour les ensants,

Pour prendre ou faire prendre ce cudeau offert gratuitement, sans la moindre obligation d'achat, il suffit de présenter, après l'avoir complété, le bulletin ci-dessous à la librairie Jean de Bonnot, 7, faubourg Saint-Honoré, Paris 8° (à l'angle de la rue

La boutique est ouverte tous les jours sans interruption de 9 heures à 18 heures 30, sauf le dimanche.

Pour que nos amis de Province ne se sentent pas lésés, nous pouvons leur expedier ce même cadeau contre 16 francs, correspondant aux frais d'emballage et d'affranchissement.

#### **BON POUR UN CADEAU**

| A découper et à présenter, après l'avoir complété, à la boutique<br>Jean de Bonnot, 7, faubourg Saint-Honoré, Paris 8: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom (en majuscules)                                                                                                    |

Prénoms .... Adresse complète.... 

Code postal ..... ville .....

# LES 55 SONT DÉJA 1 000

Le 23 novembre, 55 des plus grands savants de notre pays, nos prix Nobel, nos médailles Fields, de nombreux membres de l'Académie des sciences, en appelaient solennellement au président de la République pour prévenir la dégradation de l'Université française. Plus de 1 000 responsables scientifiques, universitaires et chercheurs, de toutes disciplines et de toutes opinions, ont anjourd'hui personnellement signé cet appel.

Avec les 55, ils considèrent que :

- la démocratisation de l'enseignement supérieur n'est pas dissociable de la qualité de ses formations;

la mission de recherche de l'université doit être préservée ;

un niveau élevé de qualification des enseignants doit être garanti : les fonctions et responsabilités des différents corps d'enseignants doivent être clairement établies:

- le recrutement de jeunes enseignants, et les nombreuses promotions justifiées doivent être assu-

- l'université doit demeurer à l'abri de toute emprise politique ou syndicale ;

Avec les 55, ils demandent :

— une large diversification des formations supérieures et de leurs critères de recrutement, dans le respect du droit pour tout bachelier d'accéder à l'université dans sa région ;

l'évaluation des activités de formations supérieure et de recherche scientifique ;

 le maintien d'un lien institutionnel entre l'enseignement supérieur et la recherche scientifique;
 une véritable négociation sur les décrets d'application de la loi sur l'enseignement supérieur, faisant intervenir une commission composée de personnalités indépendantes ;

 la désignation des représentants de chaque catégorie d'enseignants dans les conseils universitaires par cenx-là seuls qu'ils doivent représenter.

#### Liste des 55 premiers signataires

MM. Anatolic ABRAGAM; M. Henri BARTOLI; M. Étienne BAULIEU; M. J.-E. BLAMONT; M. Hubert BROCHIER; M. Henri CARTAN; M. Raymond CASTAING; M. Pierre CHAMBON; M. Gristave CHOQUET; M. Paul MANDEL; M. André MARECHAL; M. Louis MICHEL; M. Prul MILLIEZ; M. André MIQUEL; M. François MOREL; M. Louis NEEL; M. NICOLET; M. Philippe NOZIERE; M. J.-C. PECKER; M. Francis PERRIN; M. Jean POUILLOUX; M. Jean RIVÉRO; M. Éver SCHATZMAN; M. Laurent SCHWARTZ; M. Pierre-Henri Teltoen; M. René THOM. Men Jacques THOMAS; M. Alain TOURAINE; M. Jean-Hirre VERNANT; M. Pierre-Henri Teltoen; M. René THOMAS; M. M. Jacques TIOURAINE; M. Jean-Hirre VERNANT; M. Pierre-Henri Teltoen; M. Rooffes DUBY; M. Maurice DUVERGER; M. Jacques ELLUL; M. Fehrenbach; M. Jean GAUDEMET; M. Paul GERMAIN; M. Marine GRUMBERG-MANGO; M. François HERITTER; M. Paul JACQUINOT; M. François JACOB; M. Wladimir JANKELEVITCH; M. Alfred JOST; M. Édgar LEDERER; M. Jacques LE GOFF; M. Jean LERAY; M. Claude LEVI-STRAUSS; M. André LICHNEROWICZ; M. André LWOFF; M. Gérard LYON-CAEN.

#### Liste des personnalités de la liste nº 2

M= et MM. SERRATRICE; CAPELLA: LAVROFF; TAVERNIER; MONTFERIER; ISAAC; JACQUE; CURTES; AUGIER; ROUSSET; MIROUZE; DENIELOU; DAVID; BONPAIRE; TEZENAS DU MONTCEL; GOUDET; AZZARO; JAEGLE; ROBERT.

PARIS-VIII

PARIS-VIII

SAOLES V. (P.); BOULANGER F. (P.); RUWET N. (P.).

C.N.R.S.

BURNOL A.F. (AR.); CAZENAVE A; BURZAWA Elizabeth (MR.); DUÉE P.H. (OR.); KERDELHUE BERNAY (MR.); FLAMENT Fanny (OR.); AL-VARADO F. (MR.); LELOUP-HATEY Jeanine (MR.); CHADAN Khosrow (DR.); CHABRE M. (DR.); BOUQUIAUX L.: GIRARD Jean (DR.); PÉGO-RIER J.P. (AR.); KAZATOHKINE Michel (A.): BERELOWITCH Wladimir (OR.); DUPLANTIER BERTRAND (OR.); HITTER Y. (OR.); FERRÉ P. (OR.); CHAMPIGNY O. (OR.); LETURQUE A. (AR.): MOUGIN A. (AR.); BOURDEL G. (MR.); GIRARD A. (MR.).

POITTERS

LUCAS Henri-Jacques (P.); CHERIGNY BERNARD (P.); SAVATIER Jean; DUPRAT Jean-Pierre (P.); COUVART Pierre (P.); AUGUSTIN Jean-Marie (P.); CHEVALIER Jean-Pierre (P.); MOREAU Michel (P.); RÉMY Philippe (P.); LI-GNEAU Philippe (P.); DEBOUY Christian (P.); TALLINEAU Lucile (P.); HELFER Jean-Pierre (P.); DAVID Jacques (P.); PRADEL Jean (P.).

MAILLET; MESSERLIN; VESPERINI (P.); SASSIER Y. (P.); GRANELLE: MASSON D'AUTUNÉ; DORMARD; TAISNE Jean-Jacques (P.); DEKEUWER Françoise; GAILLARD Emmannel (P.).

RODIÈRE P. (P.); LAFON Jacques (P.); TRICOT Daniel (P.); TINTANT Henri (P.); COUTURIER Gérard (P.); BLAISE Jean-Bernard (P.); FROMONT (P.); COUTURIER Gérard (P.); BLAISE Jean-Bernard (P.); FROMONT (P.); COUTURIER Gérard (P.); BLAISE Jean-Bernard (P.); BOLARD Georges (P.); BURDEAU Geneviève; NOIROT Cécile (P.); ROUX Dominique (P.).

BORDEAUX-I et III

SADRAN Pierre (P.); VIDAL Michel (P.); SERIET Pierre: SLOBODAN Mi-

Georges (P.); BURDEAU Geneviève; NOIROT Cécile (P.); ROUX Dominique (P.).

BORDEAUX-I et III

SADRAN Pietre (P.); VIDAL Michel (P.); SERIET Pietre; SLOBODAN Milacio; VOUIN J.-F. (P.); DUCOS-ADER R. (P.); PACTEAU Bernard (P.); GARRIGOU Alain (A.); MILACIC S.; DESHOUILLERS J.-M. (P.); DRESSE F. (P.); RIOUX (VLF. MA.); CONTE F. (P.); AGOSTINI Eric (P.); CATHELINEAU Jean (P.); SOUBEYROL J. (P.); RICHIR Claude; LACOUE-LABARTHE (P.); MABILEAU Albert (P.); HAUSER Jean (P.); DERRUPPE Jean (P.); PU-PION Georges (P.); DELMAS SAINT-HILAIRE JEAN-Pietre (P.); DENIS Monique (P.); GAUTRAU JEAN-Claude (P.); BOIS DE GAUDUSSON (Du) JEAN (P.); QUENTIN Philippe (P.); LAVEISSIÈRE JEAN (P.); EMERI C. (P.); ARTOLA M. (P.); MARTINET J.-(P.); FABRIE P. (A.); DUPAIN Y. (MA); JOLY L. (P.); DE MATHAN (P.).

PARIS-VI

TRUCHOT J.-P. (P.); BAEHR J.-C. (MA.); BOUCE P.-G. (P.); PAS-CAUD M. (P.); FAVARD P. (P.); MONEGER R. (P.); THOMAS A. (P.); LE PECQ J.-B. (P.); CHARNIAUX-COTTON H. (P.); OZON R. (P.); PISER G. (P.); FOUQUET J.-P. (MA.); RAVIART P.-A. (P.); WALDSCHMIDT Michel (P.); DÉPÈCHE J. (MA.); MALTIER J.-P. (MA.); CELIANES H. (P.); THI-BAULT C. (P.); LEGRAND C. (P.); AUCH D. (MA.); MAROT J. (MA.); BELLE R. (MA.); ZERBIB Charly (MA.); POLISSET MICHÈNE (A.); GRUIA M. (A.); RIQUIER D. MENORVAL (DE); LOUS Ch. (OR.); SPINGUEL Marie-Anne (AR.); LEMPEREUR Françoise (MA.); BERTIN Daniel (MA.); HEMON Philippe (P.); VINCENT R.; COHEN Paul (P.); HEMON Philippe (P.); TAXI Jacques (P.); SEIN-AIM R.-I. (P.); COLLENOT A. (P.); FRAISSARD J.-P. (P.); MILHAUD G. (P.); ECHALIER G. (P.); HANSEN Jean-Pietre (P.); TAR-DIEU J. (MA.).

DIEU J. (MA.).

ADX-MARSEILLE

ADX-MARSEILLE

MESTRE J.-L. (P.); GANZIN M. (P.); BORRICAND J (P.); CERATI A. (P.); LEGIER G. (P.); BORYSEWICZ M. (P.); BERRA D. (P.); BERGEL J.-L. (P.); GASSIN R. (P.); MESTRE J (P.); RICCI J.-C. (P.); BONASSIES P. (P.); FAVOREU (P.); GABERT P. (P.); DUNAJEWSKI H. (P.); LANVERSIN J. (P.); RISSET J.-C. (P.); PLANTIE; FLAMENT C. (P.); LINOTTE Didier (P.); GARDE P. (P.); MAZZA Jacques (P.); COULLET N. (P.); BRAMOUILLE (P.); GAREND J. (P.); BOUT R. (P.); ATIAS C. (P.); GRANIER R. (P.); LINOTTE D. (P.); BRUNET-JAILLY Joseph (P.); CUSIN Roger (P.); GUILHON Bernard (P.); LATIL Marc (P.); LAUSSSEL Didier (P.); MOCKERS Jean-Pierre (P.); NANCY Gilles (P.); REIFFERS Jean-Pierre (P.); ROSIER Bernard (P.); ALDIER J. (P.); AUDINET J. (MA.); BOULAN F. (P.); BOURDON (P.); BOURDINET (P.); CAS G. (P.); CHELINI (P.); DUBOUIS L. (P.); FABRE H. (P.); LFLORY M. (P.); CHEVONTIAN (MA.); LANZA A. (P.); LEGIER (P.); LOUIT C. (P.); DI MARINO G. (MA.); MOREL H. (P.); NEGRIN (P.); PHILIP L. (P.); ROY C. (MA.); ROY M. (MA.); VERDOT (P.); VILLA (MA.).

TOULOUSE

ROZES Louis (P.); DEVEZE Jean (P.); BONER Louis (P.); PLAGNET Bernard (P.); VINCENS J. (P.); SATGE J. (P.); SICARD G. (P.); PARDINES J. (P.); RENUCI M.-A. (MA.); DURAND-DELGA Michel (P.); JARRETY M. (A.); ZINK M. (P.); MARTIN DE LA MOUTTE J. (P.); SERLOOTEN P. (P.).

PARIS-II

MATRINGE G. (P.); LOUSSOUARN Y. (P.); FONTETTE F. (P.); ALPEDT B. (P.); PROMOTE E. (R.); PONGERTY (P.); CORNILG (R.); CAR

MATRINGE G. (P.): LOUSSOUARN Y. (P.): FONTETTE F. (P.): ALBERT P. (P.): BENOIT F.-P. (P.): BONGERT Y. (P.): CORNU G. (P.): GARRISSON F. (P.): GOLDMAN B. (P.): GAUDEMET-TALLON H. (P.): MARTINEZ J.-C. (P.): BARDONNET D. (P.): VIRALLY M. (P.): FERICELLI Anno-Marie (P.): PONTAVICE (Du) Emmanuel (P.): COMBACAU JEAN (P.): FERICELLI JEAN (P.): DRAGO R. (P.): G'AUDEMET Y. (P.): REUTER P. (P.): MAGDELAIN A. (P.): TALLON D. (P.): HUMBERT M. (P.): FOUCHARD P. (P.): SAINT-ALARY R. (P.): IMBERT J. (P.): TURLAN J. (P.): LARROUMET C. (P.): AMSELEC P. (P.): AUSTRUY Jacques (P.): BIACEB P. (P.): CHRISTIN Yvan (P.): DESPLAS M. (P.): JESSUA Claude (P.): LABROUSSE Ch. (P.): MOURGUES (de) (P.): MEME (P.): VEDEL CL. (P.): VITRY Daniel (P.): DURAND J.-J. (MA.): BELS A. (MA.): BALLOT G. (MA.): PIATECKI Cyrille (A.): OHAVI Ch. (A.).

BESANÇON

BESANÇON
DELOCHE Régis (A.); COUGNARD J. (P.); GERMAIN Michel (P.);
MOUGEOT Michel (P.); COUSSIRAT-COUSTÈRE V. (P.). CAEN

BERNARD Maurice (P.); FATOME Elienne (P.); PRIEUR Jean (P.); NE-RET Jean (P.); COURBE Patrick (P.); ALCHE (d') Paul (P.); BACH Louis (P.); SALLES Danielle (MA.); LE DUFF Robert (P.); STERN J. (P.); BARBERIS P.

(P.).

STRASBOURG

COHEN-JONATHAN (P.); BERNARD Daniel (P.); GODBILLON Claude;

TINLAND F. (P.); MONTLIBERT C. (P.); KOERING-JOULIN Renée (P.);

KOVAR M. (P.); SIMLER PH. (P.); BISCHOFF J.-M. (P.); KOENIG (P.);

KNAUB G. (P.); CONSTANTINESCO V. (P.); URBAN (P.); RAMIS J.-P.

(P.); STRAKA G. (P.); CHATELET A. (P.); HUET-WEILLER D. (P.);

WIEDER-KEHR (P.); WALINE J. (P.); HUET A. (P.); RIEG A. (P.);

ALEVALUPDE (P.)-EDITTA (P.)-THOMANIM (P.) ALEXANDRE (P.); FRUIT A. (P.); THOMANN M. (P.).
PERPIGNAN

SERIAUX Alain (P.); CARBASSE Jean-Marie (P.); SERRA Yves (P.);

DURANDIN G. (P.): GUIGNARD A.; DEYSSON Guy (P.): GASPARD M. (P.); CHAPUIS Y. (P.): ADAM A. (P.): GODFRIN Philippe (P.): BLAISSE Yees (P.): CHARTIER Yees (P.): BRIÈRE DE L'ISLE Georges (P.): DUTHEIL DE LA ROCHERE Jacqueline (P.); RUZIE David (P.); CHANTEBOUT Bernard

(P.); FEUER Gny (P.); SAYAG Alain (P.); SABOURIN Paul (P.); GAY Jean (P.); AUDIT Bernard (P.); SCHAEFFER Eugène (P.).

GRENOBLE

TUAILLON G. (P.); DIDIER Ph. (P.); ROCHE G. (MA.); BERR C. (P.);
MAISTRE DU CHAMBON P. (MA.); ALTER Michel (P.); PEISER G. (P.);
ARCSAC P. (CC.); FRANCILLON J. (P.); ESCOLAND E. (MA.); CHALARON Yves (P.); MONTAGNIER J.-C. (MA.); CHEVALLIER P. (P.); MENDEGRIS R. (P.); LEFEBVRE D. (P.); DOLIQUE J.-M. (P.); MAYNARD R. (P.);
LARGUIER J. (CC.); SALVAGE P. (CC.); CHEVALLIER François (P.); GIVERDON Claude (P.); PAYRE F. (MA.); MALGRANGE Bernard (DR.); COVIAUX J.-C. (P.); GOUTAL Jean-Louis (P.); SALVAGE Ph. (CC.).

REIMS

NORMAND Jacques (P.); PORTEAU-BITKER Annick (P.); RIVOLIER J.

(P.); PICARD M. (P.); BELLENGER Y. (P.); CAZAUX Jacques (P.).

PARIS-XIII

SULSER Jean-Claude (P.); MAZICS J. (P.); MISTRAL J. (P.); POUCHAIN M. (A.); GARDES E. (MA.).

PARIS-XII

PREVOST J.-F. (P.); BURLAUD: BRESSON Y.; FOURNIER; BONNET J.

(MA.); LEDERER M. (P.); CHABAS F. (P.); HAUSSY C. (P.); JESTAZ P.

(P.); SCHLEICHER H.; PICHOT A. (P.); MAJNONI; VU QUOC THUC; LAFON; BRUTER C.-P. (P.); MAILLET.

TOURS

SAUZET ROBERT (P.); CORBIN Alain (P.); GUILLAUME Jean (MA.);

FON: BRUTER C.-P. (P.): MAILLET.

TOURS

SAUZET Robert (P.); CORBIN Alain (P.); GUILLAUME Jean (M.A.); HIRSCHOM Mouique (A.); PAIRAULT Clande (P.); LAFOND Jean (P.); AUBERT Jean-Luc (P.); BOURDIN Alain (P.); VIEILLARD-BARON Jean-Louis (P.); DOUBINSKI Clande (M.A.); PION B. (M.A.); SARTRE Maurice (P.); MARGOLIN J.-C. (P.); GUENIER N. (P.); GAUTRAS N. (P.).

MONTPELLIER

BERNARDI J. (P.); TEYSSIE B. (P.); SEUBE A. (P.); CABRILLAC B. (P.); TEYSSIE Bernard (P.); BAYLE J.-D. (P.); AUSSEL Jean-Marie (P.); CABRILLAC M. (P.); CABRILLAC M.); BOUSQUET Jean-Clande (P.); VIDAL Heari (P.); LEGRAND Jacques (P.).

PAU

PAU
COLLOMBIER Dominique (P.); Larribau (P.); Aventur (P).
LIMOGES
CARABIA J. (MA.); ALAPHILIPPE F. (P.); LUNEL Pietre (P.); ARCHER
Raymond (P.); BORDES Christian (P.); KARAQUILLO J.-P. (P.); MEUNIER
Jean-Marie (P.); MORANGE Jean (P.); BOUTARD-LABARDE Marie-Chantal
(P.); BRAUN Pietre (P.).

PAPIS-YI PARIS-XI

PARIS-XI

TEMAM R. (P.); HAKIM M. (P.); GIRAUD J. (P.); PEYRIERE J. (P.);
ALINHAC S. (P.); JAROSSON C. (A.); BISMUT J.-M. (P.); BASDEVANT;
BEAUVILLE A. (P.); SIBONY N. (P.); DURUPTY M. (P.); ANCEL B. (P.);
LEQUETTE Y. (P.); SAMUEL P. (P.); LAUDENBACH F. (P.); COATES J.
(P.); SJOSTRAND J.; GRANGER JEAD-PETTE (A.); ROFFI J. (P.); GUINIER A.
(P.); VOISIN Colette (MA.); MOUSSEAU JEAR (P.); THANH VAN TRAN
(MR.); PRIESTER LOUISELLE (P.); HOUGHTON BRUNN JEAR (P.); TONNELAT J. (P.); RAMADE FRANÇOIS (P.); JANOVICI B. (P.).

PARIS-X

TROYER Michel (P.); AYRIL PIETTE (P.); STERN Briefitte (P.); GUIL-

TROYER Michel (P.); AYRIL Pierre (P.); STERN Brigitte (P.); GUIL-LAUME André (P.); SESE B. (P.); GUÊRIN C. (P.); FADLALLAH I. (P.); PA-TLAGEAN E. (P.); SUHAMY H. (P.); BENABENT A. (P.). ACADÉMIE DES SCIENCES

BUSER P. (P.); GAUTHENT; WURMSER R. (P.); GUINIER (P.); LE NANCY

NANCY

DRUESNE Gérard (P.): FERRER! Pierre (P.): GROSS Bernard (P.): RAMAN J.-P. (P.): FOURNIER Alain (M.A.): RIVAIL J.-L. (P.): SERGENE André
(P.): ROSSI Georges (P.): NERY Herbert (MA.): GUYOT F. (P.): BONET
Georges (P.): LACOMBÉ Jean (P.): CANET Daniel (P.): GUYOT Fernand (P.):
VALLAS Bruno (A.): FRIEDEL Georges (P.): MARCHAL Jean-Pierro (MA.):
BEAUFORT Jean-Louis (MA.): GOUBEAUX Gilles (P.): BRONDEAU Jean
(A.): MERLE Philippe (P.): TOSSER André (P.): MONTMORILLON (DE)
Bernard (P.): WEBER Yves (P.): BOLZE Christian (P.).

PARIS-IX PARIS-IX

COTTA A. (P.); FRITZ G. (MA.); BIENAYME A. (P.); SFEZ L. (P.);
BELLEC M. (MA.); ALFANDARI E. (P.); ROVERATO S. (A.); SOFER C.
(A.); CHARLES A.-M. (MA.); EKELAND L. (P.); BENSOUSSAN A. (P.);
HESS C. (MA.); LASRY J.-M. (P.); CHAVENT G. (P.); LARNAC (P.); CASTAGNEDE B.; PARLY J.-M. (P.); GHOZI A. (P.); BERLIOZHOUN B. (P.);
CASADEVALL A. (A.); CHAMPENOIS G. (P.); SAINT-PIERRE P. (MA.);
PONS G. (A.); BORDE A.-M. (A.); LEVASSEUR Michel (P.); DIDAY Edwin;
SOULLE Daniel (P.); PIGANIOL (P.); SIROEN JEARMARC (A.); LIONS P.4.
(P.); AUBIN J.-P. (P.); MOULIN H. (P.); BABEAU A.; LE BRIS R.F.; GIRAUD A.; SIMON Yves; VIEWORKA M.; SALIN P. (P.); CLAASEN E. (P.); PARIS-VII

HELLER René (P.); LE CORRE Y. (P.); KAROUBI M. (P.); BERG-MAN C. (P.); MOUVIER G. (P.); PETIT C. (P.); PICON L. (P.); BRES Y. (P.); SABBAGH G.: PICON Régime (P.); REVUZ Daniel (P.); AMSEL Georges (P.).

PARIS-III

MITTERAND H. (P.): BENASSY M.-C. (P.): ROVAN J. (P.); CARRIVEL L. (P.): DEGROIS (P.): CHOUILLET J. (P.): TEYSSANDIER H. (P.).

L'HERMITTE R. (P.): RICHARD J.-P. (P.): MARTIN J. (MA.): PETIT F.

(MA.): TRUCHET Jacques (P.): CIMAZ G. (MA.): LAVABRE S. (MA.):
MAYEUR J.-M. (P.): BEC C. (P.): LUTAUD O. (P.): DUBOIS H. (BONNEROT L. (P).

PARIS-I

BACHELARD S. (P.): THILLET P. (P.): RUDEL J. (P.): CARRIVE P. (P.): MOUNAR F. (P.): BENARD J. (P.): SAUTTER G. (P.): MERLE M.; LEVY-GARBOUA L. (P.): SCHMIDT J. (P.): LAGARDE P. (P.): VINEY G. (P.): CHESTIN J. (P.): TUNC A. (P.): BOULOC B. (P.): CALAIS-AULOY J. (P.): DONNIER M. (P.): PERCEROU ROSET (P.): COLOMER A. (P.): BLANC-JOUVAN X. (P.): LOY (MA.): MOUSSERON J.-M. (P.): BEGUIN J. (P.): GUYON Y. (P.): BAUCHET P. (P.): FOURGEAUD C. (P.): MICHEL PL. (P.): ZAGAMÉP P. (P.): PINCHMEL PL. (P.): NOIN D. (P.): PERCT J.-C. (P.): BOISSEAU (de) C. (P.): PASSET R. (P.): BOUZITA J. (P.): CAPET M. (P.): FLOUZAT F. (P.): BLANCJ-JOUVAN (P.): TRUC A. (P.): PARENT J. (P.).

LYON-I HACQUE Michel (P.); HACQUE Michel (P.); ABELARD Jacques; RETAT Pierre; TURIN Yvonne; REINHARD Yvos (P.); BATAILLE J. (P.).

LYON-III MINGRET P. (P.); REYNHARD Y. (P.); ACHARD G. (P.); BOU-CHEP J.-P. (P.); GARAGNON J. (P.); LANDRAUD D. (P.); MONTA-GNIER G. (P.); BOURGEOIS B. (P.); FROSSARD J. (P.); PELISSIER J. (P.); CHAVANNE A. (P.); LAMOTHE S. (P.); TURCAN R. (P.); GUIHO P. (P.); AZEMA J. (P.) : FREDOUILLE J.-C. (P.) : DOCKES N. (P.).

CLERMONT-FERRAND

HADDAD L. (P.); PRÉVAULT (P.); LEBIGRE Ariette (P.); CHAPUT Ywes

(P.): HENNEQUIN F.

(P.): HENNEQUIN F.

GANDEBGEUF J. (MA.): HUCHER M. (P.): TRICHET J. (P.): DURAND Marc (P.): BARDOLLE Jean (P.).

LYON-II

AUBERT Jacques (P.): VATE Michel (P.): KAES René (P.): GUILLAU-MIN Jean (P.): PICH Edgard (P.): LECOCQ Louis (P.): PEROUSE Gabriel (P.): TISSOT Roland (P.): COMBET Louis (DR.): DUBUIS Roger (P.): AU-BERT' J.: DUBUIS R. (P.): PERNOT L. (MA.): RENUCCI J. (P.): DERRE Jean-René (P.): PACAUT Manuel: MESCHERIAKOFF A. (P.): WYSS Simone (P.): MARGOTTON Jean-Charles: GONNAUD Maurice (P.): LEQUIN YVES (P.): DURAND Michel (P.): GURAND Rosé (P.): FONTANEY Pierre (P.): BERGERET J. (P.): LECOCQ L.; HABERER A.: BABUT D. (P.): GRANGER M. (MA.): DURAND M.; GAULMYN M.-M. (MA.): RETAT P. (P.): KAES R. (P.): GONNAUD M. (P.): FONTANEY P.; WYSS S.; RETAT L. (P.): VEYRIRAS P.: TISSOT R.

(P.); VEYRIRAS P.: TISSOT R.

SUPIOT A. (P.): GARDIES J.-L. (P.); COLLET Luc-Henry. (P.); COL-LET H. (P.): PENIGAULT DUHET P. (P.): LE NAOUR R. (P.).

SUPIOT A. (P.): GARDIES J.L. (P.); COLLET Luc-Henry. (P.); CULLET H. (P.): PENIGAULT DUHET P. (P.); LE NAOUR R. (P.).

RENNES

LE FLOCH A.; ELEGOET F. (MA.): DHOMMEAUX Jean (P.): JALLAIS

JOSI (P.): TRUCHET D. (P.): MARTIN Didier (P.): COGNE J. (P.): GALESNE

Alain (P.): AUGROS Jean-Claude (P.): BENETON Philippe (P.): DUBOST G.

(P.): LAINGUI André (P.): HERRY J.-Y. (P.): CHOUKROUNE P.; CHESNE

Guy (P.): CONTIN Raphael (P.).

PILAT M.-C. (A): BOISSE A.-B.; SOULEAU L. (M.-A.): HUMPHRIES R.;

RASSAT M.-L. (P.): GUILLAUME Sylvie (MA.): FERRY L. (P.): SELESKO
VITCH. (P.): CHASSIGNEUX. (MA.): HOMMERIL Pietre (P.): DAMLA
MIAN A. (MA.): MEYER Y. (P.): ALEXANDRE P. (P.): VERON M. (P.):

LAVAUD R. (P.): CASTALDO A. (P.): ROLLET C.; FOUILLOUX G. (P.):

GUILLAUME Pietre (P.): GOUDAL P. (P.): WIBAULT J. (P.): RIBOUD M.:

CARTIER M.-B. (P.): ROLLET C.: BRUMET André (P.): RACINE P. (P.):

CONSTANT J.-M. (P.): GAUSSIN P.R. (P.): BOMEL J.: ELLRODT R.; SA
CLES I.; GEORGE P.; FINCK A. (P.): DURAND F. (P.): BIEVRE (de)

CANGUE MARIA FRANCIS (P.): FROMENTIN Hugnette.: CYMERMAN C. (P.):

DUMAS Jean (P.): PACTEAU Séverine (MA.): LEFEBVRE Jol.: PARIENTE F.

(MA.): MAJOULET M.-P.: FAVRE R.-J. (P.): PIC Pietre. (MR.): PROUST J.

(P.): MARTEL A. (P.): FONTAINE Elizabeth (MA.): LELOUP Jacques (P.):

GROSS B. (P.): GRIMALDI M. (P.): BOURGEOIS Clasde (P.): MULLER C.

(P.): MINKOWSKI 4-P.): LANTERI-LAURA G. (P.): DELAMARCHE Christian (CH.): JOLIBERT A. (P.): BOURRIE G. (CR.): TROMPETTE T. (P.): PO
LONOVSKI Jacques (P.): PELLERIN J. (MA.): LALANNE M. (P.): FRYD
MAN R.; HOSURALLY G. (P.): CHAMBRON Jacques (P.): FRYD
MAN R.; HOSURALLY G. (P.): CHAMBRON Jacques (P.): FRYD
MAN R.; HOSURALLY G. (P.): CHAMBRON Jacques (P.): FRYD
MAN R.; HOSURALLY G. (P.): CHAMBRON Jacques (P.): FRYD
MOUNIER J. (P.): MAYEUR F. (P.): JADAUD B. (P.): VERMELLE G. (P.):

KAPLAN JEAR-CLAUDE (P.): WERNER Georges-H. (DR.): EXBRAYAT J.-M.

(P.): LECLANT J.; RENEVILLE J.-R.): BLUMANN C. (P.): ANDRE L. (P.):

ANCIAN B. (P.): PICARD E. (P.): DEBRAY JBOQUES;

rodge (P.); DUGAS de la BUISSUNNY CHISTIDIA (P.); CRILDIA DE (P.); CARLON B. (P.); AUBERT J.-L. (P.); BLUMANN C. (P.); AYNES L. (P.); GROUTEL H. (P.); AUBERT J.-L. (P.); BLUMANN C. (P.); AYNES L. (P.); GROUTEL H. (P.); FICARD E. (P.); DEBRAY Jacques; RUFF M.-A.; MAREE Dominique (DR).

LENGRAND Jacques (PA.); BOISSON Jean-Marie (P.); MAURY Romé (P.); POTITIER Pierre (P.); DELANDE GBY (P.); CUSSET Jean (P.); TIANO André (P.); ALPHANDERY E. (P.); TARONDEAU Jean-Paul. (P.); MORVAN YVES. (P.); AUDROUNG Jean-François. (P.); SYNVET Herré (P.); MAURY J. (P.); DUJVAUX J.-M. (P.); SOLLÓGOUB Miebel (P.); FRELASTEE G. (P.); VEDRINE J.-P. (P.); CAISSE G. (P.); KAPLAN F. (P.); BARBIER BETRING (P.); SUSSEN JEAN JEAN-MANDER LÉONE (MA.); LE CANNUS PRIJ (P.); HERAUD GBY (P.); HUET Jérôme (P.); GOY RAYMOND (P.); THERY Ph. (P.); VERGNAUD P. (P.); GOSTINI E. (P.); JENISAND F.-G. (P.); JACQUOT H. (P.); THERY Ph. (P.); VERGNAUD P. (P.); AGOSTINI E. (P.); DENIS D. (P.); DERRUPPE J. (P.); HURT YGRORIN P. (P.); VON-GLIS (P.); AUBY J.-M. (P.); SOLBEYROL J. (P.); SERINAN P. (P.); LAMAR-OUE J. (P.); AUBY J.-M. (P.); SOLBEYROL J. (P.); SERINAN P. (P.); LAMAR-OUE J. (P.); JACQUUL J. (P.); AUBY J.-M. (P.); SOLBEYROL J. (P.); SERINA P. (P.); LAMAR-OUE J. (P.); HABDOUIN J.-C. (P.); MOUTON C. (P.); ERLINA (A.); LE DOUARIN (DR.); JACQUUL J. (P.); BAY J.-C. (P.); FREVILLE Y. (P.); CAZANAVA P. (P.); HABDOUIN J.-C. (P.); MOUTON C. (P.); GLAIS M. (P.); LALINOIS R. (P.); BIAYS M. (P.); EDUR G. (P.); BOURVA (D.) J. (P.); LALINOIS R. (P.); BIAYS M. (P.); BOURGINAT H. (P.); SOURCHILHOU (MA.); GUILLAUMONT J. (P.); GUILLAUMONT P. (P.); DERYCLE PR. (P.); CAZANAVA P. (P.); HABDOUIN J.-C. (P.); MOUTON C. (P.); CLAIS M. (P.); ALBIELT G. (P.); CHAS M. (P.); ALBIELT G. (P.); CHAS M. (P.); ALBIELT G. (P.); CHAS M. (P.); ALBIELT G. (P.); DULRAND A. (P.); CHAS M. (P.); MOUTON F. (P.); BOURGINAT H. (P.); CHAS M. (P.); MOUTON F. (P.); BOURGINAT H. (P.); CHAS M. (P.); MOUTON F. (P.); BOURGINAT H. (P.); CHAS M. (P.); MOUTON F. (P.); BOURGINAT H. (P.); CHAS M. (P.); GOL

UNIVERSITAIRES ET CHERCHEURS, ASSOCIEZ-VOUS A L'APPEL DES 55. ORGANISEZ-VOUS DANS VOS ÉTABLISSEMENTS, IL S'AGIT DE SAUVER L'UNIVERSITÉ FRANÇAISE ADRESSEZ SIGNATURE ET PARTICIPATION AUX FRAIS A : A.P.U.S.E., B.P. 301, PARIS 5

F 42.3

Basses eaux en éc

AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE

The state of the s

grand the second of the second galige in the transfer with the second transfer to the second transfer transfer to the second transfer t

The state of the s

The second of th

医精节 化氯化甲基甲基甲基甲基磺胺 医电影 医电影电影 医电影

Source of the control of the control

Charles of the Contraction A Section of the Control of the Cont

and the second s

The second law is a second law in the second law

وري مع د موروست کارون

 $\label{eq:continuous_problem} \mathcal{L}(t) = t^{\alpha} x_{\alpha} + t^$ 

The Mark that consumer

The state of the state of the

The second of th

So with the day of the second of the

reflection of the best of the second of the

Contact and a service and a service as a and the second second second

18 18 September 19 Control of the second of

والمناور والمراهد والمراور والمسوور

The War and "是DON 产品条件"

there is a substitute of the second

September 19 Septe T2 (F) (17 (F) (F) Table to the second

Transfer of the state of the st

Parameter in the second SERVICE SECTION

Marketin Communication

-----等生品的 人名英格兰

200 

100 mg

Same and the same

SECRETARIA DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRA

9470

All the state of t

225-1-11

Çirin .

2

LANTIQUE Constructeur Far de Renommès M. The State Banks and

# LA YOUGOSLAVIE

Tito n'est plus là, depuis plus de trois ans déjà, et la Yougoslavie, où M. Mitterrand commence le jeudi 15 décembre une visite officielle, continue, tant bien que mal. La longue agonie du maréchal qui avait su résister à Staline et se faire une place parmi les grands de ce monde s'était accompagnée, en Occident, d'un flot de prévisions passimistes qui tournaient toutes autour du même thème : Tito disparu, qui aurait assez de poigne pour maintenir ce conglomérat de peuples et d'intérêts différents, assez d'adresse pour continuer à marcher sur un fil entre l'Est et

Tito n'a toujours pas de successeur. Au contraire, la collégie lité bat son plein. Mais les Soviétiques ne campent pas à Belgrade et la Fédération yougoslave n'est pas en pièces : pourtant, l'inquiétude subsiste. La Yougoslavie est en pleine crise économique, une crise si profonde qu'elle conduit à se poser à nouveau des questions sur l'avenir de ce pays réputé fragile. Les rues de Belgrade sont plongées dans l'obscurité, les Yougoslaves gèlent dans leurs immeubles où le chauffage est coupé; si le courant électrique fait défeut, ce n'est pes tant par manque d'eau pour alimenter les barrages que par manque d'argent dans les caisses.

Pour éviter la banqueroute, la Yougoslavie, affligée d'une dette extérieure de près de 20 milliards de dollars, a dû accepter le contrôle du Fonds monétaire international. Les sacrifices demandés à la population sont durement ressentis : le pouvoir d'achat a baissé de 10 % cette année, et les responsables savent très bien qu'ils ne peuvent continuer dans ce sens sans risquer une explosion sociale. Pour sortir de cette situation économique « exceptionnellement complexe », selon l'expression du président de la Fédération, M. Mika Spiljak, des décisions s'imposent, et ment : mais comment obtenir l'accord de tous dans un sys-

# STABLE **ET FRAGILE**

tème où la décentralisation, l'autogestion... et la bureaucratie compliquent la prise des décisions et où le discours idéologique n'est pas vraiment rangé au magasin des accessoires ? Le gouvernement siège sans discontinuer, les réunions succèdent aux réunions — puisque chaque mesure ou presque doit être approuvée à tous les échelons du parti et de l'administration, dans les républiques comme à Belgrade, — et les plus hauts responsables lan-cent des appels pressams à l'unité autour du programme de réformes de l'économie : le tout sans grand résultat,

Ces dissensions, cette confusion, s'expliquent dans une large mesure par l'extrême complexité du système yougoslave. Mais cetta complexité comporte aussi certains avantages : les tiraillements entre des intérêts opposés, la nécessité de débattre sans cesse chaque question, garantissent une certaine forme de plura-lisme, sinon de réelle démocratie. C'est ce qui rend « différent » le communisme yougoslave, au même titre que l'autogestion, l'ouverture des frontières et l'indépendance vis-à-vis de l'U.R.S.S.

Une indépendance qui n'exclut pas une certaine prudence : la presse yougoslave formule ses critiques à l'égard de la politique

du Kremiin avec une retenue qu'elle ne s'impose pas toujours dans le cas des Etats-Unis ; mais les principes sacrés du non-alignement demeurant, et la politique étrangère du pays garde le cap fixé per Tito : simplement, la Yougoslavie s'est faite plus discrète : la voix du maréchal portait plus join.

Officiellement, Belgrade entretient de bonnes relations avec le monde entier, et les seuls problèmes reconnus concernent deux pays voisins : la Bulgarie, qui refuse toujours d'admettre l'existence d'une minorité macédonienne sur son territoire, une affaire typiquement « balkanique », dont les Yougoslaves craignent toujours qu'elle ne puisse être exploitée per Moscou; et surtout l'Albania : les dirigeants de Belgrade sont habitués depuis des décennies à être couverts d'opprobres par M. Enver Hodja. Mais à accusent à présent Tirans d'entretenir l'agitation au Kosovo. depuis les émeutes du printemps 1981.

Un seul fait est certain : le problème du Kosovo, véritable épine dans le pied de la Fédération yougoslave, n'est pes près d'être résolu ; des verdicts écrasants continuent à tomber, par dizzines, contre les Albensis du Kosovo qui persistent à réclamer pour leur « province », rattachée à la Serbie, le statut de « république > - ce que les Serbes considéreraient comme une insulte à leur histoire et à leur prestige au sein de la Fédération. Tous les dirigeents des autres républiques ne sont pas forcément aussi convaincus de leur bon droit ; mais tous se retrouvent sur un point commun : frapper avec la plus grande sévérité toute manifestation ouverte d'un « nationalisme » considéré comme mortel nour le

#### Basses eaux en économie

E Danube n'a pas été à la hanteur des événements. Pour le quarantième anniversaire, le 29 novembre 1983, de la République socialiste fédérative de Yougo-slavie, le fleuve se trainait au plus bas niveau jamais observé depuis on grand nombre d'années. Des bancs de sable tropaient la surface des basses eaux aux dépens des péniches immobilisées. Seuls dans la ville grise flottaient les drapeaux rouges du parti et tricolores du pays.

the de l'academie des sciences a n g that teachestrapiles religibled a

Property and the second second

The state of the s

STATE STATE

my te defects the majority

Brogge Commission (Fig. 1) Brogge Commission (Fig. 1)

7.3.5% T

## 14 E

ACT NEW TOLER OF THE PARTY OF T

Francisco de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya del companya de la companya del companya de

Cette faiblesse du Dannbe, liée à une forte et longue sécheresse, a plongé la capitale dans le noir on: presque. Les barrages ne fonction-nent qu'au tiers de leur capacité et, comme la Yougoslavie n'a phis d'argent pour acheter du mazont à l'étranger..., des le soir tombé, c'estune atmosphère de quasicouvre-feu : des rues obscures avec. dans le centre, quelques rares lumi-gnons et le faible éclairage des boutiques : des immenbles éteints et

L'état de crise est aggravé par les difficultés de ravitaillement que continue de subir la population. Certes, il n'y a plus de tickets de rationnement comme il y a peu. Certes, on a retrouvé le café, consommé à la turque; le kilo est cher - 120 F, c'est le prix d'un mois de loyer, - mais il existe. Toutefois teurs, achetés afin de faire des -

On se débrouille évidenment... Il y a des bongies pour les gardiens des banques, des lampes de poche pour éclairer les trottoirs, des batteries de voiture pour donner de la lumière - la consommation d'essence, elle, est contingentée à 40 litres par personne et par mois. - un service de dépannage pour débloquer les ascenseurs... et tout un réseau de solidaparvenus à un stade d'industrialies

ans de surchauffe - les investissements ont atteint jusqu'à 40 % du produit national brut - alimentée par les crédits à tout va des banques et des Etats étrangers, la Yougoslavie subit, sous le contrôle du Fonds monétaire international, une cure brutale de refroidissement. Il s'agit, ici comme ailleurs, de mettre le pays en situation de rembourser des dettes qui, au total, représentent environ 20 milliards de dollars (4 milliards en 1973), soit près de 1000 dollars par habitant on encore

#### Sous le contrôle du F.M.L.

quatre mois d'un salaire moyen.

Après avoir prêté allégrement, la communanté financière internationale s'est inquiétée de la solvabilité yeugoslave, alors même que le mar-ché mondial des capitaux se rétrécissait. En 1980, différents Etats accordèrent à Belgrade des crédits de secours, après que la balance com-merciale du pays ent enregistré en 1979 un lourd déficit, compensé en partie seulement par les recettes du tourisme et les envois de fonds des travailleurs émigrés, ce qui avait abouti à un solde négatif important des transactions courantes (3,6 milhards de dollars).

son tour pour un des plus gros prêts de son histoire, tandis qu'une commission yougoslave était chargée de mettre au point un programme de blant que réforme. Après une nou-velle dévaluation du dinar de 20 %, en octobre 1982, (30 % en juin en octobre, de diverses restrictions sur l'électricité, l'essence et les devises, un véritable plan de sauvetage financier de la Yongoslavie était élaboré sous l'égide du F.M.I.

L'alarme était d'ailleurs donnée par la défaillance de la Banque de Zagreb, à hauteur de 200 millions

Ayant connu, de 1970 à 1979, dix de dollars. Les structures décentralisées, fédéralisme oblige, ne facilitent guère la perception et la solu-tion des difficultés, tant est grande l'étanchéité des six républiques et des deux régions autonomes. La Yougoslavie se trouvait alors en failfite de fait, ne pouvant plus rembourser faute de pouvoir emprunter.

> Compte tenu de l'intérêt géopolitique de ce pays aux sept frontières, une sorte de pyramide financière fut construite, comportant des prêts du F.M.I. (0,6 milliard de dollars), de la Banque mondiale (0,4 milliard), de la Banque des règlements internationaux (0,5 milliard), de quinze Etats (1,4 milliard) et de six cents banques (0,6 milliard). L'arrangement était assorti d'un rééchelonne ment de fait – même si les autorités de Belgrade refusent le terme - por-tant sur le remboursement de crédits à court et moyen terme (0,8 et

Cependant, la Yougoslavie prenait certains engagements de remise en ordre de son économie dans le domaine des prix, des taux d'intérêt et du cours de change. La législation était modifiée au profit de l'Etat fédéral, notamment de la Banque nationale qui recevait des pouvoirs financiers plus important. Ainsi, la contrainte extérieure conduisait à une certaine recentralisation d'une économie plutôt balkanisée.

dictions (entre l'unité du marché inscrite dans la Constitution et le cloisonnement des républiques, entre la planification et l'autogestion...) et des blocages du système yougoslave était en tout cas aiguisée par la crise économique. Tout un bouillonnement en naissait, allant même jusqu'à des remises en ques-tion politiques. Pour sa part, le pro-gramme de stabilisation, publié en juillet 1983, fondait le développement du pays sur la mise en œuvre de « changements fondamentaux » dans les rapports socio-économiques.

MICHEL BOYER. (Lire la suite page 14.)

#### Communiste, mais à sa manière

a évolué depuis 1948 se distingue de tous les autres régimes établis à l'est sous la hou-lette de l'U.R.S.S. Pour justifier une attitude imposée par les circons-tances, il s'est peu à peu inventé une doctrine. Il a découvert l'autogestion alors que les « orthodoxes » s'en tiennent an socialisme administratif ou bureaucratique. A l'extérieur il a consacré en divorce, la séparation décrétée par Staline : tandis que les autres héritiers de Marx-Lénine se flattent de former un camp qui finira par tailler en pièces les impérialistes », les titistes se font

les champions du non-alignement. Le contraste avec les pays liés à l'Union soviétique est d'autant plus marqué que la Yongoslavie s'efforce, non sans difficultés, de laisser une autonomie réelle aux nations qui composent la fédération. Des observateurs ont parfois tenté

de décrire le système yougoslave comme un intermédiaire entre l'Est et l'Ouest mais aussi entre capitalisme et communisme. Ceux qui faisaient une telle analyse ont été confortés dans leur opinion lorsque, à partir de 1966, les autorités de algrade ont décidé d'appliquer les lois du marché. La réalité ne corres-pond pas à un tel schéma. En fait, Tito et, au moins jusqu'à présent, ses successeurs s'en tiennent aux règles et aux principes essentiels du communisme. Pourtant, à diverses reprises, on a pu penser que, non contents de rejeter Staline, ces marxistes-là allaient enfin traiter Lénine comme un précurseur, certes, mais un précurseur bien

dépassé. Ne furent-ils pas parmi les premiers à se débarrasser du dogme

de la dictature du prolétariat ? Tito ne se mélait plus guère des affaires quotidiennes mais, chaque fois que le tournant risquait d'être pris, il est intervenu avec éclat pour conserver les fondements du communisme tels qu'ils lui avaient été enseignés dans sa jeunesse. Les crises de 1971-1972 ont joué à cet égard un rôle déterminant

Effervescence

Quelle était la situation il y a une quinzaine d'années? Les kominformistes - partisans de l'U.R.S.S. - avaient été réduits à néant. Ensuite était venu le tour de Rankovitch, le

tout-puissant maître de la police. Celui-ci avait sauvé le régime en brisant les kominformistes, mais, pour mener à bien cette louable entreprise, il avait eu recours à des méthodes quasi staliniennes et, une fois le danger passé, il poursuivait sa « politique de la main forte ». L'élimination de Rankovitch, en 1966, donna un nouvel essor aux tendances autogestionnaires dans les

entreprises et dans les républiques. Il y avait contradiction entre le communisme, qui depuis Lénine tient la discipline militaire pour la condition du succès, et l'autogestion, qui par définition ne peut guère s'accommotion de Rankovitch, on put penser que la contradiction allait être réso-

Il est difficile d'imaginer l'effervescence qui caractérisait cette

lue an profit de l'autogestion.

période. Des républiques comme la Croatie marquaient leur originalité au point d'apparaître presque comme indépendantes. Les revendi-cations nationales et même nationalistes étaient défendues non pas ou pas sculement par quelques contes-tataires, mais par les dirigeants communistes du cru. Les journaux youpolémiques. En sait, les discussions opposaient en général les journaux de diverses républiques. En d'autres termes, la liberté, ou plus sûrement la diversité, de la presse était, dans une large mesure, le fruit des débats entre républiques.

Le dirigeant le plus résolu à défendre « sa » nation, c'était M. Tripalo, alors patron de la Ligue des communistes de Croatie. Son principal antagoniste semblait être le président de la Ligue des commu-nistes de Serbie, M. Nikezitch : le nationalisme croate n'allait-il détruire la Yougoslavie? M. Nikezitch représentait les Serbes, qui entendaient bien maintenir, voire consolider, la fédération. Cependant, il y avait comme une complicité entre la direction croate et la direction serbe. Cette dernière était composée d'hommes qui, à l'instar de M. Nikezitch, voulaient la démocratie et commençaient à l'établir dans leur république. Or, ils constataient que l'autonomie croissante

BERNARD FÉRON,

(Lire la suite page 15.)

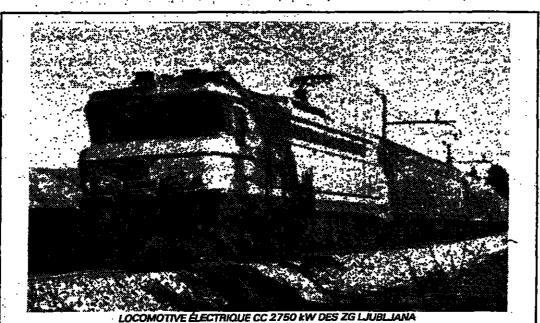

**Constructeur Ferroviaire** de Renommée Mondiale

DIVISION MATÉRIELS FERROVIAIRES **TOUR NEPTUNE - CEDEX 20** 92086 - PARIS-LA DÉFENSE



LA BANQUE NATIONALE DE PARIS PREMIERE BANQUE FRANÇAISE **DEUXIEME BANQUE MONDIALE** IMPLANTEE DANS 78 PAYS.

#### **En YOUGOSLAVIE**

(République Socialiste Fédérative de)

#### **Belgrade**

BANQUE NATIONALE DE PARIS Bureau de Représentation Terazije 3/VII Tél.(11)32.56.87 Télex 11022 Natiopar



#### **BANQUE NATIONALE DE PARIS**

Siège social : 16, bd des Italiens 75009 Paris Tél. 244.45.46 - Télex : 280 605

SITEPHANIAISE H. PARING

Appendix of the second second

Same of the same of

•

9 k - 5 - 6 - 6

Section 1

#### Dinar de terre et mark de fer...-

WU N pays sans monnaie nationale n'a tionale. » Le mot est de M. Koro Gligorov, membre de la direction collégiale de la Ligue des communistes et l'un des principaux auteurs du plan de stabilisation économique et sociale mis en œuvre cette année. Mais n'est-ce pas justement le cas de la Yougoslavie ? Soumis à un cours « glissant » qui se déprécie pour ainsi dire quotidiennement, le dinar a cessé d'être la seule monnaie de naiement sur le marché intérieur. et entreorises et individus ne peuvent plus se procurer de nombreux articles que contre des monnaies convertibles. C'est vrai pour la quasi-totalité des articles de luxe de provenance occidentale. Mais on obtient aussi plus facilement une voitura, un poste de télévision, un réfrigérateur ou une machine à laver de production nationale si l'on règle au moins une partie de leur prix en devises convertibles. Ce commerce parallèle, contraire à la loi, est pratiqué au vu et au su des autorités, imouissantes à v mettre un terme.

Même les paysans ont tendance à faire du commerce avec des devises, pour la simple raison que l'industrie exige d'eux des paiements en devises. « Nous vendons du blé, du maïs, de la betterave sucrière pour des dinars, explique un paysan à la télévision, mais nous devons payer machines agricoles et outils en dollars ou en marks. > « Si le problème n'est pas réglé rapidement, nous serons amenés à notre toui à vendre sur le marché fruits, legumes et produits laitiers en échange de devises. » Cette menace se concrétise déià aux foires de bétail à la campagne, où maints propriétaires de vaches accrochent aux comes de leurs bētes un carton € 2 500 marks >...

La pénurie de devises frappe durement le secteur socialisé de l'économie. La situation de certaines entreprises est presque tracique. Dans la cour d'une grande usine proche de la capitale s'alignent quatre mille six cents tracteurs : tous flambant neufs, mais tous sans pneus. ∢ Nous n'avons pas de devises pour acheter des pneus », déclare le directeur. Et comment exporter des tracteurs sans pneus ?

Le cas des citoyens est tout leur compte d'épargne dans les banques, d'un montant de devises convertibles équivalant à 7,5 milliards de dollars. Cette somme énorme pour les conditions yougoslaves provient en premier lieu des envois des ouvriers émicrés : entre 2 et 3 milfiants de dollars par an : ensuite. des revenus du tourisme. Dans bien des pensions, restaurants. cafés privés, on fait payer le client étranger en devises : une pratique, elle aussi interdite mais fort courante, et qui, selon les estimations de la presse, aurait fait tomber cette année de 500 à 700 millions de dollars dans des poches « privées ».

Les comptes de particuliers sont aussi alimentés par toutes sortes de transactions plus ou moins avouables - mais aussi sans grand risque : on paut déposer ses devises à la banque sans justifier leur origine. Et s'il existe un marché noir des monnaies fortes, la différence entre le cours officiel et l' « autre » est faible, en raison de l'abondance de l'offre.

#### Des problèmes idéologiques

La place envahissante prise par les devises pose aussi de redoutables problèmes idéologiques. L'un des principes sacro-saints de l'autogestion est que chaque individu ou collectivité doit vivre des fruits de son travail. L'inconvénient est que ce principe ne dit rien des inégalités qui se manifestent entre ceux qui exportent pour obtenir des devises, dont la valeur est en augmentation constants, et ceux qui exportent sur des marchés à clearing pour des dinars, dont la valeur est en baisse constante, sans compter ceux qui n'exportent rien du tout, mais ont besoin de devises. Et comme il n'est pas estion de centraliser les devises au niveau de l'Etat, encore moins

d'autoriser l'Etat à procéder à leur répartition, des frictions perpétuelles enveniment les rapports entre les Républiques et les régions autonomes. Chacune d'elles s'estime lésée, affirmant qu'elle donne trop à la communauté et n'obtient d'elle que très peu en retour. C'est l'illustration d'une tendance générale au repliement sur soi-même, à la parcellisation de l'économie.

La Yougoslavie possède déjà une loi sur les devises. Tout le monde en est mécontent et l'enfreint à sa convenance. Certaines entreprises qui ont un excédent de devises refusent de les vendre sur le marché officiel des devises, qui n'existe que théoriquement, mais les càdent en revanche à d'autres entreprises à des cours usuraires (de 20 % à 30 % supérieurs au cours officiel). Ceux qui ne sont pas en mesure de les payer (l'économie souffre également d'une forte pénurie de diners) se trouvent dans une situation grave, et on a même enregistré des cas d'entreprises qui, faute de cuelques dizaines de milliers de dollars, ont dû arrêter la production.

porte une attention toute particutière au problème des devises, et prévoit des mesures compliquées qui rendent obligatoire leur cession aux banques. A partir du 1º janvier 1984, le dinar devra devenir la seule monnaie légale de paiement, pour tous les citoyens, sauf pour les étrangers et pour les ouvriers émigrés : il n'est pas question de toucher à ce privilège. alors qu'on demande sans relâche aux mêmes travailleurs émicrés de transférer en Yougoslavie la totalité de leurs économies déposées dans les banques étrangères, soit entre 13 et 15 milliards de dollars.

Le plan de « stabilisation »

Les Républiques et les régions autonomes sont d'accord sur les grands principes de la nouvelle législation : mais pas vraiment sur son application. Autant dire que le règne du dinar, monnaie unique. n'est pas pour demain.

PAUL YANKOVITCH.

#### Basses eaux en économie

(Suite de la page 13.)

En attendant les lendemains qui changent, les experts du F.M.I. ent leurs inspections périodiques qui durent en général un mois. Début décembre, une mission du Fonds se trouvait à Belgrade pour faire le point de l'ajustement. Le but est en effet, de façon classique, de rétablir les équilibres extérieurs, en réduisant les investissements et la consommation, ce qui fut fait, trop brutalement aux dires d'antres spécialistes internationaux.

« Nous nous sommes acquittés de nas obligations », sonligne, pour sa part, un membre du conseil exécutif fédéral, M. Spasoje Medenica. De fait, compte tem d'une production industrielle quasi stagnante, les exportations en devises convertibles ont augmenté et les importations diminué (voir tableau), si bien que le déficit courant tomberait à 400 millions de dollars cette année (1,4 milliard en 1982) et qu'un surplus est même espéré pour 1984 (800 millions).

La situation apparaît donc plus favorable aux responsables yougoslaves pour conclure un nouvel arrangement avec le F.M.I. et leurs créanciers internationaux. Le service de la dette représenterait en 1984 comme en 1983 5 milliards de dollars – 3 milliards au titre des amortissements et 2 milliards en intérêts. Pour v faire face, outre les ressources propres du pays, M. Janko Smole, conseiller fédéral qui, en 1983, a participé aux négociations financières de Berne et de Zurich, compte sur la construction suivante : le F.M.I. interviendrait pour 0,5 milliard de dollars, la Banque mondiale pour 0,3 milliard, les États pour 1 milliard et les banques perciales pour 1.2 milliard.

« Regagner la confiance interna tionale était notre seule possibi-lité», souligne M. Smole. D'une façon générale, pour les responsables du pays, priorité doit continner d'être donnée à l'exportation au détriment même de l'approvisionne-ment du marché national et du niveau de vie de la population. Mais, reconnaît-on aussi à Belgrade, une médecine aussi drastique a atteint un niveau critique, tandis que les entreprises touchées par la crise énergétique ont besoin d'importer pour exporter et commencent notamment à manquer de pièces

La politique de redressement s'est accompagnée, en outre, d'une très forte dépréciation du dinar, aboutissant même, dans de nombreux cas, à une quasi-disparition de la monnaie nationale au profit des devises fortes mme le dollar ou le mark. Elle : été suivie d'une très grande inflation : les prix augmentent actuellement au taux annuel de 50 % (l'objectif était de 20 %) au lieu de 30 % en 1982. Et l'harmonisation de ces prix entre eux, que recherchent les autorités, est contrariée à la fois par la décentralisation et par l'autogestion, dont le souci de protection empêche la concurrence de jouer. La remise à flot de l'économie

yongoslave est particulièrement déli-

cate. Ses dirigeants parlent volon-tiers du respect des lois du marché, de la référence aux prix mondiaux et des contraintes de la division internationale du travail, donc de qualité, de productivité et de compétitivité. Toutefois les entreprises du pays, qui appartiennent plutôt à une industrie de montage — du tournevis, dit-on - important matières premières et demi-produits et expor-tant biens manufacturés, ne fonctionnent pas selon des cadences iaponaises : du fait d'une certaine réunionite, la journée de travail dure plutôt cinq à six heures que huit

#### Sans sanction

En réalité les choix ne sont nes très grands : la Yougoslavie cherche à la fois à conclure des accords de coopération industrielle avec l'Ouest et à accroître ses ventes de machines au Sud. Il s'agit pour elle de se placer avec efficacité entre les pays hautement industrialisés et ceux qui le deviennent à marche forcée. Cela est possible dans le cadre du système affirme M. Oskar Kovac, professeur d'économie politique, qui a participé à la rédaction du programme de stabilisation, mais il faudrait pour cela que tous se sentent « responsables ».

- Le système ne comporte pas de sanctions suffisantes pour les entreprises », sonligne pour sa part M. Branko Colanovic, ancien gouverneur de la Banque nationale, directeur général de la Yougobanka. L'autogestion ne doit pas faciliter une socialisation des pertes, comme cela est presque toujours le cas. Les entreprises qui ne sont pas rentables doivent pouvoir, s'il le faut, licencier ou même fermer leurs portes.

Si ce discours - relativement nouveau - se traduisait dans les faits, la population yougoslave subirait de profonds changements d'habitude, et même de nouveaux sacrifices. Est-ce possible? Le proche passé paysan de la Yougoslavie lui permet, pour le moment, de résister à la crise. Beaucoup de citadins ont un lopin de terre ou un parent à la campagne qui fournit un peu de jambon ou quelques légumes. Il y a aussi le cousia d'Allemagne ou de France qui envoit des devises permettant d'affronter la raide montée des prix. Il y a enfin, comme dans les autres pays en développement, la grande famille qui joue un rôle d'amortisseur.

Parents et enfants partagent souvent, la crise du logement aidant, le même appartement et le rassemblement de plusieurs salaires permet de faire face à la diminution du pouvoir d'achat individuel - d'un cinquième en trois ans, ~ ainsi qu'an chômage d'un membre de la famille. Ce chômage frappe plus de huit cent mille Yougoslaves et trois personnes sans emploi sur quatre ont moins de vingt-cinq ans. Comme partout aussi fonctionne une économie parallèle fondée sur des houres supplémentaires on le travail noir, que facilite la pratique d'une journée continue qui prend fin à 15 ou 16 heures.

Tous ces ressorts culturels on cachés d'une société, qui n'apparaissent pas dans les statistiques, permettent de mieux comprendre l'endurance d'un pays qui semble vivre en veilleuse. Mais l'ingéniosité a ses limites; la patience ou la résignation, leur temps. Les Yougoslaves tiendront-ils jusqu'aux pluies de mars?

MICHEL BOYER.

# Te Honde SELECTION HEBDOMADAIRE

#### 278 francs •

C'est le prix d'un abonnement d'un an par avion à la Sélection hebdomadaire du Monde

#### en Yougoslavie

Un cadeau original pour vos parents et vos amis vivant à l'étranger

Numéro spécimen sur demande au Service des abonnements 5, rue des Italiens **75427 PARIS CEDEX 09** 

ou par téléphone au 246-72-23, poste 2391

Prix vetable jusqu'au 31-12-1983.

#### De janvier à octobre, les exportations vers les pays de l'O.C.D.E. ont augmenté de 27 %

|                                                               | Exportations               |                                 | Importations               |                                | Solde                      |                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| •                                                             | en milliards<br>de dollars | variation                       | en milliards<br>de dollars | variation                      |                            | s de dollars<br>10 mois 82 |
| En monunies convertibles  En monunies non convertibles  Total |                            | + 14,3 %<br>- 17,1 %<br>+ 0,6 % | 6,42<br>3,13<br>9,55       | - 12,1 %<br>+ 7,3 %<br>- 6,6 % | - 1,44<br>- 0,34<br>- 1,78 | - 2,95<br>+ 0,45<br>- 2,50 |
| dout O.C.D.E.  pays en développement  CAEM                    | 2,60<br>1,62<br>3,55       | + 27,2 %<br>- 4,4 %<br>- 10,9 % | 4,41<br>1,58<br>3,56       | - 11,4 %<br>- 4,9 %<br>- 6,6 % | 1,81<br>+ 0,94<br>6,61     | - 2,93<br>- 0,03<br>+ 0,40 |

Sur la base de 1 dollar = 63,4 dinars (Source : Institut fédéral de statistiques), en dix mois les recettes du tourisme ont représenté 0,8 milliard et les envois de fonds des travailleurs émigrés 1,4 milliard de dollars.

EXPORT - IMPORT AVEC LA YOUGOSLAVIE

INTERPROGRESS SARL 16, avenue Hoche 75008

Paris, Tél.: 563-44-40 - 561-19-19

Depuis 25 ans Interprogress exerce cette activité sur le marché français.

Fait la prospection en France et en Yougoslavie en fournissant toutes les

Sert d'intermédiaire qualifié avec ses délégués d'importantes

Dispose des services nécessaires pour gérer les affaires jusqu'à leur

PROGRES-BELGRADE

le domaine de : équipements et machines électriques, objets complets

d'investissement, travaux de génie civil, produits ferreux, métaux non ferreux, minerais, produits chimiques, électroniques, textiles, cuirs,

RUDARSKO-TOPIONICARSKI BASEN RTB-BOR -- MINES DE CUIVRE

Alliages de cuivre, produits moulés, tubes en cuivre, fils émailles,

produits laminés, produits emboutis, engrais composés tripolyphosphate

de soude, micromoteurs, or, argent, sels des métaux rares, bijoux en or et

RUDARSKO METALURSKI KOMBINAT - ZENICA, ZENICA Produits de base : minerais de fer, concentré de minerais, fer brut, acier

brut, produits laminés, produits forgés, produits coulés, fil étiré, produits

RUDNICI I INDUSTRIJA MAGNO<del>LI</del>ROM - KRALJEVO

MAG - BELGRADE - ENTREPRISE ASSOCIÉE MASINOGRADALA -

**GROUPE DE 5 USINES** 

transport routier, travaux publics, génie civil at mines, pièces forgées

MINEL - BELGRADE - ENTREPRISE POUR LA PRODUCTION ET LE

MONTAGE DES EQUIPEMENTS POUR :

Transmission et distribution d'énergie électrique, dispositifs industriels,

ELEKTRONSKA INDUSTRIJA - NIS - INDUSTRIE ELECTRONIQUE

Dispositifs électroniques professionnels, appareils radio et télévision,

Association des entreprises de production et d'exportation de la

HIBRID - BELGRADE

Peut offrir tout autre matériel qui peut intéresser les fournisseurs et les

Equipes specialisées pour montages et installations industrielles.

appareils domestiques électriques, éléments électroniques.

semence hybride de mais et d'autres produits agricoles.

Equipements industriels, matériel processing et machines ferroviaires,

Mine et industrie, magnésium métal, matériel réfractaire, basique et

ET D'OR

Entreprise pour le commerce international exportation-importation dans

informations techniques, commerciales et financières nécessires

entreprises yougoslaves dont elle est recrésentant pour la France.

Est représentant exclusif en France de :

en argent, or liquide, or dentaire.

haute réfractarité, produits électrothermiques.

usines complètes, industrie alimentaire.

clients français.

en fil. chaînes, vis, écrous,

#### CIMOS-PARTENAIRE DE CITROËN

La présence des automobiles Citroèn en Yougoslavie date de 1960, il y a donc vingt-trois ans que ce constructeur d'automobiles entretient des relations économiques et techniques evec les entreprises yougoslaves, ce qui les place permi les plus anciennes coopérations franco-yougoslaves.

Un premier contrat de coopération industrielle a été en effet signé des 1961 evec une entreprise siégeant à Koper, en république de Stovénie. En 1971, lors de la signature du deuxième contrat de coopération industrielle, et afin de satisfaire les besoins de compensation qui se précisent, Citroën met en dépôt des moyens de production de pièces mécaniques destinées à ses propres besoins dens les usines de Sanozece (Slovénie) et de Buzet (Crostie).

En mars 1972, la création de la société Cimos est apparue nécessaire pour doter ile d'une structure autonoma et spé fique, nécessaire par ailleurs l'activité automocie o une structure automorie et specinque, recessaire par aneurs pour réaliser les investissements. Le premier contrat d'investissement en commun est signé à cette dete entre les trois fondateurs de la société Cirnos, à raison de 51 % pour les deux fondateurs yougoslaves et 49 % pour les automobiles Citroën. Les contrats de coopération industrielle et d'investissement en commun ont été renouvelés en mars 1982 entre les automobiles Citroën et un seul pertenaire you-

goslave, la firme Cimos. A ce jour, les activités de Cimos en tant que partenaire industriel des Automobiles Citroën sont liées à la companistion de pièces et produits pour automobiles pou-vant être réalisée entre ces deux sociétés. Les échanges se réalisant en effet par un vant pur reasses anno sos som overcos. Les somenges es reasses en anno per un compte courant dont l'équillore est assuré par le courant d'affaires. C'est ainsi que Citroën « achète » des pièces à Cimos. Cas pièces pauvent être soit fabriquées

directement per Cimos dêns ses propres usines, soit achetées per Cimos à des feurnisseurs yougoslaves. Le montant total des exportations réalisées ainsi per Cimos en feveur de Citroèn est de l'ordre de 150 millions de france français. En échange, Citroën livre à Cimos des véhicules montés en France (Visa, B), des collections à monter (Dek.), des véhicules à transformer en ambulances (CX, C 25), ainsì que des pièces de rechange.

Malgré les difficultés tiées à la crise mondiale de l'industrie automobile, Citroën e pu ainsi écouler sur le marché yougoslave per l'intermédiaire du réseau commercial Cimos 8 500 véhicules en 1982 et 1983. Depuis 1960, ce sont environ 100 000 véhicules Cimos-Citroën qui um été vendus en Yougoslavie. Cette longue coopération a permis à Citroën d'avoir une marque bien implantée avec une image favorable et un réseau atracturé. Pour Cimos, ses usines de Koper, Se Buzet ont acquis un potentiel technologique important dans le domaine de la méca-

Enfin, les achats de pièces effectués auprès des fournisseurs yougoslaves ont permis à certains d'entre eux un développement industriel sur qu'ils souhaitent poursuivre.

En conclusion nous pouvons dire qu'il existe encore des possibilités supplémen-taires sur le marché yougostave, aussi bien dans l'écoulement des véhicules Citroën que dans le développement du potentiel industriel pour les deux partenaires.

CIMOS

**TOVARNA AVTOMOBILOV** TELEFON: KOPER 22-561
TELEGRAMM: CIMOS-KOPER - TELEPRINTER: 34-113.

TORGANISATION COMPLEXE ORGANISATION COMP DE TRAVAIL ASSOCIÉ « MASINOGRADNJA » -« MASINOGRADNJA » - MAG BEOGRAD

Dans l'économie yougoslave, «MASINOGRADNJA» - MAG est un des plus grands producteurs d'équipement d'investissement et un représentant typique de la construction mécanique lourde. Les membres de «MAG» sont des établissements bien connus sur le marché :

• MASINSKA INDUSTRIJA NIS - NIS.

• «14 OKTOBAR» - Usines d'engins et d'équipement du bātiment et des mines - KRUSEVAC.

● Le Combinat Métallique «N.H. Zivan Maricic» - Kraljevo. ● «FAGRAM» - Fabrique de compresseurs et d'angins et

rtailations du bâtiment. MAG-inzenjering - Firme pour les affaires de placement et

d'ingénierie, Belgrade. Au cours de ses nombreuses années de travail, MASINOGRADNJA-MAG s'est formée pour élaborer les plans, produire et placer l'équipement et les machines pour la construction d'installations com-

plètes dans les domaines technologiques suivants : Energétique.

 Industrie de transformation. Métallurgie ferreuse et des non-ferreux,

 Mines et minières. Véhicules ferroviaires (de traction et à tirer).

● Constructions d'acier (lourdes, légères, moyennes et de

 Complexe agricole. Protection de l'environnement humain.

 Air comprimé. ■ Transport Transport de conteneurs.

Moulages, pièces forgées et pressées.

MAG exporte ses produits vers plus de quarante pays.

Dans le développement, la production et le placement de ses produits, MAG développe avec succès une collaboration avec de nombreuses sociétés mondiales et assure :

Transfert de la technologie.

 Étude et conquête de nouveaux marchés. Réalisation de programmes de production.

 Livraison commune de pièces et d'éléments. • investissements communs de capitaux, etc.

Organisation Complexe de Travail Associé «MASINOGRADNJA» - MAG

télex : 11231 yu maggd et 11247 yu magis

Pluralité nationale,

EAST SOUTH OF THE BEET OF THE STATE OF THE S the transfer of the second section is a second section of the section of the second section of the section of

Extra transfer to the control of the ور. ده کست The talk of the decide of sauce and it is expensed by a light of the first of the law of the same in the Figure 113 County w

The following is not transposed to the second of the secon Est and a con-5 a east The second secon A second was as well as you

September 1995 Propositi Table 18 The Control of the Control The state of the s Sec. 1. The second secon was made in the property of the Additional transfer of the second second second A TE SUBTREM A SUBSTITUTE OF A SECTION And the second s A the second second

The second secon the administration of the law. The Marian Control of the Control of 12.4 mg Taller Contractor purpose the same of the same The property of the second sec E R SEA ST. ST. ST. ST. The part of the second second second second Control of the second second second

Black to your word on again. Springer of the North of American Contact the second second \*\* - ... Salaman a magazine con the second second The state of the control of the state of A company of the same of the same He was the second

his seek the received to the security The angle of the second of Control of the second of the s The state of the s STREET, ME THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF Language St. The second secon The second second second and the state of the state of the state of the

The same of the sa S.A.R.L. CENTROTEXTIL ET CIE Balling . Land and the state of the state of

S, boulevard Malesherbes - 75008 Paris CETEX Télex 280822 - Téléphone (1) 387-28-00

formation code of active of

The second secon Siège : BELGRADE, Nemanjina 4/XI, tél. : 642-220, 643-959,

The Court of the C The second secon The state of the s

The state of the s The same of the sa

COL DE PROPERTO SE The state of the s The state of the state of -THE THE PARTY AS THE PERSON NAMED IN PARTY AND PARTY. THE PROPERTY OF THE PERSON. The surrought ... MATERIAL PROPERTY CANADA SHOWING HER PROPERTY AS A The same of the sa

The State of the state of the Street and the same of THE STREET STREET Mileson Maringing by -THE PERSON NO. the same with the same of the same magning in the think the grand to war! the telephone of their such Bir berick bie einerfeiten gin die to the Transport state of the state. and the state of the same time.

12.5 Care 12.5 STANDS STANDARD TO STANDARD STANDARD THE PROPERTY SHE SHE'S difficulture and supposed and and The state of the state of AND MADE OF SERVICE Barrer Brancher an the man them to ending its our I MANY SALVER HER WATER BOTH apper a somme some abbuse that property in the special ten المواج المهام المواجع المحاج Committee of the same of the same of a segunda elemente elemente de la companya della companya de la companya della co And in many on the same of the William with the Albert Services A Total Commence of the second retimere in Laurers, a Ara-MAN DAME CONTRACTOR OF MAN · 想到于1000年,使用1986年

يونيون يونون درونون درونون <u>مونون</u> mings in history of the many make his make make make the same t AND IN THE PARTY OF THE PARTY AND مرديا والمراجع المراجع المراجع المستقالهم Annual Section Section 20 The second of the second المديد خافيد، پورځ کا دېږيد اپنيا and the Street Street management of the great are ping agree management in contracting فالود ميور مصافوه ويعدنان أأأموا أأأموا أأموا موادموا the management of the tree we

parties and restriction to have the second والمراجع والم والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراج CONTRACTOR OF STATES we have the second and we CANADA HA HA MARTIN MARTINE a figure point programme afficient Andrew The Stage of the second second second Salar Land Bar Bar water of the fact that the second ومنتبئ ويبعيه أيباء العهابس جهيتها ووسراري the wife many the same of the والرار موجودي والكر المتحالات بالمتجاج المعادية ليه بالأدار بالمهارية

A STATE OF THE STATE OF -

Basses eaux en économie SAME THE DE MATERIA SECURE STATE gebene tie anderente tiet wert fil ber beit the in which this part the second and **网络种种种** 有一种 100 和 THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH The second of th Ex Call Control of the Control of th The second second THE STATE OF STATES THE WALL STREET 

the high districtions of THE SHEET CHARLES SHEET THE SHEET SH Property by the transfer of The party of the term of the Parish sales is not broken to the

#### Sales Menators

THE BOOK IN THE SECOND A TO THE E PROPERTY BY 1 was present the second of the second अपूर्व केल्प्रवादील है हुए। एक प्राप्त कर पार्ट कर प्राप्त en land Tormer ten ...... The second of th 100 Chicado & brathlutine fer ift. Att off & working of the BURTON Subject State Commence of the Commence PERSONAL PROPERTY AND ADMINISTRATION OF THE

Commissioned and interpretation of Commence of the contract of th Mill office and the second The Republic Commence of the contract of recover the letter and the Committee printer and a large party. AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF SECURITY with the Chinate His call the call the And the second section of the second

AR PROPERTY HOLDS AND ST ومنهجوه ويوجيه والمحال Le Monde SELECTION HEBOOK 278 francs

> Destrie print in un abtressen I or an increasion a la Beauthain hebbi mattre tallin

20 50 m

1 11 11 11 11

en Yougoslavie

in trickly butt print the part of the file matrix of the

Number that the tradition appropriate the second for leading to the 1842 1944 TO 1884 and the second second

THE THE THE ST ASSESSED THE SHAP & MAIN THE STATE OF TH THE PROPERTY OF SHIPS A PROPERTY OF SHIPS AND A SHIP AND A SHIPS AND A SHIP AND A SHIPS AND A SHIP AND A SH

Commence of comme the man design to the second to provide Watering of the 12 March 要 全年機会的を開発 - 「サローンンで 1年 12mm Mark!」を Section of the second section of the section o

The singlety of the county makes at the county and MANAGE AND PROPERTY OF THE PRO THE REPORT OF THE PARTY OF THE THE SECTION SE

g kent printigen Bullipher B. 18s. S. 18s. S. 18s. S. 18s. S. 18s. Marchaelter film att. meines to the transfer the Holy

Bage taland Bage of the talk and the Book of the Book THE RESIDENCE OF STREET STREET, STREET

The spine of the second street and the second second

Marie Control of the Control of the

STABLE ET FRAGILE

#### Communiste, mais à sa manière

(Suite de la page 13.)

A ce moment, la Lique des coms de Yougoslavie était en train de dépérir, alors qu'il y avait six ligues des communistes (une par république) de plus en plus auto-nomes. Cet éclatement entraînait un relâchement des contraintes an sein de la Ligue des communistes, la seule organisation, avec l'armée, à prétendre maintenir une discipline assez stricte.

Soudain Tito s'inquiéta d'une évolution qui lui paraissait de nature à détruire le régime et la Yougoslavie. ne guettaient-ils pas les dissensions, n'utilisaient-ils pas les querelles dans l'espoir de dépecer le pays ? La réaction du maréchal-président se fit en deux temps. Il commença (1971) par s'attaquer au mai qui lui paraissait le plus immédiatement mena-çant : le nationalisme. C'est alors que la direction croate fut destituée, que la direction croate fut destituée. Cette épuration frappa, mais dans une moindre mesure, des dirigeants d'autres républiques jugés trop soucieux de leurs particularismes et insuffisamment dévoués à la Fédéra-

Quelques mois plus tard, Tito se déchaîna contre l'autre « déviation » qui, selon ini, ébranlait le système yougoslave. Furent frappés les « technocrates » et les « libéraux ». Nous dirions les avocats d'une démocratie politique. Disparurent de la scène les principaux dirigeants serbes, dont, bien entendu, M. Nike-

Le message ainsi livré par Tito est



(Dessin de PLANTU.)

doit toulours avoir pour signes particuliers l'autogestion et le nonalignement. C'est par cela qu'il est yougoslave. Mais il ne peut en aucun cas jeter par-dessus bord ce par quoi il est communiste : le centralisme démocratique. Les crises de 1971-1972 ont donné à Tito l'occasion de restaurer cette notion typiquement léniniste. Ce principe permet notam-

ainsi ouverte a permis les échanges

les plus fructueux : le public you-

goslave a pu connaître, grâce à des traductions, non seulement la pensée

de l'Occident (des auteurs mis à

aussi des ouvrages de la dis

dire, d'une concep

définitions variées.

frontières de la Yongoslavie.

ment de poursuivre et de condamner durement les opposants lorsqu'ils apparaissent génants, d'imposer une discipline aux journalistes, écrivains, professeurs, etc., voire de licencier ceux qui ne se plient pas à la politique du parti.

Par le centralisme démocratique, le communisme yougoslave est tou-jours de la lignée de Lénine. Mais ce

communisme-là est parfois tempéré par la nécessité de s'adapter aux circonstances. Et de ne pas s'aliéner un Occident condamnable parce que capitaliste, mais tout de même indis ensable parce qu'il fut et reste le garant de l'indépendance yougo-

BERNARD FÉRON.

#### Pluralité nationale, culture et autogestion

culturelle opposent les pays multinationaux à des choix délicats. Ils peuvent choisir soit des modèles culturels plus ou moins communs ou « unitaires » (relevant le plupart du temps de la culture nationale la plus répandue ou dominante), soit une sorte de pluralisme sur la base des traditions particu-lières, différentes, parfois même opposées les unes aux autres.

Dans un pays comme la Yongo-slavie, composé de républiques fédé-rées et de régions autonomes où se répartissent - inégalement d'ailleurs - plusieurs nationalités, des minorités nationales et trois communautés religieuses, le schéma admi-nistratif est tout à fait étranger à la pratique centralisatrice de l'Etat-

S'il n'est pas légitime de parler d'une culture yongoslave au singu-lier (environ 5 % des citoyens se sont déclarés, an recensement de 1981, comme Yougoslaves à part entière, sans autre option nationale telle que croate, serbe, slovène, etc.), on peut néanmoins constater que les entreprises cultu-relles les plus marquantes dépassent le cadre de chacune des composantes de la Fédération et acquièrent ainsi un caractère proprement you-

Quelques événements majeurs se sont inscrits dans l'histoire de la Yougoslavie. En premier lieu, au cours de la seconde guerre mon-diale, la Résistance (« lutte de libération nationale » ou « révolution », selon la terminologie yougoslave), à laquelle toutes les nationalités ont contribué et dont les conséquences n'ont pas cessé de se faire sentir jusqu'à nos jours. (Le nombre des victimes a dépassé un million sept cent mille, soit 10 % de la population, et il en est résulté un trauma-tisme sans précédent dans la vie nationale.) Cette expérience, indivise et indivisible, a fait naître une nouvelle idée de la « yougoslavité ».

La rupture avec le camp de l'Est, consécutive à la fameuse résolution du Kominform qui condamna, en 1948, la pratique dite « titiste », constitue à son tour un fait histori-que de premier ordre. Rassemblant les forces vives du pays, l'opposition an stalinisme a instauré un nouveau au staimsme a instaure un nouveau mode de vie, exempt de fétichisme idéologique et de suspicion quotidieme. Elle a provoque des changements fondamentaux dont bénéficient au même titre toutes les

cultures nationales de Yougoslavie : rences très sensibles de niveau de abandon de la « partiynost » (esprit de parti) et du dirigisme dans la création culturelle, refus du « réadéveloppement et dans les traditions culturelles entre les nations qui constituent la Fédération yougoslisme socialiste » dans les lettres et lave, résurgence des nations et des conflits qu'ils provoquent. les arts, critique du marxisme dog-matique en philosophie. La brèche Aux dangers de divers ordres,

venant plus du dedans que du dehors, s'opposent la volonté très nette de sauvegarder l'indépendance du pays, la décision de plus en plus

réel », une conscience commune et communautaire qui s'élève audessus des particularismes attardés et des idéologies usées. PREDRAG MATVEJEVITCH,

affirmée de refuser toute possibilité

de retour au prétendu « socialisme

écrivain, professour de littérature française à l'université de Zagreb.

#### BRIONI

#### Le paradis pour (presque) tous

L était une fois, à quelques enceblures de la côte d'Istrie, un archipel au doux climat, au relief apaisant : Brionl. Des centaines d'espèces d'arbres de tous les continents, de magnifiques animaux sauvages (l'île servait deouis des lustres de centre d'acclimatation pour les bêtes destinées aux zoos d'Europe). Des vestiges archéologiques, et aussi des traditions princières : les Habsbourg y vensient en villégiature, et, après eux, toute la haute société de l'Europe centrale d'avant les deux uerres mondiales. Tout pour plaire au nouveau maître de la Yougoslavie : Brioni devient en 1949 le domaine réservé de Tito, désormais unique habitant officiel (les autres occupants furent priés de s'installer ailleurs).

Une, deux, puis trois rési-

dences sont construites, auxquelles le maréchal préfère néanmoins sa ∢ modeste > maison privée de Vanga, une petite île de l'archipel où il était venu se baigner un jour de 1953. C'est là qu'il passera, l'êge venu, de plus en plus de temps, entre des pumas empaillés, une gigantes-que dépouitle de tigre étalée au pied de son bureau, et l'atelier de ścanique qu'il s'était fait installer en souvenir du temps où il était ouvrier fraiseur. Avec, tout autour de la maison, des manderiniers dont, grand seigneur, il offrait chaque année les fruits pour étrennes aux enfants handi-

A Brioni même, dans l'île principale, Tito recevait Nehru et Nasser, en 1956, pour définir, un an après Bandoeng, les principes du non-alignement ; et régulièrement, d'autres grands du tiersmonde (Soekamo, Sihanouk), accueillis avec la plus grande générosité. Les dirigeants yougoslaves y étaient conviés, eux aussi, soit pour des réunions officielles, soit pour passer des vacances, au milleu des milliers d'antilopes, de gazelles et de daims en liberté, et des lions, tigres et ours offerts au maréchal au cours de ses voyages. Nul n'ignorait les goûts du grand

Libres, en cage ou dans leur fosse, les animaux sont toujours là, trois ans après la mort du maître, et ses deux vastes vachts à moteur continuent à tirer sur leur mouillage, dans le petit port d'opérette. Mais entretenir un paradis, même privé de son hôte principal, cela coûte cher : cent soixante-dix personnes viennent travailler chaque jour - sens compter l'armée qui monte la garde, et éloigne les regards indiscrets. Pourquoi ne pas « ouvrir » Brioni, révéler ses mystères ou plutôt ses beautés ?

Le Parlement yougoslave vient de franchir le pas. L'île principale a été transformée en parc natio-« touristes » pourront en goûter les charmes : des touristes bien sages, qui devront venir en groupe, suivre des sentiers balisés, et qui ne dormiront pas sur l'île : pas question de livrer Brioni à des hordes d'estivants, et les trois hôtels de luxe déjà aménagés resteront apparemment réservés à l'élite dirigeante.

Mais on aura, après un délai convenable, et avec de sages précautions, ouvert au « public » le sanctuaire de Tito, sans que personne ne crie au sacrilège. Une preuve supplémentaire que la · Yougoslavie assume plutôt mieux que prévu sa condition d'orphelin.

JAN KRAUZE.

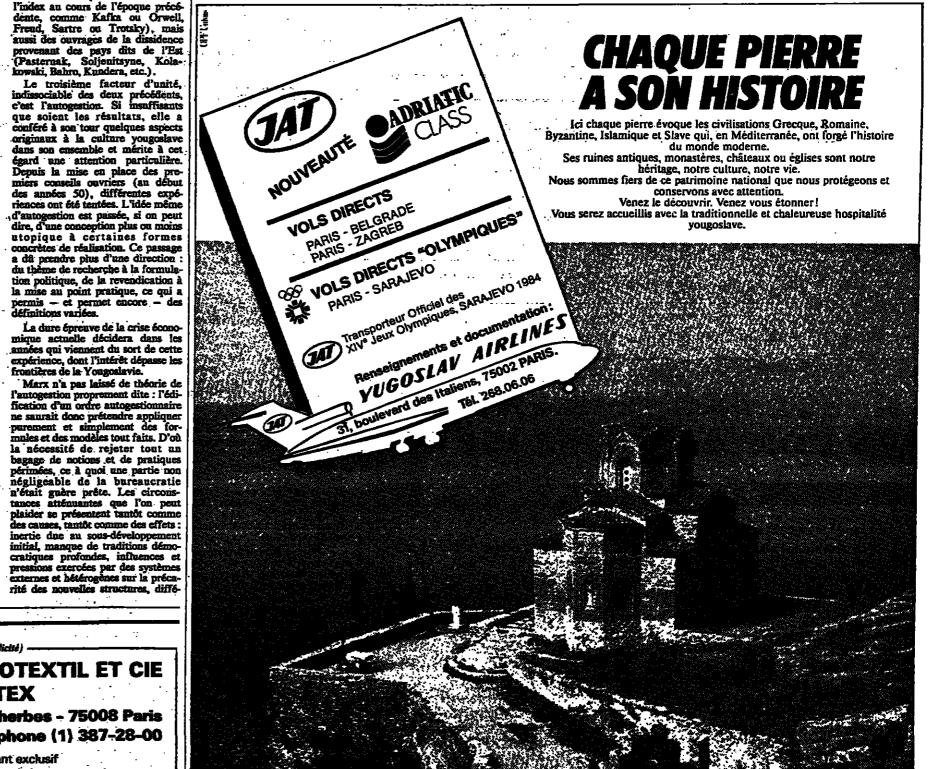

(Publicité) -

#### S.A.R.L. CENTROTEXTIL ET CIE CETEX

63, boulevard Malesherbes - 75008 Paris Télex 280822 - Téléphone (1) 387-28-00

> représentant exclusif de Centrotextil Belgrade import-export

L'exportateur yougoslave de produits textiles, cuirs et chaussures le plus important.

Pour tous renseignements concernant vos acháts, contactez-nous à l'adresse indiquée.

Nous vous informons, par ailleurs, que nous sommes à la recherche d'agents spécialisés dans la commercialisation de nos articles.

**LA YOUGOSLAVIE** L'INATTENDU MÉDITERRANÉEN

Pour en savoir plus sur la Yougoslavie, retournez ce bon de documentation à L'OFFICE DU TOURISME YOUGOSLAVE.

POUR LA FRANCE: 31, bd des Italiens, 75002 PARIS - Tél. 268.07.07. POUR LA BELGIQUE: 1000 Bruxelles, Rue Royale, 103 C - Tel. (02) 219.08.95. POUR LA SUISSE: 8001 ZURICH, Limmatquai 70 - Tel. (01) 252.12.70.

Une sélection de livres yougoslaves

publiés en français

ntemporaine, P. Seghers.

Anthologie de la poésie yougoslave,

Dusan Matic: Poésie, Fata Mor-

mentaires

rie. Gallimard.

Fayard.

#### Le Kosovo: un problème insoluble?

LUS de deux années se sont écoulées depuis l'explosion du mécontentement au sein de la population albanaise vivant en numériquement la quatrième nationalité après les Serbes, les Croates et les Slovènes. La « normalisation » opérée depuis lors dans la province autonome du Kosovo, où se trouve la lemeure précaire : en témoignent les fréquentes condamnations d'Albanais du Kosovo, jeunes le plus souvent, à des peines de prison allant jusqu'à quatorze ans, pour la constitution de groupes jugés « irréden-tistes et contre-révolutionnaires ». les appels réitérés des dirigeants de la province à se montrer plus vigilants dans l'éradication de « toute manifestation d'irrédentisme -, ct

Authologies

- Anthologie de la prose yougoslave

- Annouge de la poésie slovène, - Anthologie de la poésie slovène, P. Seghers. - Anthologie de la poésie macédo-

eme, Editeurs réunis.

Anthologie de la poésie croate,

P. Seghers.

— La poésie slovène contemporaine,

P. Seghers.

- Poèmes de Macédoine - XX siècle,
Publications orientaliste de France.

- Littérature yougoslave, revue Europe, juillet-août 1965.

- ivo Andric (prix Nobel de littéra-

ture): Il est un pont sur la Drina, Plon; la Chronique de Travnik, L'Age

d'homme; les Temps d'Anica, L'Age d'homme; la Cour maudite, Stock; l'Eléphant du vizir, UNESCO-POF.

- Miroslav Krieza: Enterrement à Theresienbourg, Editions de Minuit; le Retour de Philippe Latinovicz, Calmann-Lévy; le Banquet en Blithuome, Calmann-Lévy; Je ne joue plus, Seull; les Ballades de Petritza Kerement.

pouh (UNESCO-POF); Mars, dieu croate, Calmann-Lévy. - Milos Crajanski: le Journal de

Carnojevic, L'Age d'homme.

— Danilo Kis: Jardin, cendre, Un tom-

beau pour Boris Davidovitch, le Sablier Gallimard.

- Mesa Selimovic : le Derviche et la Mort, Forteresse, Gallimard.

Srecko Kosovel : Poésie, présenté par

M. Alyn, P. Seghers.

— Ciril Kosmac: la Ballade de la trompette et du nuage, Publications orientalistes de France.

Littérature

aussi les bombes qui ont explosé à qu'existe entre les deux commu-Pristina.

Il y a un million trois cent mille Albanais au Kosovo, soit 78 % de la population de cette région incorpo-rée, comme la Voïvodine, à la Répu-blique de Serbie. Ils se sont à diverses reprises (1968, 1981) vio-lemment insurges contre cette tutelle serbe. Arguant tant de la spécificité de leur identité nationale que de leur importance numérique, les Kosovars albanais estiment, au nom du principe constitutionnel de l'égalité des « nations », être en droit de prétendre au statut de Républi-que : les Macédoniens et même les Monténégrins, bien moins nombreux qu'eux, n'ont-ils pas reçu ce statut des 1946? Et les Albanais du allergiques à la tutelle serbe

Zivko Cingo : la Grande Eau, L'Age

d'homme.

Branimir Scepanovic : La bouche

fons. P. Seghers; le Ciel secondaire, Gallimard.

Calimard.

Miodrag Pavlovic: la Volx sous la pierre, Gallimard.

Mihailo Lalic: Diable noir, mon

- Minairo Laire frère, Flammarion. - Miodrag Bulatovic : le Coq rouge, le Loup et la Cloche, le Héros à dos d'âne, Arrête-toi, Danube, Seuil. - Petar Segedin : les Enfants de dieu,

Ouvrages théoriques et docu-

et la contrainte idéologique, Denoël -

l'épreuve, Fayard.
- Edvard Kardelj : Les contradictions

de la propriété sociale dans le système socialiste, Anthropos.

– Milovan Djilas : la Nouvelle Classe, les Entretiens avec Staline, Calmann-

Lévy.
- Predrag Matvejevic : Pour une poéti-

que de l'événement. Christian Bourgois, collection 10/18.

Veljko Micunovic : Journées de

Karlo Stajner: 7000 Jours en Sibé-

Anton Kolendic : la Mort de Staline,

- Rudi Supek: Etatisme et Autoges-tion, Anthropos.

ettres Nouvelles.

- Milojko Drulovic : l'Autogestion à

- Stanko Lazitch : Les intellectuels

nautés un lourd contentieux : l'histoire a vouln que cette province du Kosovo, voisine de l'actuelle République populaire socialiste d'Albanie, soit, pour les Albanais comme pour les Serbes, un lieu essentiel de leur existence en tant que nation.

Cœur de la Serbie médiévale, où résidait, à Pec, en 1346, le patriarche de l'Eglise orthodoxe serbe, le Kosovo est aussi pour les Albanais, descendants des Illyriens, un de leurs premiers lieux d'établissement au troisième siècle avant Jésus-Christ. C'est de surcroît la région où, en 1880, fut constitué le premier gouvernement provisoire albanais. La population albanaise a beaucoup souffert de la politique à la fois menée par la monarchie serbe entre les deux guerres : c'est de là que date une longue tradition de résis-tance armée à l' « hégémonie serbe », qui se manifesta à nouveau au lendemain de la seconde guerre mondiale à l'encontre du nouveau gouvernement populaire yougoslave, de nombreux Kosovars albanais ayant difficilement admis à l'époque le non-rattachement à la « mèrenatrie » voisine.

Le sort de la population albanaise du Kosovo ne devait s'améliorer sensiblement que dans les années 70, après la destitution de Rankovitch, vice-président de la Yougoslavie et chef de la police en Serbie, qui pratiqua durant vingt années une politi-que répressive et discriminatoire à l'égard des Kosovars albanais.

La région la plus pauvre

Le sous-développement économique du Kosovo, région la plus pauvre de Yougoslavie, n'est pas étran-ger au ressentiment de la population, et le départ de nom-breux Serbes et Monténégrins du Kosovo, où ils représentaient en 1981 15 % environ de la population. n'est pas seulement imputable à la difficulté pour eux de se sentir mino-

La province détient le triste record du chômage en Yougoslavie, tandis qu'on estime à 50 000 les Albanais du Kosovo travailleurs immigrés en Europe occidentale. Pourtant gros fournisseur de la Fédération en matières premières (lignite, plomb, zinc...), dont son sous-sol est particulièrement riche, le Kosovo ne possède que peu d'industries de transformation, et son agriculture demeure. à quelques exceptions près, arriérée. Les investissements opérés par les Républiques voisines, importants certes mais souvent mal répartis et peu rentables, ont contribué à cette image d'une région « assistée ».

Les Albanais du Kosovo, comme ceux de Serbie proprement dite (au nombre de 72 000 lors du dernier recensement d'avril 1981), de Macédoine (377 000) et du Monténégro (38 000), sont constitution-nellement considérés comme une nationalité, et il n'est pas question de faire du Kosovo une septième République fédérée : pour le gouvernement vougoslave, cette revendica tion n'est qu'un subterfuge, une étape vers la sécession et le rattache ment à l'Albanie.

Le gouvernement albanais s'est très rapidement déclaré solidaire de ses - frères de sang » et de leur mot d'ordre de « Kosovo-République ». il a vigoureusement dénoncé l'ins-tauration de l'état d'urgence dans la des manifestations de mars 1981 ainsi que le lourd bilan des victimes et des arrestations : en conséquence, les rapports albano-yougoslaves se sont brutalement envenimés. Bien que Tirana n'ait jamais émis aucune prétention territoriale sur le Kosovo. les Yougoslaves ont clairement dés gné l'Albanie de M. Enver Hodja comme l'une des instigatrices des troubles survenus au printemps

Le modus vivendi trouvé par les deux Etats à partir de 1971, après des années de brouille, qui avait permis de développer les échanges commerciaux et de tisser des lieus culturels étroits entre l'Albanie et le Kosovo, est donc gravement remis en cause : si le commerce ne se porte pas trop mal, les accords culturels

Quelles que soient les responsabi-lités de part et d'autre, le problème du Kosovo reste entier, d'autant que les Kosovars albanais ont un taux de croissance démographique très élevé (39 pour mille, contre une moyenne yougoslave de 9,6 pour mille). Brandir systématiquement le spectre du « séparatisme », n'est-ce pas risquer de réveiller par ricochet les vieux démons du nationalisme serbe? Et pourquoi l'octroi au Kosovo d'un statut de République aboutirait-il sécessairement à une « tentative de désintégration de la Fédération yougoslave »? Une telle désintégra-tion présenterait en tout cas autant de risques pour Tirana que pour Belgrade, dans cette partie stratégique - et convoitée - de l'Europe.

**EDITH LHOMEL.** 

#### -La Voïvodine : --

#### vingt-quatre nationalités dans un mouchoir de poche

A Volvodine, toute proche de la capitale fédérale, Belgrade, est, avec le Kosovo, l'une des deux « provinces autonomes » de la République de Serbie. Peu commue, elle est sans doute le meilleur exemple de ce que la ∢ multinationalité » peut signifier au sein

La diversité ethnique de la Voivodine est l'héritage d'une histoire mouvementée : vingt-quatre nationalités cohabitent sur sa superficie de 21 506 kilomètres carrés. Les plus nombreux sont les Serbes, qui représentent environ la moitié de la population (2 000 000), suivis des Hongrois (22 %), des Crostes (7 %), des Slovaqu (4 %) et des Roumains (3 %). Sans oublier plusieurs dizaines de milliers de Monténégrins et des Ruthènes, et, en moins grand nombre, des Macédo-niens, des Roms (Tsiganes), des Allemands, des Ukrainiens, des Slovènes, des Bulgares, des Albanais, des Tchèques, des Russes, des Polonais, des

Plus d'une vingtaine de lois assurent l'application du prin-cipe de l'égalité des pauples dans tous les domaines. C'est ainsi que dans quatre communes seulement sur les quarante quatre de la Voivodine est reconnue l'utilisation d'une seule langue (le serbo-croate); partout ailleurs, l'usage de deux, trois ou quatre langues est garanti.

Devant les tribunaux, les débâts ont lieu dans la langue du citoyen concerné ; les actes lé-gislatifs sont publiés en serbocroate, en hongrois, en roumain, en slovaque et en

La Radio-Télévision de Novi-Sad (la capitale de la région) est vraisemblablement la station la plus originale de cette partie du monde - elle diffuse ses pro-

émissions, en particulier les builetins d'information, sont appréciés bien au-delà des frontières, jusqu'en Ukraine subcarpatique

On attache beaucoup d'importance au développement de iens étroits de la province avec les États socialistes voisins. Se-. ion la conception yougoslave, les minorités constituent un pont entre la « mère patrie » et leur propre pays. Cette conception, que pertage la Hongne, suscite en revanche des réserves de la part de la Roumanie, où l'on se métie des citoyens yougoslaves d'origine hongroise, bénéficient de droits dont restent privés - dans la pratique quotidienne - leurs compatriotes habitant la Tran-

La plupart des villes et communes de Voïvodine sont jumelées avec des localités étrangères, qu'elles soient occidentales ou situées dans les pays de l'Est. Mais, curieusement, aucune ville soviétique ne figure sur la dernière liste publiée par les autorités de la pro-

Les efforts déployés pour régler la question nationale n'ont certes pas mis fin aux discussions qui opposent partisans et adversaires d'une plus grande autonomie de la Voivodine dans le cadre de la Fédération yougoslave; et les graves problèmes politiques, économiques et sociaux que connaît actuellement la Yougoslavie affectent naturellement la région. Tout cela explique des manifestations d'intolérance sporadiques et quelques incidents - pour le moment isolés, - peut-être encouragés de l'extérieur, pour déstabiliser ce microcosme de nationalités au centre de l'Eu-

. . .

. . . . .

THOMAS SCHREIBER



## IL EST FACILE D'ENTRER **EN CONTACT AVEC ISKRA**

Iskra est la plus importante firme yougoslave d'électronique et d'électromécanique, qui emploie plus de trente mille travailleurs dans près de cent unités de production, de marketing et de recherches. Deux mille personnes sont occupées dans le domaine de la recherche et du développement.

En France, Iskra est connue pour ses systèmes, ses dispositifs et ses éléments. Son programme de production comprend les domaines suivants : télécommunications,

calcul automatique,

technique de mesure et de réglage, automatisation,

composants électroniques actifs,

composants électroniques passifs.

éléments électromécaniques,

équipement électrique et électronique des véhicules, éléments électroniques de vaste débit.

Iskra possède un réseau d'entreprises commerciales, de représentation et de fabrication dans le monde entier. Elle prend une part active sur le marché français également, la preuve étant sa coopération fructueuse avec les sociétés Thomson, Veglia, Motorola, Peugeot, Citroen, Talbot, Saxbix.

> Pour toute information détaillée, veuillez vous adresser au siège social : iskra Commerce, 61001 Ljubljana, Trg revolucije 3, Yougoslavie, tél. int. + 38(61)213213, télex 31356 yuiskexp ou à Iskra France, 354, rue Lecourbe, F-75015 Paris, tél. int. + (33)(1)5540427, télex 202890f





#### INDUSTRIJA MOTORNIH VOZIL NOVO MESTO 68000 NOVO HESTO ZAGRERSKA 18 - Tél : 06823311 Télex : 33728

#### **VERS DE NOUVEAUX MARCHÉS AVEC RENAULT**

En vingt-huit ans à peine, se sont développées les usines Industrije motornih vozile de Novo-Mesto. De petit atelier de réparation des machines auricoles, elles sont devenues dans cet intervalle de terros le second producteur yougoslave de véhicules routiers, et un des plus grands producteurs européens de caravanes de

Aujourd'hui, I.M.V., dont l'activité première est la production d'automobiles particulières en coopération technique et commerciale avec la firme française RENAULT, mais aussi la production de caravanes de camping, de véhicules de livraison et d'équipement d'entretien et de réparation, emploie 6 200 ouvriers.

L'orientation de production d'I.M.V., dès le départ, exigeait la liaison avec les producteurs yougoslaves et étrangers. Des efforts ont été particulièrement déployés en vue de l'exportation des produits vers les marchés hautement développés de l'Europe. On sait moins que des 1962, c'est-à-dire sept ans à peine après sa fondation, I.M.V. exportait déjà vers l'Autriche, le Danemark et la Suède le premier véhicule à moteur yougoslave de livraison, une fourgonnette. Depuis 1972, I.M.V. a produit 260 000 caravanes de camping, et en a exporté plus de 90 % vers les pays de l'Ouest. Au cours des dix dernières années, aux caravanes de camping se sont jointes les voitures particulières, les R 4, produites, ainsi que les R 18, en collaboration avec le célèbre partenaire français, la Régie Renault.

Ses résultats d'exportation enviables, I.M.V. les obtient grâce au fait que ces usines ont développé leur propre organisation de vente à l'étranger, qui représente aujourd'hui un réseau de points de vente dans toute l'Europe. L'organisation de vente en France se distingue particulièrement. Ainsi, depuis de nombreuses années, I.M.V. couvre environ 10 % du marché européen de caravanes, rivalisant avec succès avec la technologie mondiale hautement développée, grâce à sa grande compétitivité.

Ces efforts orientent les plans économiques d'I.M.V., qui prévoient l'augmentation ultérieure de la production et des exportations. Afin de renforcer au maximum sa position sur le marché national et en particulier sur le marché étranger, le programme de production s'élargit et de nouvelles technologies sont introduites dans le production de caravanes de camping, ce qui permettra de plus grandes séries et une meilleure

Dans la recherche de nouvelles possibilités d'exportation, i.M.V. se tourne sérieusement vers les Etats en voie de développement, en particulier de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient, qui présentent des perspectives favorables de vente de caravanes de camping. En accord avec RENAULT, I.M.V., dans les exportations d'automobiles, s'orientera vers de nouveaux marchés, sur le continent européen et d'autres.

Respectant les lois de la division internationale du travail et de la nature de leur propre production, technologiquement complexe, les ouvriers des usines de véhicules à moteur de Novo-Mesto, s'efforcent de contribuer le plus efficacement possible à la réalisation des objectifs élémentaires de l'économie de leur pays, à quoi les engagent les résultats obtenus dans la période pas



The second second second second second second

Des notions

C VIII See personal THE REAL PROPERTY. A Brown district Afficial Animal

**新** -Marin Street Town The state of the s F. P. Spinson Shipp, of THE REAL PROPERTY. THE RESERVE Charles Transporting and the STATE STATE PROPERTY er Tremmenn gegen A Commercial Company the war got the same with

en 🔌 🚐 🚤 The state of the state of the state of white his being and age a same dans dans ge Marie ... Sedenmar .... ورزوا والمصطفاء والإوا and the second of the second of Bigging and a second of

h to be made in the second Partie Tier mein geben Mary or . so sec & The state of the same TENED TO SERVICE AND A PROPERTY OF merter wieden fermer Programme and the second ·查特性 古藏种种产品之后。 the a decimal process in the state of the second An other May will be

Tanka Sagara Townsel .

clans un mouchoir de pou L'Etat fédéral Avec sea quetre cent six articles d'une centaine de milliers de mots, la Constitution yougoslave adoptée en constitution where the state of Street Street Property and Persons who may state the training of the training Season of the se Befriedlie i gener ingreller it. teer THE PROPERTY AND PROPERTY.

in the same of the bie, Croatie, Slovenie, Dominier Macédoine, Monténé-No be made to be AND THE PARTY NAME OF THE PARTY NAMED IN THE RESERVE AND THE PARTY OF TH Committee of the same of A politica a files Suprême du pouvoir, est composee suprême du pouvoir, est composee de deux consails égaux en droits (Chambres), l'un statuant en principe à la majorité des voix, et l'autre par consensus. die Martificial en en maria County See Martin with the Rights Mariett. Litt. Marianth day in armin day

And of the specimen on the state of the second of mentalistic medical and the second second the te temple and the Surg Table des Artiference : 14 المتعادية المديدة المدارية Secure state about the continues of And the server s where the property of the state parts them the dimens in the first of the fi

Season were been come at margin to or expense and participate of the advantage NATE OF EXPERSELS AN AN-

The Market Makesagery the Nation es rose a semi and the second THE REPORT IN IS CANALLY BEEN the state of the state of the state of the mak senggengan da tahun tahun 19. WOOD HE SHE SHE WAS AND AND AND ADDRESS.

STABLE ET FRAGILE

## Des notions simples sur un pays compliqué

Constitution yougostave account of the constitution of the constit 1974 est un document unique genre. Définir les règles de fonctionnement d'une société à la fois € multinationale », ca n'est pas sim-

La Yougoslavie est come de la Yougoslavie est co oro) et de deux régions autonomes (Kosovo, Volvodine), fondé sur e le pouvoir de l'autogestion de la classe ouvrière, des travailleurs et des citovens et l'équilté en droit de ses

direction collégiale appelée « presonant de chaque sée d'un représentant de chaque de la République socialiste décretive de Yougoslavie » , composée d'un représentant de chaque et région autonome, élu pour cinq ans, et du president lique des communistes. Elle a un

(Publicité)

CHAMBRE

ÉCONOMIQUE

DE YOUGOSLAVIE

Délégation permanente

en France

69-71, av. R.-Poincaré

**75116 PARIS** 

Tél. 704-92-76

Télex Télégr. : Yougocom

Paris 611.904

Directour: M. S. SPASOJEVIC

Met en contact

les entreprises françaises

et yougoslaves

Renseigne sur les

d'exportation

et d'importation

possibilités mutuelles ...

a the are on make

- Salaran P

The street of the last

- 200 mg

For American

- 10 Not - 100

THE PERSON NAMED IN COLUMN

~AUC SORE

président et un vice-président, élus menacerait de porter un grave préjupour un an, et fonctionne e sur le · base de l'harmonisation des vues de ses membres ». Le président actuel

dice au pays.

Chaque République ou région autonome a elle aussi son Assemblée est un Croate, le précédent était nationale, sa direction collégiale, son

tion ». Marxiste-léniniste, elle est organisée, comme tous les partis communistes, selon le principe du « centrelisme démocratique ». Son comité central compte cent soisante. cinq membres (vingt pour chaque



● Le conseil exécutif fédéral (gouremement), actuellement dirigé par une femme. Mm Minka Planinc, est constitué de ministres, dont les uns sont appelés « membres du conseil exécutif ». les autres « secrétaires fédéraux ». Ils sont élus pour quatre ans. Si le gouvernement fédéral ne parvient pas à un accord avec les organes compétents d'une République ou région autonome sur une question précise, il peut proposer à la direction collégiale de l'Etat de prendre des e-mesures provisoires » au cas où le prolongement du débat

Macédoniens Roumains

tion. A l'exception des affaires étrangères et de la défense nationale, les Républiques et régions ont de vastes pouvoirs, surtout dans le domaine économique, l'enseignement et la La Ligue

des communistes de Yougoslavie

La Ligue des communistes de Yougoslavie est l'organisation e idéologique et politique de la classe ouvrière et des travailleurs dans leur lutte pour le socialisme et l'autoges- pouvoir, d'abord la Ligue des com-

région autonome et quinze pour la Ligue de l'armée). Elle comporte une direction collégiale de vingt-trois membres avec, à sa tête, un prési dent et un secrétaire élus respective ment pour un et deux ans.

GRECE

Les Liques des communistes des Républiques et régions autonomes ont une organisation et des struc-tures proches de celles de la Ligue

La rotation des mandats

• La plupart des institutions du

(671 articles et plusieurs centaines nisations sociales (Altiance social syndicats, organisations de jeu-· L'autogestion repose sur la nesse), ont des directions collégiales élues en principe pour quatre ans. Cependant, leur président (ou secré-

ta direction collégiale. L'idée d'un mandat d'un an, avancée par Tito en 1978, a pour objectif d'empêcher des individus de se transformer en détenteurs exclusifs du pouvoir, en leaders. Son application, cependant, n'a pas été partout ment en effet le délai d'un an insuffisant à un président pour pouvoir se mettre entièrement au courant des affaires et l'ont porté à deux ans.

taire) est remplacé chaque année,

conformément au système dit de

cotation >, par un autre membre de

#### L'autogestion

 Après la rupture idéologique avec l'U.R.S.S. en 1948, le parti yougoslave a édifié progressive une théorie qui se veut différente de comme un système intégral de société, l'autogestion est une r forme spécifique » de la dictature du prolétariat. Dans ce pays multinational. la « classe cuvrière » est censée avoir des intérêts identiques et être un élément de cohésion détermi-

● Dès 1950, des « conseils ouvriers » ont été constitués dans les entreorises, puis, au fil des années. publiques (santé, enseignement, culture, etc.). Les compétences de ces conseils ont été précisées en 1976 par la loi sur le travail associé

« propriété sociale » : usines, gisements miniers, chemins de fer, établissements sanitaires, théâtres, etc. ne sont pas la propriété de l'Etat, oui ne produisant rien ne possède rien. appartiennent « à tous et à personne à la fois ». L'organe de gestion des entreprises exerce donc les droits d'un propriétaire, mais ne peut les vendre. Il embauche et licencie la main-d'œuvre, et le directeur fixe le montant des salaires, élabore les plans de production. Une juridiction spéciale, avec ses propres tribunaux, est appelée à connaître des litiges entre les travailleurs et leur organisa-

L'autopestion a donné une impostante impulsion à l'initiative individuelle, méconnue dans les autres pays communistes, et la Yougoslavie a enregistré pendant des années un taux élevé de croissance. Son fonctionnement en cette période de crise économique se heurte cependant à des difficultés qui imposent au gouvernement de recourir aux e mesures administratives » pour régler certains problèmes urgents.

 Surtout, l'autogestion fut l'élément déterminent de la libération politique du régime : avec la mise en place des organes de gestion sociale, la pouvoir ne pouvait plus agir comme auparavant à coups de decrets ou d'ordres. Il s'est vu contraint de composer, et la démocratie n'en a que profité.

## **EXPORT-PRESS**

avec la Maison de presse et d'édition EXPORT-PRESS Belgrade, Francuska 27,

Téléphone : 625-363, Télex 12.977 YU EPRESS. Pour votre publicité en Yougaslavie et ailleurs, 🕟 adressez-vous à EXPORT-PRESS,

gagnant du MERCURE D'OR de l'information pour l'année 1981. Pour des informations plus détaillées, vons pouvez vous adresser au burean de représent de la Chambre économique de Yougoslavie, 69-71, avenue Raymond-Poincaré, 75016 Paris.

Téléphone: 704-92-76 - 704-87-39 Télex: 611.904

#### ) INCUSTRUA MOTORNIH VOZIL NOVOMES

## BE NOUVEAUX MARCHES AVEC RENNE

機能(April Text) (Met の機能を開始を productor continue) 

a compart at the property of the compart of the com hander the foreign control of 1 16 % of the fire of the second of the control of The second secon MINISTER OF COLUMN TO NOT TOWN UNITED TO SEE A SECOND The property the same section in a state of a contract of the AND THE PROPERTY OF THE PROPER with antimodely the company that the second was product that contains to the contains the contai the state of the s AND THE PERSON AND TH NAME OF THE PARTY The state of the s

MARKET THE STATE OF THE STATE O See the second of the second s the transmitted of the property and the second of the seco The same of the sa The second secon The state of the s

AND THE PARTY OF T STATE OF THE PARTY THE RESERVE OF THE PROPERTY OF The second secon



AVANT LE DÉBUT DES XIV® JEUX OLYMPIQUES D'HIVER SARAJEVO 1984

# YEUX DU

Grand honneur pour la Yougoslavie, mais obligation. Conditions créées pour le développement plus rapide du tourisme, notamment d'hiver. Message pour la paix et la coopération entre les États.

L'importance des XIV<sup>a</sup> Jeux olympiques d'hiver pour Sarajevo, la République socialiste de Bosnie et-Herzégovine et toute la Yougoslavie est multiple. Ce ne sera pas seulement la rencontre des meilleurs sportifs du monde dans les disciplines de sports d'hiver. L'Olympiade d'hiver, en fait, représente une manifestation économique et culturelle importante. C'est un défi qui exige de réaliser en peu de temps dans le développement du tourisme et de l'économie touristique en Yougoslavie, notamment en Bosnie-et-Herzégovine, ce pour quoi, sans un tel motif, il faudrait plusieurs décennies.

Ce qui a été fait.

Quelques exemples confirmeront que ce qui se supposait avec la candidature de Sarajevo pour les XIVa Jeux olympiques d'hiver et ce qui a été prévu plus tard, avec l'élaboration de cent soixante-trois projets d'organisation des Jeux, se réalise. Sarajevo, en relativement peu de temps, a obtenu de nombreuses voies nouvelles de communication, un grand nombre de nouveaux ouvrages hôteliers, comme l'hôtel « Holiday Inn », avec sept cent quatorze lits; l'hôtel « leman », avec cinq cent quatorze hits, et d'autres, et l'on a adapté, élargi et modernisé toutes les capacités hôtelières existant déjà à Sarajevo et dans ses environs - plus d'une trentaine. L'aérodrome de Sarajevo a également été agrandi et modernisé, ainsi que la gare ; la circulation est devenue plus fonctionnelle entre l'Adriatique et Sarajevo – de nombreux obstacles naturels ont été supprimés. A la construction de ces ouvrages et du complexe olympique, qui, comme on le sait, ont été terminés un an avant le début des Jeux, ont participé plus de cinquente organisations de travail de toute la Yougoslavie, et plusieurs centaines de leurs coopérants. Plusieurs centaines d'organisations de production de Yougoslavie ont participé à la fabrication des souvenirs olympiques et des diverses tenues sportives et pièces pour les ouvrages olympiques et autres.

Les préparatifs des XIVa Jeux olympiques d'hiver sont devenus l'obligation de chaque Yougoslave. Rien qu'en Bosnie et Herzégovine, plus de un million trois cent mille citoyens et plus de cinq cents grands collectifs avec leurs quelques milliers d'organisations de travail associé ont donné leur contribution personnelle à titre de don pour les XIVª Jeux olympiques d'hiver. 10% du montant total de cette contribution restent aux communes de la République socialiste de Bosnie-et-Herzégovine. Ces moyens seront dépensés et sont déjà investis dans le développement des sports, en particulier des sports d'hiver dans certaines

A Sarajevo, à l'initiative du Comité d'organisation des XIV Jeux olympiques d'hiver, out déjà été formées trois organisations de travail, dont l'organisation de travail pour le tourisme et l'hôtellerie, qui, après les Jeux olympiques, élargira et développera le tourisme sur les bases déjà existantes, et qui ont été renforcées par l'organisation des XIVa Jeux olympiones d'hiver.

Dans la réalisation de la plupart des projets se sont particulièrement accentuées l'invention des savants et des experts, la qualité de construction et la conséquence dans le respect des délais de construction des ouvreges.







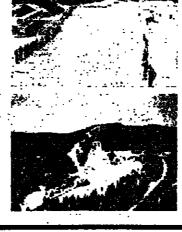

L'ouvrage olympique le plus attrayant, Zetra, par exemple, a reçu le premier prix yougoslave d'architecture; l'ouvrage sportif Skenderija, sur un espace relativement petit, trois étages, a été élargi, pour accueillir le Centre de presse principal, de 6000 mètres carrés, un grand garage au-dessous, et, au sommet, une patinoire. Et tout cela, en cas de besoin, peut se transformer, en peu de temps, en pavillons pour une foire ou un grand magasin.

Mise en valeur des conditions naturelles.

La Yougoslavie, donc, a posé sa candidature pour les XIVª Jeux olympiques d'hiver, non pour faire un spectacle de courte durée, mais pour mettre en valeur de nombreux éléments de ce milieu, restes en bonne partie capitaux morts jusqu'à présent. Ce sont des conditions naturelles uniques, des montagnes avec beaucoup de neige en hiver et de soleil en été, un riche trésor culturel et historique, des capacités touristiques et hôtelières, et les autres potentiels indispensables pour promouvoir le tourisme, de grandes possibilités de production de nourriture, de souvenirs, etc. L'objectif, en bref, est le développement du tourisme et de l'activité touristique, à quoi l'attention a été consacrée auparavant, mais pas suffisamment pour entraîner un plus grand trafic touristique et un plus grand revenu en devises, une association de travail et des moyens dans l'économie de Yougoslavie, une coopération plus intense et plus universelle des organisations touristiques de Yougoslavie et un accès commun sur le marché national et étranger avec une offre touristique complémentaire et complexe.

Sans aucun doute, Sarajevo et ses alentours recevront, grâce à l'organisation des XIVo Jeux olympiques d'hiver, des conditions et des possibilités extraordinaires pour continuer à développer rapidement les sports et le tourisme d'hiver. Toutes les conditions sont réunies pour que Sarajevo devienne un des grands centres de sports d'hiver mondiaux. Cette région est une arène naturelle unique, un polygone rarement vu de sports d'hiver et en même temps, une terre de vestiges de la culture néolithique, de l'Empire romain, des sultanats ottomans, de la monarchie des Habsbourg... C'est la premiète porte de l'Europe vers l'Orient. L'offre touristique de Sarajevo, comme celle de toute la Yougoslavie, est donc très vaste et variée, ce qui est certainement un des facteurs essentiels pour le développement rapide des sports d'hiver et du tourisme continental, qui, jusqu'à présent, a été dans l'ombre du tourisme du littoral.

Honneur et obligation

Que le Comité olympique international ait fait confiance à la ville de Sarajevo, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Yougoslavie, pour qu'elles organisent les XIV<sup>n</sup> Jeux olympiques d'hiver est une grande reconnaissance de sa communauté socialiste autogestionnaire, et notamment de sa politique non alignée et de sa fidélité aux idées de paix, de compréhension internationale et de coopération. Cette reconnaissance et cette confiance à la Yougoslavie ne sont pas le fait du hasard : elles surviennent à un moment de crise dans le monde et du mouvement olympique international. Le président du Comité d'organisation des XIV» Jenx olympiques d'hiver. Branko Mikulic, a exprimé, il y a quelques jours, dans un entretien avec des journalistes américains, l'espoir que les XIV- Jeux d'hiver ne seraient boycottés par aucun pays, aucune fédération sportive. Il a également adressé un appel aux pays du monde en conflit en ce moment pour qu'ils cessent leurs hostilités en février 1984, pendant la tenue des XIV= Jeux olympiques d'hiver, ce qui continuerait la tradition humaine commencée dans l'Antiquité. La Yougoslavie croit fermement qu'elle continuera, et pas seulement pendant les Jeux, du 7 au 20 février 1984.

#### Les Jeux d'hiver de Sarajevo

#### Skier au-dessus des minarets

ES quatorzièmes Jeux olympiques d'hiver seront pro-clamés ouverts le 8 février 1984 à Sarajevo, dans le stade Kosevo, arène de 50 000 places, remise à neuf pour la circonstance. Arrière-plan inhabituel à la grande fête quadriennale des sports de glace et de neige : les minarets des soixante-dix-huit mosquées que compte la capitale de la Bosnie-Herzégovine.

On ne s'attendait guère, en effet, que le Comité olympique international retint, en 1978, la candidature de cette ville, plus citée dans les manuels d'histoire que dans les guides de sports d'hiver. Les familiers du cirque blanc connaissaient essentiellement les stations slovènes de Maribor et de Kranjska-Gora. Toutefois, les économistes de Belgrade avaient remarqué que le tourisme hivernal rapportait à leurs voisins autrichiens neul fois plus de devises que la côte adriatique du printemps à l'automne. L'or blanc, cela peut rapporter gros.

Si la Yougoslavie ne manque - en principe — pas de neige, encore fallait-il équiper ses massifs pour la pratique du ski puis en assurer la promotion. Dans cette perspective, la candidature de Sarajevo constituait un excellent tremplin qui per-mettait de surcroît au C.I.O. d'accorder les Jeux à un pays non

#### Un financement délicat

des compétitions, il semble que ces objectifs aient été largement atteints. Un palais des sports de 8 500 places a été construit pour les matches de hockey sur giace et les concours de patinage artistique. L'ensemble a été slanqué d'un anneau pour le patinage de vitesse. Le village olympique (640 apparte-ments de quatre pièces) et le village de presse (deux mille appartements), qui ont été édifiés dans la périphérie, recevront la population locale dès le mois de mars. Les trois massifs qui dominent la ville ont été équipés pour les compétitions alpines et nordiques. A Trebevic, un toboggan pour la luge et le bobsleigh a été construit. A Joharina et à Bjelascina, une société grenobloise a mis en place les téléskis et les télésièges qui bordent les parcours de

masculines et féminines. Les épreuves nordiques - saut, fond, biathlon - se dérouleront à Igman, où les buildozers ont tracé des pistes dans la forêt.

Pour mener à bien ces travaux, ce n'est pas l'enthousiasme des Yougo-slaves qui a fait défaut. L'été der-nier, quelque 10 000 jeunes volontaires sont venus de tous les pays prêter main forte sur les chantiers. A Sarajevo, il n'y a pratiquement plus de chômeurs alors que 10 % de la population locale était sans travail naguère. Les Bosniaques ont accepté sans rechigner un prélèvement de 2% sur leur salaire pour contribuer au financement des travaux. C'est néanmoins celui de l'entre-

prise qui a posé le plus gros pro-blème. Le budget prévisionnel fai-sait état de quelque 162 millions de dollars de dépenses. Le président du comité d'organisation, Branko Mikoulitch, a déclaré que 30 millions environ avaient pu être économisés, mettant les Jeux de Sarajevo au même coût que ceux d'Innsbruck (1976) et de Lake-Placid (1980). compte non tenu de la dépréciation de la monnaie yougoslave. Les trois quarts de la dépense sont couverts par les droits de télévision versés par la chaîne américaine A.B.C. pour l'exclusivité des retransmissions (90 millions) et par les concours des différents commanditaires (Coca-Cola, Swiss Timing, Mitsubishi, Kodak Pathé...). La différence devait être fournie par Sarajevo, la Bosnie-Herzégovine et les autres républiques yougoslaves. Celles-ci se sont fait longuement tirer l'oreille. Elles ne comprenaient pas leur inté-rêt dans cette opération. Il a fallu démontrer que, par boule de neige, toute l'économie yougoslave profite-rait des Jeux, avant de débloquer la

Certains retards dans l'avancement des travaux ont été néanmoins la conséquence de ce blocage financier. Cela ne devrait pas compro-mettre le bon déroulement des Jeux sur lesquels pesent d'autres hypothèques. Les inconvénients de la pénu-rie d'énergie provoqués à la fois par rie d'énergie provoqués à la fois par li triple champion du monde de slalom le coût du pétrole et par la séche utilise des « planches » yougoslaves resse devraient être éliminés au Il ne pourra donc pas faire bénéfimoment des Jeux grâce aux sacri- cier son fabricant des retombées fices actuels des Yougoslaves, qui d'éventuelles médailles.



bougie ». En revanche, l'optimisme officiel sur les conditions d'enneigement risque d'être balayé en quel-ques heures par un coup de redoux toujours menaçant dans cette région, et il fandra alors faire donner les canons à neige artificielle qui sont le cauchemar des skieurs. Cenx-ci ont également formulé quelques réserves sur le profil de la piste de descente, trop bosselée à leur goût et, de surcroît, trop courte pour être vraiment sélective.

#### Le gentii petit loup

Le dernier point noir de ces Jeux risque d'être l'accueil des visiteurs étrangers. Douze mille forfaits ont officiellement été vendus. En réalité, la moitié seulement aurait été achetés, chiffre d'ailleurs plus en rapport avec les capacités effectives d'hébergement dans les bôtels et

Tout cela ne fait pas perdre le sourire à Vucko, le petit loup emblème et mascotte des Jeux. Mais les Yougoslaves redoutent aussi des actes terroristes liés à des problèmes nationaux ou internationaux. Aussi, plus de trois mille policiers investiront pendant deux semaines la ville après avoir été instruits des différentes méthodes employées par les services d'ordre de Munich et de

Pour l'heure, le premier « coup dur » de ces Jeux pour les Yougos-laves est d'une tout autre nature : le Suédois Ingemar Stenmark, qui a une licence semi-professionnelle, n'a

#### Six millions de vacanciers au pays des mille îles

SURPRENANTE, à la fois occidentale et orientale, moderne et médiévale, chrétienne et musulmane, urbanisée et campagnarde, autant d'atouts que les professionnels du tourisme se sont attachés à mettre en valour, temoignant de l'habileté surtout depuis que la Yougoslavie a, au début des années 60, ouvert larment ses frontières aux touristes étrangers et signé avec plus de cin-quante pays des accords de suppres-sion réciproque des visas.

Près de 26 millions d'étrangers franchissent annuellement les fron-tières yongoslaves. Six millions y passent leurs vacances, attirés pour la plupart par le soleil et l'eau de l'Adriatique, dans laquelle baigne un chapelet de quelque mille lles, qui s'égrênent, sur plus de 2000 kilomètres, de l'Istrie, aux portes de l'Italie, jusqu'à Ulcinj, à la frontière de l'Albanie.

Avec une contribution de 4 % au P.N.B., le tourisme est une des plus importantes branches de l'économie yougosiave. Il a rapporté cette année quelque 870 millions de dollars, sans compter les devises qui sont versées de la main à la main et qui n'entreut pas dans les statistiques officielles. Il occupe d'autre part 950 000 per-

Toute la côte yougoslave n'est qu'un énorme livre d'histoire écrit au fil des siècles par les Grecs, les Romains, les Vénitiens, les Slaves, dont les pages sont maintenant reliées par une route moderne, la « magistrale », jalonnée d'hôtels et de terrains de camping.

La - magistrale - part de l'Istrie, cette presqu'ile où le passé et le pré-sent ont établi une alliance harmonieuse. Les hôtels, les plages, les courts de tennis ne troublent pas le mystère qui se dégage des vieux bourgs de Motovun, de l'ampithéa-tre de Pula, du clocher du dix-septième siècle de l'église Sainte-Euphémie à Rovinj, réplique fidèle de celui de l'église Saint-Marc à Venise. Ou encore de ces étranges petits édifices circulaires, premières habitations, semble-t-il, de l'homme sorti des grottes.

Plus au sud, à Split, l'empereur romain Dioclétien a laissé un gigantesque palais, l'un des plus somp-tueux que Rome ait jamais fait bâtir. Ses appartements, ses couloirs, son péristyle, sur lequels est venue se greffer toute une ville, continuent de vivre sans rien avoir

déployée par les édiles de l'ancienne Raguse pour épargner à la ville une occupation turque souvent dévasta-trice. Celle-ci a laissé son empreinte cà et là sur la côte, et son souvenir renaît chaque été à travers des

#### cula, le jeu Morechka met aux prises des soldats turcs et maures. L'enjeu est une jeune fille autoch-

Edouard VII

**Dionnier du naturisme** 

Sans s'en douter, le roi Edouard VII d'Angleterre a insuguré le naturisme en Yougoslavie. La plage où il s'est baigné dans le plus simple appareil avec sa future femme, l'Américaine Wallis Simpson, sur l'île de Rab, dans le nord de l'Adriatique, est appelée depuis ce jour de juillet 1936 « la plage anglaise ».

La véritable invasion des déshabillés remonte en fait au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Ce sont les touristes tchécoslovaques qui ont les pre-miers osé affronter l'hostilité des habitants puritains de la côte. Il faudra pourtant attendre les années 60 pour voir s'installer les premiers camps naturistes organisés, notamment en Istrie, Aujourd'hui, ils se comptent per dizaines sur plus de 2 000 km et ne sont pas à même de répondre à la demande chaque année plus importante. Aussi des plages « sauvages » poussent-elles dans liots vierges de toute civilisation.

Belgrade, dernier bastion de la pudibonderie, est tombée l'été demier. Les adeptes des bains de soleil intégraux ont leur centre sur les bords de la Save, qui baigne leur ville. Il y a un peu plus d'un demi-siècle, la presse belgradoise avait obligé les notables de la ville à enlever du centre... la statue d'un homme nu.

tone, qui sera délivrée au cours d'une danse du sabre stylisée.

A Sinj, ancienne forteresse véni-tienne, dans l'arrière-pays dalmate, c'est par le « jeu de l'anneau de Sinj » que les habitants commémo-rent la victoire sur les Turcs. Vêtus d'une tunique richement brodée de fils d'or et d'argent, les cavaliers courent après la bague. Le vainqueur est couronné solennellement et porte le titre de « voivoda » (duc) jusqu'au tournoi suivant.

Tout au sud de la côte, les bouches de Kotor déroulent leur boucle au pied de montagues arides où Pierre Loti avait vu un - paysage lunaire ». Dans la ville-musée de Kotor, la cathédrale Saint-Tryphon a seule résisté au trembleme a sense resiste au tremotement de terre de 1979, qui a détruit à 80 % le littoral monténégrin. De Kotor, la route se faufile à travers le mont Lovichen, vers Cetinj, capitale his-torique du Monténégro, dont le monastère a abrité en 1493 la première imprimerie des Balkans.

Aux paysages gris-bleu de la côte se juxtaposent ceux de la partie continentale de la Yougoslavie. La Slovénie, toute verdoyante avec ses montagnes, ses forêts égayées de lacs, de petits villages aux ballons fleuris, est une véritable oasis pour le touriste, été comme hiver... Une dangereuse rivale apparaît toutefois à son horizon. La Bosnie-Herzégovine, où l'Orient islamique a planté ses mosquées, a mis les bouchées doubles ces dernières années pour aménager ses sites. C'est sa capitale, Sarajevo, qui accueillera du 8 au 19 février prochain les quatorzièmes Jeux olympiques d'hiver.

La Serbie et la Macédoine entendent, elles aussi, faire fructifier les dons de la nature et leur patrimoine historique. Au détour de routes campagnardes surgissent des dizaines de monastères médiévaux aux murs reconverts de fresques racontant l'Ancien et le Nouveau Testament.

A Ohrid, en Macédoine, les peintures murales et les églises témoi-gnent de la présence, il y a dix siècles, d'un haut lieu de culture slave. Derrière quelques façades en encor-bellement, véritables joyaux de l'architecture orientale, de vieux artisans gardent jalousement le secret de la culture des perles qui portent le nom de la ville et celui du lac qu'elle domine.

La mosaïque yougoslave s'apaise an Nord dans l'immense étendue de la plaine de la Voivodine, dont les de mais ou de betterave ne laissent pas d'inspirer les peintres naîfs. Les nombreuses réserves de chasse, riches en gibier de toute sorte, sont particulièrement appréciées des Français.

VICTORIA STESIC.

#### Ulvsse au pays des merveilles

Le « pionnier » du tourisme yougoslave, à en croire un géo-mètre de Dubrovnik, Aristide.Vucatic, n'est autre que le héros légendaire grec, Ulysse. Passionné de l'Odyssée, Vucetic, ancien loup de mer, affirme que, contrairement à ce que pensent la plupart des homérologues, les vents du Sud et du Sud-Est n'ont ou emporter la flotte d'Ulvase que vers la mer Adriatique et non

Suivant à la lettre les indications du récit d'Homère, Vucetic a reconstitué le voyage du roi d'Ithaque. Le pays des Loto-phages, ce peuple qui se nourrissait de fleurs de lotus est localisé par Vucetic dans les environs de Dubrovnik, où foisonne encore le lotus au fruit comestible.

C'est dans l'ile de Hvar, au large du port de Split, qu'Ulysse s'est mesuré avec le cyclope Poque, située dans le sud de l'île, répond à un détail près à la description du poème d'Homère, et on v a découvert les ossements de six hommes, les restes des six compagnons d'Ulyssa dévorés par le Cyclope, estime Vucetic.

A l'île de Korcuta, les vignes n'ont pas encore eu raison des vestiges de la demeure en pierre de taille de « la terrible déesse douée de voix humaine », Circé, qui a hébergé Ulysse pandant toute une année.

A l'entrée du canal de Peljesac, est l'ile des sirènes ensorceleuses. Leur chant peut s'expliquer par le bruit que produisaient les phoques Dalmata, jadis nom-breux dans l'Adriatique, au moment où ils asplraient l'air et rejetaient l'eau de mer. C'est aussi dans ce canal, très étroit, où les vagues atteignent parfois 20 mètres de haut, que les écueils de Scylla et Charybde continuent de menacer le navigateur.

Avant que les vents enfin fevorables lui permettent de regagner son ithaque natale, Ulysse avait trouvé refuge dans l'île de Mijet, chez la nymphe Calypso.

# La Yougoslavie belle

Mais la beauté, ça ne suffit pas pour vivre. Il faut aussi bien travailler, et c'est ce que nous faisons depuis plus de trente ans. Avec un chiffre total de 4,3 milliards de dollars (1982), nous sommes une des quinze plus grandes maisons de commerce généralisé du monde. Avec nous, vous êtes les bienvenus partout, toujours au bon endroit, au meilleur moment - surtout si vous avez besoin d'une formule commerciale complète, n'importe où dans le monde, entre le Nord

# Generalexport indispensable

et sur celui de la jouissance de la beauté de vivre (2) - vous pouvez l'apprendre de nos deux filiales à Paris (nous en avons 65 dans le monde entier) :

CENTROPROPRIET SALL (1)

Telex: 660854

38, rue Ponthieu 75008 Paris Tél.: 225-41-73

75008 Paris

Tél.: 225-75-11 Telex: 280755 Demandez un exemplaire gratuit de notre Annuaire d'affaires

#### GENERALEXPORT

International Trade Co., Narodnih heroja br. 43 P.O. Box 636, 11070 Belgrade, Yougoslavie. Tél.: 011/609-252. Telex: 11228.



Avec les Yugo 45, 55 et 65 GTL vous pouvez vous offrir le luxe de tout faire. Sans vous ruiner. Aller au travail, faire les courses, partir en week-end, passer de merveilleuses vacances. Tout devient possible en Yugo. Car elles ont le sens de l'économie, mais pas au détriment de la qualité, de la finition, des équipements. Et même de l'esthétique! Jetez un coup d'œl au design du tableau de bord très complet. Quand à leur sobriété elle est

Traction avant, moteur transversal (arbre à cames en tête pour la 55 et 65 GTL), freins à disque à l'avant, suspension à roues indépendantes, hayon arrière et banquette rabattable. Les Yugo sont robustes, fiables, très sûres et agréables à vivre, Alors en

3 portes ou 5 pointes, les Yugo savent rendre hors de prix les autres autos. Consommations conventionnelles aux 100 km : Yugo 45 à 90 km/h, 5,4 l; à 120 km/h, 7,4 l; en ville, 8,7 L Yugo 55 à 90 km/h, 6,6 l; à 120 km/h, 9,2 l; en ville, 9,3 l.





eran er er er Marie Communication Le «tango stupéfian And the second s the second secon The state of the state of with the time of the same single AND OF CHARLES The same of the Marie and

A SESSION

The second secon in the same of the

as williams subscribe s

The state of the s

The state of the s

The second secon

Espace, lumiere.

影響 医隐毒毒

Marie Telephone And

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

THE COLUMN

STATE OF THE PARTY NAMED IN

The sections

李 李 新 年 神

THE PERSON NAMED IN

The manifest will be July

A SEC. Same of the Park of the

the same been been with

To a statement like a minde

Printing to Spirit Inch

Contracting the second

Silvinia martin jungs

- The WARRAGE

ren 🚧 retir A STREET, SALES

The same - PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH

Application agents the first of a

Property of the same Application of the state of the

Billian Co. Sec. 188 and in

Later Mary Ware

Berge im erfeite bei ber

old. 1.5. phage to a grant

gramma bette bland one of

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

ind. M. May March 14.

Editation: \}

Design to Street

production within

# culture

#### **EXPOSITIONS**

#### « ELECTRA » AU MUSÉE D'ART MODERNE

## Art et technique

Aulourd'hui, c'est le sculpteur Karavan qui salue la fée Electricité : du toit du palais de Tokyo, le trait de feu d'un rayon leser atteint le sommet de la tour Effel, d'où il repart vers la Défense et forme un grand angle qui embresse la ville, tous les soirs, dès le déclin du jour. Il y a près d'un demi-siècle, le peintre Raoul Dufy consecrait à la même fée le plus grand tableau du monde : 600 mètres carrés. L'exposition « Electra ». qui tente de faire le bilan des rapports de l'art et de la science. sujet trop vaste pour être vraiment cerné, est l'occasion de redécouvrir cette incroyable fresque qui est la Joconde du Musée d'art modern la Ville de Paris. Elle est restée très longtemps dans ses caves, depuis le premier accrochage, à l'Exposition universelle de 1937, pour laquelle

C'est dans cette œuvre que Dufy réalisa l'aboutissement de ses recherches sur le nouveau médium inventé par le chimiste Maroger, une peinture légère et séchent vite, qui permettait à l'artiste le plus enjoué du moment de mener, sur de larges plages de couleurs pures, une danse du pinceau aux inflexions baroques et incisives avant la fraîcheur de

· Des années 20 où il a com-

mencé une belle carrière publi-

citaire dans les rues des grandes

capitales, jusqu'à aujourd'hui, le

tube néon - ainsi nomme-t-on

rempli de gaz éclairant – a

connu une fortune intéressante

comme matériau de l'œuvre

d'art. Et il y aurait eu de quoi

batir toute une exposition avec

cette invention de M. Claude,

dont Electra, le monstre bran-

ché de partout, montre quelque

part (mais où? On s'y pard un

Electra permet cependant de

suivre, si l'on y prête attention,

l'aventure du néon en sculpture

à travers des exemples significa-

nifs depuis la première œuvre

connue (pas connue du tout) :

Homme et femme, du Tchèque Zdenek Pesanek qui, en 1935-

1936, fait sortir un fil de néon

de l'écorce de deux corps vagues.

modelés en matière plastique.

Une façon, pourquoi pas, de transcrire l'élan vital ou la

fond réalisé par Lucio Fontana

pour la Triennale de Milan, en

1951 : ses deux cents mètres de

houcles humineuses d'un seul

tenant ont été reconstituées dans

le hall du Musée d'art moderne.

A travers ce grand geste lyrique

qui fend l'espace et trouble

l'ordre architectural sur lequel

dynamique amoureuse.

pen) le premier tube.

assez injustement tout tube

· :--

UNIVERSE

des me

100

--

- 25

192

La fresque, sur laquelle on compte cent neuf personnages, commence par Archimède en tunique, debout au milieu d'un paysage édénique – la part la plus éblouissante du tableau et va vers les termos modernes. traversant centrales électriques et rues illuminées au néon, où se rencontrent Ampère, Faraday, Edison, Bell, Pascal, d'Alembert et, pour finir, le général Ferné, qui dota l'armée française de la T.S.F., en 1914. Einstein est absent, mais ceci est une Couvre d'art, et non un document salle, des images simultanées de vinot-cina écrans de télévision nous disent d'une manière plus circonstanciée l'aventure électrique.

L'art moderne s'est souvent appuyé intuitivement sur des inventions scientifiques. Il les flaire de loin. au moment où elles s'annoncent. Les futuristes italiens sont les premiers à avoir chanté l'ivresse dionysiaque du monde moderne : l'exposition ne saurait se passer des tableaux de Marinetti, Severini, Boccioni, Balla, Carra. Avec une peinture figurant l'énergie en expansion, le dynamisme des corps, les futuristes ne faisaient,

Espace, lumière, repos

il s'appuie, le néon révèle ses

principales vertus. Il est ourla-ble à volonté et répond à des

problématiques strictement

artistiques en tant qu'écriture-

lumière, lumière-couleur,

couleur-énergie, tout à la fois.

Avec une œuvre comme celle-là

la voie du néon était largement

ouverte. Ses utilisateurs en per-

manence, ou occasionnels, ne se

sont pas fait faute de travailler

avec lui au modelage de l'espace

et au détournement de l'archi-

tecture. On peut citer Anto-

nakos, l'auteur, cotre autres, du

dessin géométrique suspendu

entre les colonnes du parvis du

musée, œuvre faite spécialement

pour l'exposition. Ou encore Piotr Kowalski – qui est aussi

un chercheur dans tous les

domaines des technologies nou-

velles . - pour des réalisations

Lorsqu'on quitte le néon

employé à l'échelle monumen-

tale, on retrouve le néon-

écriture, stricto sensu. Bruce

Nauman trace en lettres sextu-

Joseph Kosuth écrit des phrases

entières, qui s'autodétruisent à

force d'intensité lumineuse, et

se démarquent ainsi des publi-

cités. Les conceptuels et les

minimalistes américains ont poussé loin le travail sur le

néon, jusqu'à Dan Flavin, qui

multiplie les effets dans un

sur des façades d'immeubles.

tions des cubistes. Mais ils ont ouvert la voie aux formes contrastée de Léger, à la géométrie abstraite des Delaunay, dont le musée possède les grandes peintures commer dées pour l'Exposition universelle de 1937 et accrochées dans la grande salle de la Danse, de Matisse.

A la suite, les ravonnistes Larionov et Gontcharova achèvent la parade souriante qui accueille la venue des machines parmi les hommes. C'est un temps où l'artist entend intégrar dans la sensibilité collective les valeurs portées par les nouveautés scientifiques et techniques. La première guerre mondiale a nis un terme à cet optimisme scienti fique et donné naissance à la tragédie du « grand doute », notamment chez les dadaïstes comme Picabia et

#### Une épopée symbolique

Avec l'Optophone du premier (en 1922), les Piaques de verre rotatives du second (1920), qui tracent des carcles fictifs dans l'espace, de des corps, les futuristes ne faisaient, risés », plus tardifs, de Calder en vérité, que radicaliser les intui- (auquel le Centre Georges-Pompidou

espace de couleurs-lumières

nuancées, « cool » et propice à la

Le néon, peut être aussi

l'affaire des poètes chaleureux : • J'ai découvert le néon, disait

Martial Raysse au temps du

Nouveau Réalisme, c'est la cou-

leur vivante, une couleur pur-

delà la couleur... Avec le néon,

vous pouvez projeter l'idée de

couleur en mouvement, c'est-

à-dire un mouvement de la sensi-

bîlité, sans agitation. » Et lui, de

peindre, au néon, un sourire, de couvrir une allée de cœurs roses,

de souligner le contour d'une

montagne, d'imbriquer pal-

mier, coq, visage et cœur : sa

mythologie personnelle, sans oublier la main libératrice de

América-América (1964) pré-

néon est pour les calmes et les

méditatifs, les abstraits et les

formalistes. On s'en aperçoit

d'autant mieux ici qu'il est

confronté au spot des cinétiques

et à l'ampoule électrique (entre

dures, des espaces tragiques, des

toire dans l'art, depuis sa repré-

sentation par les futuristes,

passe par Guernica et les lampes

de torture. Le néon, avec sa

lumière colorée diffuse, est

GENEVIÈVE BREERETTE.

source d'abstractions, de repos.

univers dramatiques, dont l'his-

Dans tous les cas de figures, le

sentée dans l'exposition.

méditation.

rend actuellement hommage), nous voilà soudain branchés sur le courant de la dérision et de la démystification du monde mécanicien. L'ironie de Duchamp à eu une descendance inattendue vers la fin des années 50 à Paris, où explosa le cinétisme, qui s'écliosa à la décennie suivante, peu après le chambardement de 1968. Une grande saffe évoque cette épopée symbolique du monde moderne. avec notamment des œuvres de Boto, Vardanega, Demarco, Schöffer, Malina, Nino Calos... artistes qui ont tenté de rationaliser une autre exposition à Milan, € l'Arte programata », organisée par Les Vergine, entreprend simultanément avec un plus grand nombre d'acteurs d'évaluer l'apport de cette période où l'art trouvait son bonheur dans le mimétisme des machines.

Ces « naīfs » ont leurs ironistes marginaux, comme Tinguely, dont une sculpture mécanique, faite exprès pour cette manifestation, exécute une danse de Saint-Guy en hommage à l'un des héros prélevés dans la fresque de Dufy; comme rumeurs terrifiantes des usines du siècle dernier...

Depuis les années 60, l'art contemporain a joué aux faux électriques sur les modes plastique, emblématique, symbolique. Il ne se lasse nomènes expérimentaux des laboratoires, avec un mélange de mentalité magique et de connai nelle. C'est naturellement tout le mystère du monde invisible qui affleure dans les plus récentes machines-sculptures.

L'image la plus neuve de cette exposition a la froideur parfaite des choses irréelles. C'est un film vidéo sur les îles Carla, produit à partir de la méthode numérique par l'Améri-cain Nelson Max grâce à un synthétiseur tridimensionnel : un idyllique coucher de soleil de carte postale sur deux îles vertes caressées par le flux de la mer, dont les reflets changent au fil des heures, Le paysage a été inventé de toutes pièces avec un ordinateur. Mais les images réellesselles à basse tension de la fée Electronique, attendent encore leur

Tout ce courant, alternant entre les pôles positifs et négatifs du monde contemporain, a connu l'enlisement ces dernières années, puis la régression. L'art d'aujourd'hui a abandonné les grands idéaux collectifs pour retourner aux vieux démons des carticularismes, à l'expression du moi, aux styles du passé conservés fiés a que sont les musées, pour Marinetti, lorsqu'en 1909, dans son d'abandonner les vieilles idoles pour de nouvelles « machines désirantes ». La marche de l'art moderne est un éternel recommencement.

JACQUES MICHEL. \* Electra >, au Musée d'art moderne de la Ville de Paris. Au catalo-gue, texte de Frank Popper. Exposition organisée par Bernadette Contensou et Marie-Odile Briot. Jusqu'au 5 février.

# **VARIÉTÉS**

#### LE NEUVIÈME FESTIVAL DU CIRQUE DE MONTE-CARLO

#### Les enfants prodiges

Après une année d'interruption, Festival international du cirque de Monte-Carlo a montré sa force. Il a déployé une palette remarquable de numéros en provenance de tous les. continents. Soutenue avec passion par le prince souverain de Monaco. Rainier III, la manifestation a permis au cirque de montrer son panache et ses flonfons, de déployer des sensations fortes et des rèves, de faire défiler à toute allure des moments d'intensité et des risques fous.

Pour sa neuvième édition, le Festival a offert surtout une étonnante place aux enfants prodiges de la piste. Ainsi, le jeune Américain Anthony Gatto, dix ans, est un véritable phénomène qui jongle avec cinq massues, six balles, un ballon et six anneaux, en possédant à la fois la technique, les idées et le style, une souplesse remarquable du corps et une dextérité stupéfiante. Parce qu'il possède encore de tropi petites mains, Anthony Gatto doit se poser une des cinq massues sur la tête avant de commencer à iongler.

Li Liping, jeune Chinoise de quinze ans, est d'une grâce infinie ouand elle imagine une extraordinaire pagode de bols, combinant l'antipodisme et la contorsion. Li Liping est née dans l'univers du cirque, et sa mère pratiquait un numéro de tremplin. Elle-même a commencé à sept ans l'entraînement en saisissant par les pieds une pile de

Giorgio Caceres, cinq ans, perché en haut du chapiteau, se porte comme un ange entre ciel et terre et s'élance naturellement d'un trapèze à l'autre dans l'espace. Giorgio fait du trapèze volant depuis l'âge de deux ans et est le fils du voltigeur mexicain Miguel Caceres, qui, à huit ans, travaillait dans un cirque ambulant et est aujourd'hui le seul trapéziste au monde à tourner le triple saut périlleux et demi rattrapé par son partenaire des Flying Ca-

Chez les Balkanski, troupe bulgare de sauteurs à la bascule, c'est le jeune Demenaska qui exécute un donble saut périlleux en quatrième hanteur.

A seize ans, enfin, lors du troisième Festival de Monte-Carlo, Flavio Togni recevait un Clown d'argent pour sa présentation exceptionnelle du grand troupeau d'éléphants du cirque familial, l'American Circus. Aujourd'hui. Flavio Togni a quitté bien sûr l'habit d'enfant prodige, mais il propose les plus beaux chevaux de la piste, les

lite d'éléphants indiens et de chevaux mélangés.

D'autres naméros, «adultes», ont été admirés : le Bulgare Zwiatko. des Balkanski, réalisant un double saut périlleux sur une seule échasse; les acrobaties aériennes aux rubans des frères Panteleenko; le numéro de main à main des Ariz Brothers; le tremplin élastique et les jeux icariens associés par les Segura; la finesse des voltigeurs américains les Flying Redpaths; l'audace du filde-fériste à grande hauteur Lothar Kastein; la virtuosité du Suisse Serge Percelly qui jongle avec des raquettes et des balles de tennis.

La piste ne pardonne pas la moindre erreur, et un artiste n'est pas forcément dans son bon jour. Mais il arrive aussi que, pour valoriser son « coup », pour rajouter du suspense et de la durée, l'artiste rate une première fois, laisse le public se prendre au chiqué, taper des mains et des pieds, et exécute ensuite son numéro avec la plus parfaite aisance. Ce fut le cas deux ou trois fois au Festival, notamment avec les Segura

Les clowns ont toujours en leur place à part au Festival de Monte-Carlo, et trois d'entre eux ont été récompensés dans le passé : Charlie Rivel, George Carl et Oleg Popov. Ceux qui se sont présentés cette année ont donné l'impression de ne pas décoller de la tradition ou d'être trop bavards, de ne pas savoir s'adapter à notre époque. Les Chickys ont présenté une nouvelle version de la fameuse entrée du miroir brisé, illustrée au cinéma par Max Dearly, puis par les Marx Brothers. L'Américain Joe Jackson Junior s'est efforcé de redonner vie au burlesque muet : en conslit avec un vélo récalcitrant qu'il veut dompter à tout prix, Jackson Junior joue avec beaucoup de bonheur sur les étonnements. Mais le rythme est un peu

#### CLAUDE FLÉOUTER.

■ LI\_LIPING, CLOWN D'OR. -Le clown d'or du IX festival a été décerné à la jeune artiste chinoise Li Liping. Les clowns d'argent out été attribués au groupe bulgare les Bulkauski, au jongleur soviétique Sergeï Ignatov, aux fildeféristes allemands les Lhotaras et an dresseur italien d'élé-phants et de chevaux Flavio Togni.

■ CLOWNS. - Le centre culturel de Villiers-sur-Marae (Val-de-Marae) organise jusqu'au 17 décembre un festi-val consacré à « La nouvelle image du clown ». Une exposition sur le clown à

# MUSIQUE

#### CHANSONS A LA BASTILLE

## Le «tango stupéfiant » d'Hélène Delavault

Hélène Delavault chante. Elle chante l'histoire de M. et M. Boudin, et de leurs amis M. et Mae Bouton : tellement amis que, le diman-che, tantôt les Bouton étaient invités chez les Boudin, ou tantôt les Boudin allaient chez les Bouton. Le couple Boudin et le couple Bouton s'appréciaient tant, et si bien, qu'entre M. Bouton et M. Boudin... et qu'entre M. Bouton et M. Bou-

Enfin voilà : ca finit avec la naissance d'un petit Bonton d'un côté — né d'une Ma Boudin — et de l'autre côté, d'un petit Boudin né de Ma Bouton Boudin ou Bouton : dès le premier couplet, c'est rigolo, léger, léger. Dans le style vraie idiote » à la française, c'est un air à vous donner illico la nostalgie de l'opérette leste, sans

avoir l'air d'y toucher. Encore deux accords de piano, un silence, Hélène Delavault ramène son boa blanc sur ses épaules, vous prend une expression dramatique, et catame la complainte de cette perdue qui sniffait de la naphtaline et se piquait à l'eau de Javel. Ce n'est pas du Boris Vian, cela remonte au début du siècle, au temps du cabaret Mirliton, un temps où Yvette Guilbert faisait un malheur avec ses chansons grivoises. Le trivial était tragique, l'amour fleurissait dans les faubourgs. Ensuite les mélodies s'achetèrent en « petits formats » an coin des rues. Viendra Marie Dubas,

Le programme 1900 de Delavault va jusqu'aux années 40. Son Tango stupéfiant ne vient pas sculement des cafés concerts parisiens : elle y inclut des fantaisies de Satie, de Poulenc, des chansons de Schönberg - drôle de Schönberg - et pour faire bonne mesure un tube de Kurt Weil: Je ne peine pas.

> Tigresse, vamp ou gamine ?

Elle non plus, ne peine pas du tout, pas une scule seconde, cette mezzo soprano qui a été l'une des trois Carmen de la Tragédie montée par Peter Brook aux Bouffes du Nord et actuellement présentée à New-York, où elles sont désormais cinq à tenir le rôle-titre au théâtre Vivian Beaumont. Avant même de parir là-bas où, durant plus d'un mois, le travail a consisté à entraîner les deux nouvelles Carmen en principe interchangeables – Hélène Delavault avait sollicité un congé. La revoilà à Paris pour les fêtes, et surtout pour douze soirs au Théâtre de la Bastille, où déjà en juin dermer son récital « supéfiant », ce vrai spectacle élaboré avec la complicité de la pianiste Claude Lavoix, avait fait salle comble et des heureux, sans tambour ni trompette, l'espace de trois jours. Alors Jean-Claude

idole enjôleuse. Puis Francis Lopez « avec son tralala » aura de l'émo-tion à en revendre.

Fall, patron du lieu, non seulement content d'avoir concocté pour les deux musiciennes des éclairages ad hoc, les a vite redemandées.

> Elles offrent en partage une série de numéros aboutis, travaillés entièrement recrées parfois à partir de vienz soixante-dix-lust tours : un moment de très grand plaisir. Hélène Delavanit balance les chan-sons avec une jubilation, une aisance, une puissance qui époustouflent. Prise au bonheur visible de joner la comédie, elle glisse d'une mélodie à l'autre, tour à tour tigresse dans sa robe de dentelle noire, charmense douce, vamp violente où séductrice à l'éventail ; puis elle se fait gamine mélancolique, ou amoureuse battue ayant son homme dans la peau, ou encore mondaine qui en a vu d'autres. Retorse ou simplissime, la voix jamais n'est pous-sée : voix de velours habitués an lied, entraînée à l'oratario, à toutes les difficultés du lyrique, y compris contemporain. Un timbre chalenrenz plus cet humour à distance,

Hélène Delavault fait partie de la troupe de l'Opéra de Paris. « Je n'ai pas renoncé au lyrique, dit-elle, mais je ne serais pas satisfaite d'une carrière traditionnelle. Chanter Ginastera ou Trénet m'amuse, m'apporte autant sinon plus que de jouer Rosette dans Manon ou de doubler la nourrice dans Boris Gou-

que est pourtant risqué : « J'assume le risque », ajouto-t-elle, cela ne m'empêche pas de continuer à tra-vailler ma voix chaque jour exactement de la même façon, en prenant soin de dormir de bonne heure, en suivant des cours. Je n'ai pas envie pour le moment de choisir, ce qui se passe avec les chansons est voluptueux ». « J'aime vraiment jouer, continue Hélène Delavault, inventer des choses toute seule face à un public. Petite, je montais les Précieuses ridicules pour mes parents, je ne pensais pas sérieusement à chanter jusqu'au jour où j'al compris que c'était un moyen de monter sur les planches. » Ainsi se retrouva-t-elle premier prix au conservatoire de Paris, après une enfance à Dinard et des études de lettres à Rennes. Elle avoue que le jazz l'ément plus que l'opéra.

• Mais si on est blanche et européenne, on n'ose pas, les gens vous cataloguent. Les instrumentistes eux, ont moins de complexes. » Des complexes? En tout cas, pas sur Hélène Delavault est grande, très

dounov. - Refuser la filière classi-

grande, très grande et belle, une beauté un peu désuète, calme et sou-dain turbulente, déchaînée.

MALTHELDE LA BARDONNIE. \* Théâtre de la Bastille, 20 heures

du 15 au 31 décembre.

#### OUVERTURE DU CENTRE DE FORMATION SUPÉRIEURE DES VARIÉTÉS

# L'école des chanteurs

M. Jack Lang, ministre délégué à la culture, a inauguré mardi 13 décembre au 28, rue Ballu, dans les locaux de l'ancien siège social de la S.D.R.M. (1), le Centre de formation supérieure des variétés, patronné par son ministère et la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. A l'issue d'un déjeuner offert par le ministre aux têtes d'affiche de la chanson française, Mireille, promue commandeur des Arts et des Lettres, a chanté avec Charles Trenet quelques uns de ses vieux succès. Trente et un élèves sélectionnés suivront des cours cinq à dix heures par jour, pendant deux ans à partir de janvier prochain.

Annoncée le 27 février 1981 par M. Jean-Philippe Lecat, alors ministre de la culture et de la communication, la création d'un centre de formation supérieure des variétés correspond à la reconnaissance par l'Etat du rôle que joue la chanson dans le patrimoine et l'expression aujourd'hui

de la culture française. - Il ne s'agit pas, bien entendu, d'enseigner ni le talent ni le génie, dit M. Maurice Fleuret, directeur de la musique au ministère de la culture. Mais de donner à des jeunes gens et à des jeunes filles la possibilité de travailler avec un certain nombre de moyens, de les aider dans leur élan artistique. »

Avec cette école, l'Etat affirme sa résolution d'aider à maintenir le spectacle vivant. Mais il sait aussi que le domaine des variétés est un espace très vallonné et que les temps évoluent très vite. Il s'emploie donc à agir avec prudence et souplesse.

Le Centre de formation supérieure des variétés fonctionnera avec un budget annuel de l'ordre de par an, mais un système de bourse financera la participation de cer-tains d'entre eux. M. Jean-Marc Ghanassia a été nommé directeur de l'école et il sera aidé par un conseil pédagogique de six membres com-posé pour 1984 de MM. Pascal Sevran, parolier de Dalida; Jean-Claude Petit, compositeur et chef d'orchestre; Claude Pascal, éditeur: Pierre Sberro, agent artistique; Claude Dejacques, directeur artistique; et Jean-Louis Foulquier, animateur de radio.

Les cours dispensés concerneront aussi bien la voix, le geste, l'expres-sion scénique et audiovisuelle, l'analyse musicale que l'organisation du pectacle, la nature du droit d'auteur et les structures juridiques et économiques d'un métier pas toujours facile à saisir.

L'école a aussi pour ambition de devenir un véritable centre de documentation sur la chanson et un lieu d'échange entre producteurs, éditeurs et artistes.

C.F.

(1) Société des droits de reproduc-

■ JAZZ AFRICAIN. – La mais de la culture de Créteil propose, le 31 décembre, une mét de jazz africain avec la participation de Manu Dibango, Malopoets et Samuny Massamba (place Salvador-Alicade, Tel.: 899-94-50),

■ LA PIANISTE JANINE WEILL EST MORTE le 7 décembre. Elle était agée de quatre-vingt-sept aus. Janine Weill, premier prix du conservatoire à treize ans, se spécialisa dans l'œuvre pour piano de Debussy. En 1950, avec Marguerite Long, dont elle avait été l'élève, elle foilde française des artistes solistes et des musicions de des artistes solistes et des musiciens de 3.5 millions de francs. La contribu-tion des élèves sera de 10 000 francs breux concours internationaux.]

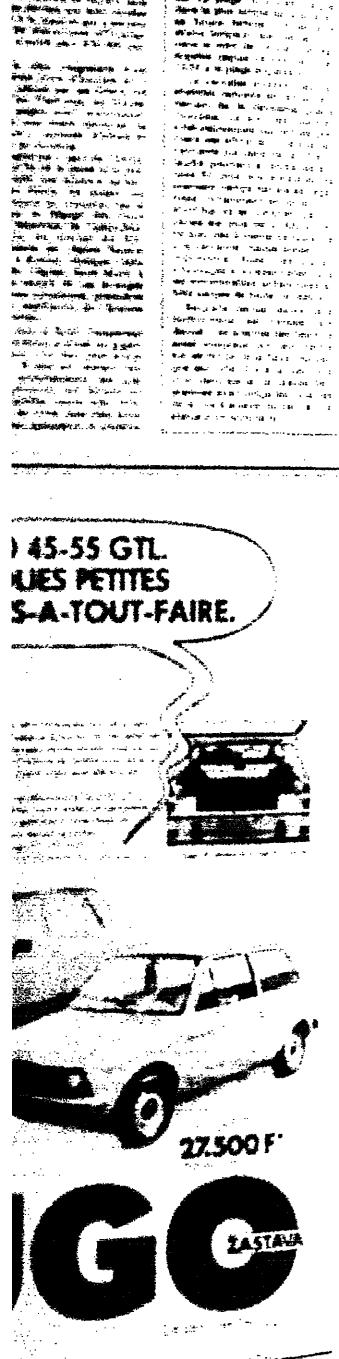

YLA CANNE Y A SUCRE

Centre Georges Pompidou 14 - 15 - 16 - 17 - 21 décembre 20 h 30

le 18 à 16 h PASSAGE PEREC

spectacle de Daniel Zerki Grande Salle - Téléphone réservation 274.42.19

**DERNIÈRE LE 23 DÉCEMBRE** 

PETER **PAR LES** HANDKE **VILLAGES** Mise en scène de Claude Régy • Création THEATRE Du 24 novembre au 23 décembre à 18 h 30.

NATIONAL Dimanche à 16 h. 727 81 15

nouveau

# drouot

Hôtel des ventes, 9, rue Drouot - 75009 Paris Téléphone: 246-17-11 - Télex: Drouot 642260 <u>Informations téléphoniques permanentes : 770-17-17</u>

Compagnie des commissaires-priseurs de Paris Les expositions auront lieu la veille des ventes, de 11 à 18 heures sauf indications particulières

#### SAMEDI 17 DÉCEMBRE (exposition le vendredi 16)

S. 5-6. – Objets d'art et de très bel ameublement. Importants dessins et tableaux anciens : Aved, Brueghel, Fyt, Gérard (Bon), Greuze, C. Lorrain, Prud'hon, Robert H., Vigée-Lebrun - Mª ADER, PICARD, TAJAN, MM. Dillée, Levy-Lacaze, Portier, Herdhebaut et Latreille, de Bayser.

S. 10. - Tablx mod., Art 1900, Art Déco - Mª OGER, DUMONT.

#### SAMEDI 17 DÉCEMBRE 8 bis, 16 h. Minéraux - Me LOUDMER.

#### LUNDI 19 DÉCEMBRE (Exposition le samedi 17) S. 1. - Bijz, falences, tablz, meub. anc. - Me LOUDMER.

Bijoux, objets de vitrine, orfèvrerie ancienne et moderne Mª ADER, PICARD, TAJAN, MM. Déchaut et Stetten.

S. 4. – 14 b 30, atelier Levrel (1900-1981), aquarelles, pastels peintures, Ma AUDAP, GODEAU, SOLANET.

S. 9. - Livres, tables, Argie, meub. anc. - Ma BINOCHE, GODEAU. S. 13. - Bel ensemble mobilier, tabla, Bibelots - Mª ROGEON.

S. 15 - Objet d'art d'Extrême-orient - Mª ADER, PICARD, TAJAN, MM. Portier.

#### MARDI 20 DÉCEMBRE (Exposition le landi 19)

S. 5. - Tableaux 19., et mod. - Ma BOISGIRARD, de HEECKEREN.

Bijoux, Argie anc. et mod. - M= COUTURIER, NICOLAY. M. de Fommervault, expert. S. 10. - Dessins et tabl., estampes. Art 1900-1930, céramique anc. et meubl. anc. - M= DEURBERGUE.

MERCREDI 21 DÉCEMBRE (exposition mardi 27)

S. I. - Tabla Argie mod. de style. - Mª OGER, DUMONT.

S. 5. - Imp. tablx anc. et mod. Steinlen - La Rue -, Bijx M-LANGLADE.

Objets d'art et d'ameublement principalement des 18° et 19°. – Me ADER, PICARD, TAJAN. MM. Dillée, Lévy Lacaze.

Tabix and, et mod., bijx, bel ameuble - Mo PESCHETEAU, PESCHETEAU-BADÍN, FERRIEN. Mo Cailac, expert. S. 11. - Armes, souvenirs historiques - Ma ADER, PICARD,

Art d'Orient et d'Extrême Orient - Antiquités américaines. - Mª LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR. MM. Beurdeley, Raindre, M™ Leroy, M. Roudillon, experts.

#### MERCREDI 21 DÉCEMBRE

S. 3. - 16 h 30: Import collection d'armes américaines, d'armes anc. et de chasse (vente en vertu d'ordonnance, après saisie). -Mª AUDAP, GODEAU, SOLANET.

Grands vins et alcools provenant principalement de trois importantes caves particulières. – M= ADER, PICARD, TAJAN. M. de Clouet, expert.

#### ÉTUDES ANNONÇANT LES VENTES DE LA SEMAINE

ADER, PICARD, TAJAN. 12, rue Favert (75002) - 261-80-07. AUDAP, GODEAU, SOLANET, 32, rue Drouot (75009) - 770-67-68. J. Cl. BINOCHE et Ant. GODEAU, 5, rue la Boétie (75008) - 742-78-01. BOISGIRARD, de HEECKEREN. 2. rue de Provence (75009) - 770-81-36. COUTURIER, NICOLAY, 51, rue de Sellechasse (75007) - 555-85-44.

DEURBERGUE, 19, boulevard Montmartre (75002) - 261-36-50.
LANGLADE, 12, rue Descombes (75017) - 227-00-91.
LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR (anciennement 12, rue Drouot (75009) - 244-61-16. LOUDMER, 18, rue de Provence (75009) - 523-15-25. OGER, DUMONT, 22, rue Drouot (76009) - 246-96-95.

PESCHETEAU, PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN, 18, rue de la Grange Batelière (75009) - 770-88-38.

ROGEON, 18, rue Milton (75009) - 878-81-06, Le ROUX, 18, rue de la Grange Satellère (75009).

# **SPECTACLES**

# théâtre

#### LES SPECTACLES NOUVEAUX

PASSAGE PEREC - Be TOAD OF TOAD HALL (en anglais)
- Galerie 55 (326-63-51), 20 h 30. LA FIGURANTE D'OPERA - Le-cersaire (544-57-34), 18 h 30. LE HASARD DU COIN DU FEU -

Lys Montparnasse (327-88-61), 20 h 30. RUE NOIRE — Epēc de Bois (808-39-74), 20 h 30. LA BOUTIQUE - Thestre Neir (346-91-93), 20 h 30.

#### Les salles subventionnées et municipales

SALLE FAVART (296-06-11). Danne: ballets contemporains, à 19 h 30 : Inlets II : Black and blue ; France/Dance.

COMÉDIE - FRANÇAISE 10-20), 20 h 30 : Félicité. CHAILLOT (727-81-15), Grand Théatre, 18 h 30 : Par les villages : Théâtre Gé-mier, 20 h 30 : la Dévotion à la croix.

PETIT ODÉON (Taéâtre de l'Extrope) (325-70-32), 18 h 30 : La prise de l'école. TEP (797-96-06), Théâtre ; 20 h 30 : la Mort de Danton. BEAUBOURG

(277-12-33), tions: 20 h 30 : Stock-Concerts/Api hausen présente Stockhausen. – Cinéma-vidéo: Nouveaux films Bpi, 16 h: House; 19 h: Atomic café; 18 h: Bruce Nauman; cinéma polonais (voir cinémathèque).

THEATRE MUSICAL DE PARIS (26)-19-83), 20 h 30 : Sophisticated ladies.

THÉATRE DE LA VILLE (274-22-77),
20 h 30 : L'art de la comédie : 18 h 30 : G. Laffaille. CARRÉ SILVIA-MONFORT (531-28-34) 20 h 30 : Le dernier soliste (J.-P. Farré).

#### Les autres sailes

A DEJAZET (887-97-34) 20 h 30 : Séance

ANTOINE (208-77-71) 20 h 30, 15 h 30 : Coup de soleil. ARTISTIC ATHÉVAINS (355-27-10) 20 h 30 : Stèles, coméo ASTELLE-THEATRE (238-35-53), 20 h 30 : le Malentendu.

ATELIER (606-49-24) 21 h, Coctean-ATELIER 4 (260-20-24), 20 h30 : la Boîte

ATHÉNÉE (742-67-27), selle Ch. Bérard, 18 h 30 : Batailles. – Selle L.-Jouret, 21 h · Cer animal étrange BATACLAN (721-18-81) 20 h 30 : Lulu.

BOUFFES - PARISIENS (296-60-24), 21 h : les Trois Jeanne. CALYPSO (227-25-95) 20 h 30 : les Deux Fils de Pedro Nerf de Bœuf; 22 h : la Maison jaune.

CARREFOUR DE L'ESPRIT (633-48-65), 20 h 30 : Zod, zod, zod...iaque. C.C. 17 (227-68-81) 20 h 30 : Meuxtre

dans la cathédrale. CITÉ INTERNATIONALE (589-38-69), Grand Théâtre, 20 h 30 : Tu écraseras le serpent Galerie, 20 h 30 : les Troyennes. COMEDIE-CAUMARTIN (742-43-41), 21 h : Reviens dormir à l'Elysée.

COMÉDIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES (720-08-24), 20 h 45 : Chacun sa vérité. COMÉDIE ITALIENNE (321-22-22) 20 h 30 : la Manic de la villégiature. COMÉDIE DE PARIS (281-00-11), 21 h : l'Ormaic

CONSTANCE (258-97-62) 20 h 30 : Théâtre forein de J. Cocteau DAUNOU (261-69-14), 21 h : la ChienliL DÉCHARGEURS (236-00-02), 20 h 30 : Oscar et Wilde; 22 h : Les Eaux et Fo-

223 RUE LECOURBE, 20 h 30 : la Bonne EDOUARD-VII (742-57-49) 21 h : Mede-

ELDORADO (208-23-50), 20 h 45 : le ESCALIER D'OR (523-15-10) 21 h :

ESPACE CREATIS (887-28-56) 20 h 30 : ESPACE GAITÉ (327-13-54), 20 h 15 : La

Bonn' Femme aux camélias; 21 h 45 : Lâche-moi les claquettes. ESSAION (278-46-42) L 21 h : Agatha; IL 2) h : Finistère. FONDATION DEUTSCH-DE-LA-MEURTHE (340-36-35) 21 b : Récit

d'une passion envahissante. FONTAINE (874-74-40) 20 h 15 : Vive les nes: 22 h : Don Diegue contre Su-

пет 8. GAITE-MONTPARNASSE (322-16-18), 20 h 45 : Grand-père. HUCHETTE (326-38-99) 19 h 30 : la

Cantatrice chauve; 20 h 30 : la Leçon; 21 h 30 : Pinok et Matho. LIERRE-THEATRE

LIERRE-THEATRE (586-55-83), 20 h 30: la Colonie pénitentiaire.

LUCERNAIRE (544-57-34), L. 18 h 30: le Fou et le Crénteur; 20 h 30: les Journées orageuses de Garounski; 22 h 15: Journal intime de Sally Mara. – IL 18 h 30: Recatonpilu; 20 h 15: Six heures au plus tard; 22 h 15: l'Invitation au voyago. – Petite salle, 22 h 30: Oy. Moyshele, mon fils.

MADELEINE (265-02-00), 50: l'alleite salle, 22 h 30: Oy.

MADELEINE (265-07-09), 20 h 45 : les Serpents de pluie. MAISON DE LA POÉSIE (236-27-53),

20 h 30 : Hommage à Victor Segalen. MARAIS (278-03-53) 20 h 30 : Le roi se MARIGNY, salie Gabriel (225-20-74) 21 h : les Sales Môrnes.

MATHURINS (265-90-00), 21 h : lo Bonbeur à Romorantin MICHEL (265-35-02) 21 b 15 : On diners

MICHODIÈRE (742-95-22) 20 h 30 : le Vison voyageu MOGADOR (285-45-30) 20 h 30 : Cyrano

de Bergerac MONTPARNASSE (320-89-90) 20 h 45 : Comment devenir une mère juive en dix leçons. - Petite salle 20 h 30 : le Journal d'un homme de trop.

ŒUVRE (874-42-52), 20 h 30 : Sarah. PALAIS-ROYAL (297-59-81), 20 h 45 : la Fille sur la banquette arrière.

#### Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles «LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES» 281-26-28+

(de 11 heures à 21 heures, sauf les dimanches et jours fériés)

#### Jeudi 15 décembre

PALAIS DES SPORTS (828-40-90), 20 h 30 : Un homme nommé Jésus. PLAISANCE (320-00-06) 20 h 45 : la Pierre de folie. POCHE-MONTPARNASSE

92-97) 20 h 45 : la Dernière Bande. ORTE-SATETE MA PORTE-SAINT-MARTIN (607-37-53), POTINIÈRE (261-44-16), 20 h 45 : Il Signor Fagotto. QUAI DE LA GARE (585-88-88).

20 h 30 : Ariakos. RADEAU DE LA MÉDUSE (320-91-37) 20 h : Don Juan aux enfers. RANELAGH (288-64-44) Les marion-nettes de Salzbourg : 20 h 30 : les Noces

de Figaro.

RENAISSANCE (208-18-50) 20 h 45 : Vincent et Margol. RUE CONSTANCE, (367-79-42), 21 b : Loin du grenier.

STUDIO DES CHAMPS-ELYSEES (723-35-10), 21 h : l'Astronome,
TAL TH. DESSAI (278-10-79), L : 20 b 30 : Tartuffe. TEMPLIERS (278-91-15) 20 h : Mitton;

21 h : Monsieur Tristan Bernard. THÉATRE D'EDGAR (322-11-02) 20 h 15 : les Babas-cadres ; 22 h : Nots on fait où on nous dit de faire.

THÉATRE A. BOURVIL (373-47-84) 21 h : les Dames de fer. THÉATRE DE DEX-HEURES (606-07-48) 20 h : Naïves Hirondelles ; 22 h 15 : Au secours papa, maman veut THEATRE DE PARIS (280-09-30) L

20 h 30 : les Trois Mousquetaires. — IL. 20 h 30 : Sortilèges. THEATRE PRESENT (203-02-55) 20 h: THÉATRE DU ROND-POINT (256-70-80), 20 h 30 : Savannah Bay. — Petite sulle 20 h 30 : Lettres d'uns mère à son

THÉATRE DU TEMPS (355-10-88). THEATRE 13 (588-16-30) 21 h : l'Émoi THÉATRE 18 (226-47-47) 22 h : Flora

TOURTOUR (887-82-48) 20 h 30 : Le soleil n'est plus aussi chand qu'avant; 18 h 30 : Un mari à la porte. TRISTAN-BERNARD (522-08-40), VARIÉTÉS (233-09-92) 20 h 30 : l'Eti-

#### Les concerts

per qui tout arrive.

Lucernaire, 21 h : C. de Preissae, G. San-vaire (Krysen, Tisné, Lemeland...). Salle Gavesa, 20 h 30 : Orchestre du Same Gavesa, 20 ii 30: Ortchetre du Contervatoire, dir.: E. Aiello (Ravel, Dulat, Rachmaninoff...). Radio-France, Auditorium 196, 20 h 30: B. Haudebourg, O. Sadoulaiev, M. Pau-bon (Soler, Carvallo, Schubert...). Salle Chopie-Pleyel, 15 h: Sextuor de

harpes de Paris (Rameau, Dandrieu, Vi-valdi...). Crypte Ste-Aunès, 20 h 30 : Concert haro-

crypur Ste-Agnes, 20 n 30: Concert tarrque (Telemann, Purcell, Dowland...).

Eglise Sahat - Gerusain - l'Asscerves,
20 h 45: Orchestre symphonique francoallemand, dir.: J.-J. Werner (Haendel).

Eglise de la Maddelma, 20 h 45: Chour
polonais de Szczecin, dir.: J. Syrocki (motets et chants sacrés de Pologne). héatre de la Bastille, 20 h : H. Delavanit, Cl. Lavoix (Schönberg, Ginastera, Sa-

#### Jazz, pop, rock, folk

ATMOSPHÈRE (249-74-30), 20 h 30 : Quazar ; 22 h.: P. Wognini. CASINO DE PARIS (874-26-22), 20 h 45: Higelin. CAVEAU DE LA HUCHETTE (326-

65-05), 21 h 30 : M. Saury.
CENTRE CULTUREL DE BELGIQUE (271-26-16), 20 h 45 : Des airs, Zazon. CHAPELLE DES LOMBARDS (357-24-24), 22 h 30 : Mandig CITHEA (357-99-26), 20 h 15 : A. More.

DEPOT-VENTE (624-33-33), 21 h : Ch. Garros/Orni DUNOIS (584-72-00), 20 h 30 : S. Beres-ford/L. Coxhill/J. Coe.

G. KILLIAN'S TAVERN (354-96-61), 22 h 30 : Sham MEMPHIS MELODY (329-60-73), 23 h : M. Anconina

MUSÉE D'ART MODERNE (723-61-27). Petit Auditorium, 20 h 30 : F. Lindemann, S. Santa Maria. NEW MORNING (523-51-41), 21 h 30 :

PHIL'ONE (776-44-26), 21 h : Yousson PETIT JOURNAL (326-28-59), 21 h : Big

PETTI OPPORTUN (236-01-36), 23 h : Ch. Loos, J. Ruocco, S. Lazerzwitch, R. del Fra, E. Ineke.

SAVOY (277-86-88), 21 h : Z. Kessler, SLOW CLUB (233-84-30), 21 h 30 SUNSET (261-46-60), 23 h : Ch. Escoude, J. Rabesson, O. Hutman, J.-M. Jafet.

(Publicité)

En raison de l'immense succès de la comédie de Marc CAMOLETTI : « ON DINERA AU LIT » mise en scène de l'auteur, avec JAC-QUES BALLUTIN, JACQUES JOUANNEAU, PHILIPPE DUMAT, MARILYS MORVAN, KATIA TCHENKO, CHRISTIANE MULLER, LE THÉATRE MICHEL donnera une soirée supplémentaire le lundi 26 décembre à 21 h 15. Location : théâtre, agences, et par téléphone : 265-35-02.

TWENTY ONE (260-40-51), 21 h : Jazz VIEILLE HERBE (321-33-01), 21 h : An

#### Les festivals

FESTIVAL D'AUTOMNE (296-12-27)

Thicktre de Paris (280-09-30). ~ Petite salle, 20 h 30 : Sortilèges.

FESTIVAL DE L'ILE-DE-FRANCE

Châtillon, église Saint-Philippe-Saint-Jacques (656-09-90), 20 h 30 : Les arts florissants (Purcell). FESTIVAL D'ART SACRÉ

Egiise Saint-Germain-des-Prés, 20 h 30 : J.-L. Gil (Bach, Mozart, Schönberg...).

La Cinémathèque

CHAILLOT (704-24-24) 15 h, Bethsabée, de L. Moguy ; Hom-mage à Vilgot Sjoman : 19 h, Liaus ; 21 h, La maîtresse.

BEAUBOURG (278-35-57) 15 h, Le roi du music-hall, de S. Lag-field: Rétrospective du Festival des 3 contineors-Names 83: 17 h, Jours de tourmeute, de P. Zoumbara; Panorama du cinéma polonais: 19 h, Aria pour un athlète, de F. Bajon.

#### Les exclusivités

L'AMIE (All., v.o.) : Studio de la Harpe, 5 (634-25-52).

A LA POURSUITE DE L'ÉTOILE (Ital, v.a.): Chusy Booles, 5 (384-20-12); Biarritz, 8 (723-69-23); (v.f.): U.G.C. Opéra, 2 (261-50-32).

U.G.C. Opéra, 2\* (261-50-32).

ANDROIDE (A., v.o.): Forum Orient Express, 1\*\* (223-42-26); Ambassade, 8\*\* (359-19-08); (v.f.): Berlitz, 2\*\* (742-60-33); Mazéville, 9\*\* (770-72-86); Montparmot, 14\*\* (327-52-37).

LES ANGES DU BOULEVARD (Chi., v.o.): Olympic Laxembourg, 6\*\* (633-97-77); Olympic Entrepôt, 14\*\* (545-35-38); 14-Juillet Bastille, 11\*\* (357-90-81). 90-81).

A NOS AMOURS (Fr.) : Gat 1" (297-49-70 : Impérial, 2º (742-72-52); Hautefeuile, 6 (633-79-38); St-André-des-Arts, 6 (326-48-18); La Pagode, 7 (705-12-15); Gaumont Champs-Elysées, 8 (359-94-67); 14-Juillet Bartille, 11 (357-90-81); Mis-Juillet Bastille, 11° (357-90-81); Mistral, 14° (539-52-37); Montpernos, 14° (327-52-37); P.L.M. St-Jacques, 14° (589-68-42); Parmassients, 14° (329-83-11); Gaumont Convention, 15° (828-42-27); 14-Juillet Beaugranolle, 15° (575-79-79); Pathé Clichy, 18° (522-46-01) 46-01).

L'ART D'AIMER (franco-it.) : Forum CART D'AIMER (franco-i.): Forum Orient-Express, 1= (233-42-26); Paramount Marivaux, 2- (296-80-40); Paramount Odéon, 6= (325-59-83); Monte-Carlo, 8= (225-09-83); Paramount Opéra, 9= (742-56-31); Paramount Bastille, 12= (343-79-17); Paramount Gobelins, 13= (707-12-28); Paramount Montparnasse, 14= (329-90-10); Convention St-Charles, 15= (579-33-00).

BOAT PEOPLE, PASSEPORT POUR L'ENFER (Chi. vo): Ciné Beamburg, 3 (271-52-36); U.G.C. Odéon, 6 (325-3º (271-52-36); U.G.C. Odéon, 6º (3/2>-71-08); Biarritz, 8º (723-69-23); Par-rassiens, 14º (329-83-11); Normandie, 8º (359-41-18); (vf.) Rax, 2º (236-

83-93) ; U.G.C. Opéra, 2\* (261-50-32) ; Montparnasse Pathé, 14\* (320-12-06). AU NOM DE TOUS LES MIENS (Fr.): Forum 1 (297-53-74); U.G.C. Odéon, 6 (325-71-08); Normandie, 8 (359-41-18); Paramount Opéra 9 (742-56-31); Paramount Monparmasse, 14 (329-90-10); Pathé Clichy, 18º (522-

46-01). LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE (A., v.o.) : Marbeuf, 8 (225-18-45) ; (v.f.) : Capri, 2 (508-11-69). 18-45); (V.I.) : CSPII, 2: (300-11-02).

LA BALLADE DE NARAYAMA (JSP., v.o.) : Hantefeuille, 6: (633-79-38) : Ambessade, 8: (359-19-08).

LA BELLE CAPTIVE (Fr.) : Denfert

(H. sp.), 14 (321-41-01). (ARMEN (Esp., vo.): Forum Orient Express, 1= (233-42-26); Quintette, 5= (633-79-38); Elysées Lincoln, 8= (359-36-14); Parmassions, 14= (320-30-19). CHALEUR ET POUSSTÈRE (Ang., v.o.): Lucernaire, & (544-57-34).

CLASS (A., v.o.): Paramount City, & (562-45-76); (v.f.): Paramount Opéra,

#### LES FILMS NOUVEAUX

LUCKY LUKE, LES DALTON EN LUCKY LUKE, LES DALTON EN CAVALE, dessin animé francoaméricain de Morris et Bill Hanna. —
Gammont-Halles, 1" (297-49-70);
U.G.C. Opéra, 2" (261-50-32); Studio de la Harpe, 5" (634-25-52);
U.G.C. Rotonde, 6" (633-08-22); Colisée, 8" (359-29-46); Normandie, 8"
(359-41-18); Français, 9" (77033-88); Nation 12" (343-04-67);
Fanvette, 13" (331-60-74); Montparnos, 14" (327-52-37); GaumontSud, 14" (327-84-50); GaumontConvention, 15" (828-42-27); Grand
Pavois, 15" (554-48-85); 14 JuilletBeaugrentelle, 15" (575-79-79);
Images, 18" (522-47-94).

MONTY PYTHON A HOLLY-

Images, 18\* (522-47-94).

MONTY PYTHON A HOLLY-WOOD, film américain de Terry Hughes, v.o.: Ciné-Beambourg, 3\* (271-52-36); Cluny-Ecoles, 5\* (354-20-12); U.G.C. Rotonde, 6\* (633-08-22); Biarritz, 8\* (723-69-23); U.G.C. Gare de Lyon, 12\* (343-01-59); Mistral, 14\* (539-52-43); Murat, 16\* (651-99-75); Images, 18\* (522-47-94).

OHAND FAILT VALLED FAULT

٠..

- : ;

QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER, film américain de E-B.
Clacher. — V.o.: Forum OrientExpress, 1" (233-42-26); U.G.C.;
Danton, 6" (329-42-62); Ermitage, 8" (359-15-71). — V.f.: UGC Opéra, 2" (261-50-32); ParamountMarivaux, 2" (296-80-40); Rex, 2" (236-83-93); U.G.C. Montparasse, 6" (544-14-27); Paramount-City, 8" (562-45-76); Paramount-Opéra, 9" 6 (544-14-27); Paramount-City, 8 (562-45-76); Paramount-Opéra, 9 (742-56-31); Paramount-Bastille, 12 (343-79-17); Paramount-Galaxie, 13 (580-18-03); UGC Gobelins, 13 (336-23-44); Paramount-Montparnasse, 14 (329-90-10); Paramount-Orléans, 14 (540-45-91); Convention Saint-Charles, 15 (579-33-00); U.G.C. Convention, 15 (828-20-64); Paramount-Orléans, 14 (540-45-91); Convention, 15 (828-20-64); Paramount-Orléans, 15 (828-20-64); Paramou 15 (379350); U.L. Convention, 15 (828-20-64); Paramoun-Maillot, 17 (758-24-24); Paramoun-Moutmartre, 18 (606-34-25); Pathé-Clichy, 18 (522-46-01); Sourétan, 19 (241-77-99). WARGAMES, film américain de John

Badham – V.O.: Forum, 1" (297. 53-74); Ciné-Beaubourg, 3" (271-52-36); Saint-Germain Hochette, 5" (633-63-20); Hautefeuille, 6" (633-79-38); Publicis Champs-Elysées, 8" (720-76-23); Marignan, 8" (359-92-82); 14 Juiller Bastille, 11" (357-90-81); Parnassiens, 14 (329-83-11); Kinopanorama, 15 83-11); Kinopanorama, 15° (306-50-50); v.f. Impérial, 2° (742-72-52); Richelieu, 2° (233-56-70); Berlitz, 2° (742-60-33); Bretagne, 6° (222-57-97); St.Lazaro-Pasquier, 9° (373-35-43); Maxéville, 9° (770-72-86); Nation, 12° (343-04-67); Fauvette, 13° (331-60-74); Mistral, 14° (539-52-43); Gaumont-Convention, 15° (828-42-27); Convention St-Charles, 15° (579-33-00); Pathé-Clichy, 18° (522-46-01); Gaumont-Gambetta, 20° (636-10-96).

LE SACRE DE LA NASSANCE.

LE SACRE DE LA NAISSANCE, film français de F. Leboyer. – Saint-André-des-Arts. 6 (326-48-18). Andre-des-Arts, 6 (326-48-18).

TORR, film Italien d'Anthony Richemond. – V.f.: Max Linder, 9 (770-40-04; Paramount-Bastille, 12; (343-79-17); Paramount-Orléans, 14\* (540-45-91); Convention St-Charles, 15\* (579-33-00); Paramount-Montmartre, 18\* (606-34-25).

JEANNE DEBORD - APPA ET PRESENT AUDIOVISUEL

#### présentent en AVANT-PREMIÈRE MONDIALE LE FOU ET LE CRÉATEUR

de Daniel PONS

« Paroles, musique et images, prétexte à un jeu rythmo-graphique » A PARTIR DU 15 DÉCEMBRE 1983

> Séance à 18 h 30 LUCERNAIRE-FORUM

53. rue Notre-Dame-des-Champs, 75006 Paris - Tél.: 544-57-34





.

. . . ---



# COMMUNICATION

#### Les «nouvelles images»

inonde le marché de Schtroumofs en l'animation classique. Mais l'ordina-(Suite de la première page.) peluche ou d'assiettes Candy.

De l'autre côté, un pays où fleurit la bande dessinée et où meurt le dessin animé : six cent cinquante albums pour un long métrage, tel est le ratio annuel de la production française. Une dizaine de petites sociétés survivent en se partageant un marché de sept cents heures de films publicitaires ou d'entreprises et en réalisant, entre deux commandes, quelques minutes géniales entrevues au Festival d'Annecy. Pas une ne pourrait assurer une série de vingtsix films de vingt-six minutes, ce fameux standard tant recherché par toutes les télévisions. Que valent les quatre heures annuelles fabriquées à la Société française de production face aux mille huit cents séries de vingt-six minutes réalisées an Japon ou aux soixante séries américaines ? Pourtant nos créateurs, nos gra-phistes sont célèbres et enviés. Mais Moebius est acheté par les Américains pour faire Tron, Jacques Rouxel n'a plus rien réalisé depuis les Schaddoks, et Jean-François Laguionnie s'exile dans une communauté rurale nour mener à bien oustre ans de travail artisanal sur son prochain long métrage.

Pour la profession, la responsabilité de ce bilan navrant revient à la télévision. Si 70 % de la profession est au chômage, c'est que les chaînes préfèrent acheter les grandes séries à l'étranger. Les plannings de programmation remplis trois ans à l'avance ne laissent pas de place à la création française. Quant aux grandes sociétés privées de cinéma, elles ignoreraient superbement le dessin animé.

31-97).
GLISSEMENTS PROGRESSIFS DU
PLAISIR (Fr.) (\*\*): Denfert (H. sp.),
14 (321-41-01).
HAIR (Å., v.o.): Boite à films, 17 (622-44-21).

LES HAUTS DE HURLEVENT (A., v.o.): Action Rive Gauche, 5: (325-65-04); Mac Mahon, 17: (380-24-81); (v.f.): Paramount-Marivanz, 2: (329-90-10); Convention St-Charles, 15: (579-33-00); Passy, 16: (288-62-34).

L'HOMME RILESSE (Fr.): Boite à films La télévision se défend en invoquant les coûts de production : 32 000 F la minute en France contre 28 000 F au Japon. Moins chère, la fabrication étrangère est aussi plus fiable : les producteurs français sont soupçonnés de ne pas pouvoir temr leurs délais, ce qui alourdit encore les budgets. « Seule une augmentation sensible du volume de commande, rétorquent les professionnels, pourrait nous permettre de baisser nos coûts et de moderniser nos entreprises. Il faudrait inscrire dans le cahier des charges des sociétés de programmes une clause spécifique pour le dessin animé

L'agence Octet, qui pilote les actions du ministère de la culture dans le domaine des nouvelles images, a pris en main le dossier. Elle a choisi la voie de la négociation Bowling, 13° (606-64-98).

ORANGE MÉCANIQUE (A., v.o.) (\*\*):
Studio Galande (H. sp.), 5° (354-72-71).

ORFEU NEGRO (Fr.): Grand Pavois, 15° (554-46-85). s'agit de sortir des sagas interplané-LE PARADIS DES RICHES (Fr.): Studio Bertrand, 7: (783-64-66).

LA PASSION DE JEANNE D'ARC
(Dan.): Templiers, 3: (272-94-56).

PHANTOM OF THE PARADISE (A.)
(\*): Studio Alpha, 5: (354-39-47); Studio Alpha, 5: (354-39-4 taires dont l'intérêt commence à forme de tee-shirt, d'albums ou de

> Les sociétés de programmes s'engagent à produire les meilleurs scénarios dès 1984 : une série couplée à un long métrage cinéma pour Antenne 2, un « spécial » de fin d'année sous forme de petite série pour FR 3 et une série sur le thème de l'informatique pour TF 1. Ces commandes, renouvelables, remplissent pour trois ans les carnets de commande. De quoi restructurer la profession et provoquer un effet d'entraînement sur la production d'autres films. Des prix spéciaux, décernés dans les manifestations professionnelles, devront inciter publicitaires et responsables de communication d'entreprise à recourir plus volontiers au dessin animé.

> Le ministère de la culture consacre 6,5 millions à l'opération. Il finance le développement des « pilotes » avec le fonds d'aide à la création, participe comme coproducteur par le biais de l'avance sur recettes. Il aide aussi à rapatrier, dès cette année, deux séries (« Les mondes engloutis » et « Robinson Crusoé »), dont la fabrication allait commencer à l'étranger, en payant le surcoût de production.

#### L'industrie du jouet associée

Mais le dessin animé ne doit pas rester une production assistée. Il lui faut trouver rapidement son autonomie de financement. Elle réside à terme dans l'exploitation des droits dérivés, véritable pactole de l'industrie japonaise et américaine, qui

Là, le problème se complique. Les chaînes de télévision - qui ont perdu toute action sur les droits dérivés depuis la création de la société de commercialisation (F.M.L) - voient une part essentielle du financement leur échapper. Pour tourner la difficulté, il faudrait

que F.M.I. joue un rôle de coproducteur et accepte de réinvestir dans la production la totalité des recettes caissées sur les droits dérivés. Mécanique bureaucratique et lourde à mettre en place. Il est pius simple d'associer directement à la procuotion les partenaires concernés. C'est ainsi que la Compagnie du jouet finance directement - Les mondes engloutis » aux côtés de la Sofirad. d'Hachette et d'Antenne 2. En attendant les recettes, tous les

partenaires concernés, sociétés d'animation comme éditeurs ou industriels du jouet, ont un problème commun : la trésorerie. La réalisation d'un long métrage d'animation varie entre soixante-dix-huit et cent trente semaines, là où un dix semaines. Un délai considérable lorsou'il faut investir et que les agios Le ministère de la culture pourrait, là encore, intervenir, par l'intermédiaire de l'Institut de financement du cinéma et des industries cultu-relles (I.F.C.I.C.), pour accorder des facilités bancaires.

Le pivot de cette relance reste l'informatisation progressive de la production. La synthèse totale de l'image en trois dimensions est encore trop coûteuse pour remplacer

teur peut déjà améliorer la compétitivité du dessin animé français, en automatisant les tâches répétitives d'exécution. C'est l'ambition d'Images Ordinateurs (I.O.), la structure de production industrielle mise en place à Angoulème et inaugurée au mois de novembre dernier par le président de la République (le Monde du 3 novembre). Avec ses 25 millions de francs d'investissement, I.O. concentre plusieurs atouts : technologie de pointe développée par les industriels français, logiciels mis au point par les chercheurs du Centre mondial de l'informatique, liaison avec l'école de bandes dessinées créées cette année à Angoulême, et aide des pouvoirs publics par l'intermédiaire du « plan mages ..

Cette véritable usine à images fabriquera dès l'année prochaine cinq heures de dessin animé. Son développement permettra d'attein-dre, à partir de 1986, un rythme annuel de quatre-vingts heures. Un autre projet est en cours de montage dans la région parisienne mais, d'ores et déjà, le ministère de la culture incite les studios existants à se moderniser en leur ouvrant l'accès au fonds de soutien du cinéma. Si cette double action sur l'offre et la demande réussit, la France peut refaire en trois ans son handicap sur le Japon et les États-Unis. Reste à savoir à quoi ressemblera la nouvelle animation française : la création, elle, n'est pas planifiable

JEAN-FRANÇOIS LACAN.

**CLAP POUR LES CLIPS** 

Prochain article:

#### **APRÈS LA GRÈVE DU 14**

#### Les négociations continuent dans l'audiovisuel public

sociétés du service public de l'audiovisuel lancé, mercredi 14 décembre, par les syndicats C.F.D.T., C.G.T. et F.O. des personnels administratifs et techniques - partiellement soutenu aussi par le syndicat des cadres (SCORT) - aurait été massive-ment suivi selon ces organisations; par une proportion comprise entre 30 % et 50 % des effectifs concernés selon une source officielle.

Les programmes minimals prévus par la loi ont été normalement diffusés par les chaînes nationales et régionales, sauf dans la région Midi-Pyrénées, où l'émission des journaux régionaux a été empêchée par des techniciens et des journalistes qui s'étaient joints au mouvement. La direction de la station régionale FR 3 de Toulouse a, en effet, préféré couper l'antenne plutôt que de laisser s'expliquer un représentant de tion- des revenus.

Le mouvement de grève dans les l'intersyndicale ayant fait irruption dans le studio. La direction, qui avait · prévu de faire donner dans le journal une analyse sur le conflit de l'audiovisuel », avait préalablement refusé de diffuser un enregistrement du porte-parole de l'intersyndicale.

Les syndicats, qui ont rendez-vous, vendredi 16 décembre, puis de nouveau la semaine prochaine, avec M. Jacques Pomonti, président de l'Association des employeurs du secteur public de l'audiovisuel, afin de reprendre la négociation sur la convention collective, n'envisagent pas, dans l'immédiat, de poursuivre cet arrêt de travail. Ils n'excluent cependant pas une reprise du mouvement au cas où l'Association des employeurs n'assouplirait pas sa position concernant le système salarial unifié à l'étude dans le sens d'une moins grande «personnalisa-

# SAISIE PAR LES PRODUCTEURS PRIVES

#### La commission de la concurrence a relaxé la S.F.P.

saisie en juin 1980 d'une plainte émanant de la Chambre syndicale des producteurs pour la télévision plainte maintenue après le vote de la nouvelle loi sur la communication audiovisuelle du 29 juillet 1982 au sujet de la e position dominante - qu'exercerait la Société française de production (S.F.P.) sur le marché, vient de rendre public l'avis des services du ministère de l'économie, des finances et du budget, rendu le 9 juin 1983.

Sur le marché des productions de films pour les émissions télévisées de fiction (dramatiques, téléfilms), ou de variétés, il existe, outre la S.F.P., une quinzaine de sociétés privées.

• N.R.J. contre 95,2. La radio locale parisienne N.R.J., a obtenu gain de cause en référé contre une autre station parisienne, «95,2», l'ancienne Paris Fréquence Montparnasse. Une page publicitaire pu-bliée dans Libération déclarait en effet: - Salut, N.R.J. 95,2 arrive -. N.R.J. a considéré que son nom avait été utilisé abusivement. Le juge des référés aussi, qui a estimé qu'il pouvait y avoir confusion sur les fréquences et a accordé 50 000 francs aux plaignants.

● Incident à l'imprimerie Ober-

thur. - Le directeur de l'imprimerie Oberthur, de Rennes, en liquidation de biens depuis octobre dernier, mais en crise depuis deux ans, a été expulsé de son bureau, mercredi 14 décembre, par quelque cent cin-quante salaries de l'entreprise - qui l'ont mis dans un taxi - Selon la C.G.T., M. Thierry Noël, le directeur, n'avait pas donné des assu-rances suffisantes concernant des rumeurs de déménagement de matériels d'imprimerie. Des piquets syndicaux de surveillance ont été

La commission de la concurrence, la S.F.P. y réalise, en moyenne et en valeur, 60 % des émissions commandées par les trois sociétés de programme, TF1, A2 et FR3. Situation que soulignait récemment les producteurs privés, réduits à la portion congrue (le Monde du 22 et du 23 novembre). Au moment où la plainte de la Chambre syndicale des producteurs privés était déposée (juin 1980), celle-ci visait les accords pluriannuels entre la S.F.P. et les sociétés de programme, contractés pour « faire face aux graves difficultés financières de la S.F.P. » La note précise : « La loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle a renforcé ce caractère dérogatoire au droit commun en prévoyant notamment que les sociétés de programme devien-

> En conséquence, « s'il est indéniable que tout cela a restreint et faussé la concurrence, les activités de la S.F.P. ne sauraient, selon la commission et le ministre, être mises en cause. Elle a, certes, tiré profit de ces distorsions de la concurrence, mais celles-ci ne lui sont pas imputables; elles le sont aux pouvoirs publics et aux sociétés de programme, sans qu'ait été établie une action concertée entre ces dernières -.

draient actionnaires de la S.F.P.,

devenue société nationale. »

Jugeant . insatisfaisante . la situation de la concurrence sur le marché de la production télévisée, la commission • a attiré l'attention des pouvoirs publics sur les conséquences néfastes qui pourraient en résulter pour la compétitivité du secleur . ct . a recommandé que l'on évite à l'avenir d'imposer à tout nouveau support audiovisuel des relations privilégiées avec la



I wadi 15 decumber

**计算机的 (编集** ) (1975年) · 李·特殊主义 **阿里斯** # 12 as 2 1 روي اور (يون عند المناه 新沙地球 海海海 电油 .....

制 器 3

-

新沙·福斯·李·林文 (基) 李·斯文

The second second

The state of the same

Francisco de la companya del la companya de la comp

**美元年代**2017年3月3日

P. Serie Charles and the series and

Marie States Harrist man

tour management :

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

Little 1907/ES 171 S. 1 Strange

Agency fraging to my and

Ar Francisco Carac.

riamaninak da da da 1900 - Siya Sayastan da Biyastah 190garah All the second of the second

the Parameters, 150 Person

Andrew Commencer of the Commencer of the

With the contract they

· \* \*\*\*

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

The March

-THE PERSON NAMED IN THE RESERVE -

Buffit.

ميعوده والأراب والمياة

e just ge

of Children

न्येक स्टब्स

WHAT MAKE STATE

Gerrinanis Inger : Butte

京本 中国語 東京 5 **日本 まま** 

Total No. of

Marie Language

Bertheller and Parkets

Charles and the same

were internations spiciality

Tuesday. tion de transfer de la constitución de la constituc will die and the same **经搬行的 解 1 % 3 44** / 64 Co. 5 Septem Comber Malitagen mieg ellebenfel ffer die

Marine Prompt PRESSE AN DIAMPINE TO THE L\*\* 98 m The Complete State State 11 1

 $\mathbf{E}_{\mathbf{x}_{i}} \leq \mathcal{E}_{\mathbf{x}_{i}} \mathbf{E}_{\mathbf{x}_{i}} \mathbf{E}_{\mathbf{x}_{i}}$ 。 《朝文記集》 " 明晚 (1866年)

F. Ser Davids Br. Ser g. Ser g. S. Ser g. S. Ser g. 解心维制 为原水和 Familia Barandaria de tra da la composición de la composición del composición de la composición de la composición del composición de la composición del composición de la composición del composición del composición dela composición del composición del composición del composición del

---Company of the Company of the Compan THE PARTY STATES THE PROPERTY OF A STATE OF I will be a first of the second \* 10 May 12 May 1 May 1

ま 4 年 教育事務の理 1度 1度 1度(c) The existence of the content of the Maria VI 1 1 1 A second section of the section of t Special State of the Control of the 9.45年 (4.45年) (4.45年) (1.45年) Substitution of the decision of the con-The street of the services

医细胞性神经病 计 The relation of \$1000 to \$1000. கு நெ∞ுக்கை உடிக்க கி The first of the f Security and the

Salah Salah Baranasan Baranasan Baranasan Baranasan Baranasan Baranasan Baranasan Baranasan Baranasan Baranasa and the Compatibility of Mathematical Compatibility Marie Property Comments of the Company - Property militariae Bungg mittig. wer dietalle fame. The second of th

Jan Jana The second of th teach tails the siles replies. **動物と 特別 潜行者 (主な)対抗 門様 こだとよ** Light and the second of the Sold of the second of the seco and the state of t والمعمد المراكب والمياري La La in 1988 W. ....

Andrews. HANGE THE STATE OF STREET STATES -ಪ್ರೂಪ್ ಸಂಪೂರ್ ಕ Marie Brown Committee The region of the time of Report to the Report to A September 255 Later Sept. Se A Section of the Section ■要素性を組むいうという。 対応性は多 growth season of the Area.

翻翻 经分类 医二十二 Manager of Comment of the Comment of Stranger Co. S. MARCELLO MASTROWN 7...3 A STATE OF THE STA

> Application of the second of t

Approx B A 17 1 DT

RETRANSMISSION DANS "LIVE" SIRRIL LE SAMEDI A 22 H 10 AVEC DOMINIQUE FARRAN LOCATION: 3 Fnac, Clementine, Nouvelles frontières.

HANNA K. (A. v.o.) : Bonaparte, 6 (326-JAMAIS PLUS JAMAIS (A. v.o.): Po-rum, 1st (297-53-74); Ciné Benubourg, 3st (271-52-36); Clury Palace, 5st (354-07-76); U.G.C. Danton, 6st (329-42-62); (296-62-56). LA TRAGEDIE DE CARMEN (Fr.) ver-

U.G.C. Rotonde, & (329-42-62);
U.G.C. Rotonde, & (633-08-22);
Normandie, & (359-41-18);
Marignan, & (359-92-82);
Publicis Champs-Elysées,
(720-76-23);
14-Inille: Beaugrenelle,
(5\* (575-79-59).;
(v.f.): Rex, 2\* (236-83-93);
U.G.C. Opéra, 2\* (261-50-32);
U.G.C. Montparnasse, & (544-14-27);
U.G.C. Gare de Lyen, 12\* (243-01-59);
Athéns. 12\* (343-00-65);
Paremount Athéna, 12º (343-00-65); Paramount Galaxie, 13º (580-18-03); U.G.C. Gobe lins. 13r (336-23-44); Mistral, 14r (539-52-43); Montperson, 14º (327-52-37); U.G.C. Convention, 15º (828-20-64);

9 (742-56-31); Paramount Montpar-nasse, 14 (329-90-10).

nasse, 14\* (329-90-10).

IES CŒURS CAPTIFS (Brit., v.o.):
Studio Médica, 5\* (633-25-97).

IES COMPĒRES (Fr.): Gaumont
Hailea, 1\* (297-49-70); Richelicu, 2\*
(233-56-70): Paramount Marivaux, 2\*
(296-80-40): Quintette, 5\* (633-79-38); Marignan, 8\* (359-92-82): George V, 9\*
(562-41-46); Paramount Mercury, 8\*
(562-75-90); St-Latare Pasquier, 8\*
(387-35-43): Françain, 9\* (770-33-88);
Maxiville, 9\* (770-72-86); Athéna, 12\*
(343-00-65); Nation, 12\* (343-04-67);
Paramount Galaxie, 13\* (580-18-03):
Fauvette, 13\* (331-60-74); Paramount

Fauvette, 13° (331-60-74); Paramouni Montparnasse, 14° (329-90-10); Mont-parnasse Pathé, 14° (320-12-06); Gau-mont Sué, 14° (327-84-50); Gaumont Convention, 15° (328-42-27); 14 Juillet

Beaugrenelle, 15 (575-79-79); Victor Hugo, 16 (727-49-75); Paramount Maillot, 17 (758-24-24); Wépler Pathé,

18 (522-46-01); Gaumont Gambetta,

TÉTE (Bost.-A., v.a.): Marignan, 8 (359-92-82); (v.f.): Impérial Pathé, 2 (742-72-52).

Orient Express, 1" (233-42-26); Quintette, 5" (633-79-38); U.G.C. Champs Elyaées, 8" (359-12-15); Olympic 14" (545-35-38); Parnassiens, 14" (329-83-11); (v.f.): U.G.C. Opéra, 2" (261-50-32); Lumière; 9" (246-49-07).

L'ETE MEURTRIER (Fr.) Ambassade,

FAUX-FUYANTS (Fr.) : Marais, 4

FLASHDANCE (A., v.o.) : Seint-Michel,

5" (326-79-17); Ermitage, 8" (359-15-71); (v.f.): Français, 9" (770-33-88); Paramount Montparusse, 14" (329-90-10).

FRÈRE DE SANG (A., v.a.) (\*): 7 Art Beaubourg, 4 (278-34-15) (H. sp.).

FURYO (Jap., v.o.) : Calypso, 17º (380-

GANDEII (Brit., v.o.) : Chiny Palace, 5-

GARÇON (Fr.) : Gaumont Halles, 1"

(297-49-70); Paramount Odéon, 6-(325-59-83); Gaumont Colisée, 8- (359-29-46); George-V, 8- (562-41-46); Français, 9- (770-33-88); Montparnasse Pathé, 14- (320-12-06); Pathé Clichy,

GET CRAZY (A., v.o.): Ciné Beanbourg, 3\* (271-52-36); U.G.C. Danton, 6\* (329-42-62); Colisée, 8\* (359-29-46); Paruss-

siens, 14 (329-83-11); Escurial, 13 (707-28-04); (v.f.): Rex, 2 (236-83-93); Lumière, 9 (246-49-07).

LE GRAND CARNAVAL (Fr.) : Gau-

LE GRAND CARNAVAL (fr.): Gaumont Halles, 1st (297-49-70); Richelieu, 2st (233-56-70); Berlitz, 2st (742-60-33); St-Germain Studio, 5st (633-63-20); U.G.C. Odéon, 6st (325-71-08); Ambessade, 8st (355-19-08); Georgost, 8st (562-41-46); Biarritz, 8st (723-69-23); St-Lezare Pasquier; 8st (387-35-43); Français, 9st (770-33-88); Maxeville, 9st (770-72-86); 14-Juillet Bastille, 11st (357-90-81); Nation, 12st (343-04-67); Fanvette, 19st (331-60-74); U.G.C. Gare de Lvon, 12st (343-01-59); Gaumont

de Lyon, 12 (343-01-59); Ganmont Sud, 14 (327-84-50); Miramar, 14

Sud. 14 (327-34-30); Miramar, 14 (320-39-52); Gamont Convention, 15 (828-42-27); Bienvendle Montparnasse, 15 (544-25-22); 14-haillet Beaugrenelle, 15 (575-79-79); Mayfair, 16 (527-27-06); Pathé Wepler, 18 (522-

(354-07-76).

18 (422-46-01).

DANS LA VILLE BLANCHE (Sul) SI-

Ambroisc, 11s (700-89-16) (H. sp.).

LES FOR

NOUVER

11 22

.

1000

1.77

- = 2 = - L

1.50

ت دی.

....

Epée de Bois, 5- (337-57-47).

DIEU ME SAVONNE (Bost., v.o.): Par-nassiene, 14 (329-83-11). LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA (742-72-52).
DIVA (Fr.): Rivoli Beaubourg, 4 (272-63-32); Grand Pavols, 19 (554-46-85).
DU ROUGE POUR UN TRUAND (A.)
(\*) (v.f.): Gahé Boulevard, 9 (233-67-65).
ERENDIRA (Franco-Mex., v.o.): Forum

LE MONDE SELON GARP (A., v.o.) : Lucernaire, 6t (544-57-34). LES MOTS POUR LE DIRE (Fr.) ; Mar-

PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE (Fr.): Forum, 1st (297-53-74); Berlitz, 2st (742-60-33); Marignan, 3st (350-92-82); Montparnasse Pathé, 1st (320-12-06); Gaumont Convention, 1st (828-42-27); Paramount Maillot, 1st (758-24-26). Immount 1st (572-47-84).

PREMIERS DÉSIRS (Fr.): Arcades, 2-(233-54-58); Marignan, 8- (359-92-82); U.G.C. Boulevard, 9- (246-66-44); Montparnasse Pathé, 14- (320-12-06). RINCESSE (Hong., v.o.): Epée de Bois, 5 (337-57-47); Olympic (H. sp.), 14

LE RETOUR DU JEDI (A., v.f.): Para-mount City Triomphe, 8 (562-45-76); Rex, 2 (236-83-93); Paris Ciné, 10 (770-21-71): Miramar, 14 (320-89-52). LE ROI DES SENGES (Chinois, v.f.):

Opérs, 2: (742-82-54); Ciné-Beaubourg, 3: (271-52-36); U.G.C. Danton, 6: (329-42-62); Marboud; 8: (225-18-45); 14 Juillet Beaugrenelle, 15: (575-79-79). SIGNES EXTÉRIEURS DE RICHESSE

SUREXPOSÉ (A., v.o.) : Forum, 1" (297-

46-01); Gaumont Gambetta, 20- (636-STAYING ALIVE (A., v.o.) : Biarritz, & (723-69-23); v.f.: Paramount Opéra, 9-(742-56-31).

STAR WAR LA SAGA (A., v.o.), is Guerre des Etoiles, l'Empire contre-attaque, le Retour du Jedi : Escurial, 13-(707-28-04). TOOTSIE (A., v.f.) : Opéra Night, 2-

VASSA (Sov., v.o.): Cosmos, 6 (544-

VICTOR, VICTORIA (A., v.o.) : Saint-Michel, 5 (326-79-17). VIVEMENT DIMANCHE (Fr.) : U.G.C.

A TELLEMENT DE PAYS POUR

ALLER (Fr.) : St-Séverin (h.sp.), 5-

(354-50-91). LES YEUX DES OFSEAUX (Franco-Naux DES OISEAUX (Franco-Suisse): Le Marais, 4 (278-47-86). ZELIG (A.): Epée de Bois, 5 (337-57-47); Publicis Matignon, 8 (359-31-97).

Opéra, 2º (261-50-32).

sion Delavault, version Gal, version Sau-rova: 14 Juillet-Parnasse, 6 (326-58-00). LA TRAVIATA (IL, v.o.): Vendôme, 2° (742-97-52): Bienvenüe-Montparausse, 15° (544-25-02). LES TROIS COURONNES DU MATE-LOT (Fr.) : Panthéon, 5 (354-15-04).

28-80)

44-21).

LA ULTIMA CENA (Cnb., v.o.)

(H. sp.): Denfert, 14 (321-41-01).

UN AMOUR EN ALLEMAGNE
(Franco-All., v.o.): Elysées Lincoln. 8\*
(359-36-14): Pagode, 7\* (705-12-15). Murat. 16 (651-99-75): Paramount Maillot, 17 (758-24-24); Images, 18 (522-47-94); Secretan, 19 (241-77-99). (359-36-14): Pagode, 7\* (705-12-15).

UN BRUIT QUI COURT (Fr.): Saint-André-des-Arts, 6\* (326-48-18).

UN FAUTEUIL POUR DEUX (A., v.o.): Gaumont Halles, 1\* (297-49-70); St-Germain Village, 5\* (633-63-20): Ambassade, 8\* (359-19-08): George-V. 8\* (562-41-46): Parmassieus, 14\* (320-30-19). — V.f.: Berlitz, 2\* (742-60-33); Richellen, 2\* (233-56-70): Lumière, 9\* (246-49-07); U.G.C. Gare de Lyon, 12\* (343-01-59); Paramount Galaxie, 13\* (580-18-03); Gaumont Sud, 14\* (327-84-50); Gaumont Copvention, 15\* (828-42-27). JOY (Fr.) (\*\*) : Maxéville, 9 (770-72-86).

LES JOUEURS D'ECHECS (Ind., v.o.) :

Epée de Bois, 5 (337-57-47).

LUDWIG-VISCONFI (It., v.o.): Olympic Luxembourg, 6 (633-97-77).

LE MARGINAL (Fr.): Richelien, 2 (233-56-70): Bretagne, 6 (222-57-97): Le Paris, 8 (359-53-99): Paramount Opéra, 9 (742-56-31); Fauvette, 13 (331-56-86): Ganmonn Sud, 14 (327-84-50): Pathé Clichy, 18 (522-46-01); Secrétan, 19 (241-77-99).

MEGAVIXENS (A., v.o.) (\*\*): 7 Art Beanbourg, 4 (278-34-15); Elysées Lincoln, 8 (359-36-14): Parmassiens, 14 (329-33-11). V.f.: Hollywood Boulevard, 9 (770-10-41).

MISS OYU (Jap., v.o.): 14 Juillet Parmasse, 6 (326-58-00).

LE MONDE SELON GARP (A., v.o.):

bcuf, 8 (223-18-45); Parnassiens, 14 (329-83-11).

OCTOPUSSY (A. v.o.); Marbeuf, 8 (225-18-45). – V.f.: Paramount Opéra, 9 (742-56-31); Montparnasse Pathé, 14 (320-12-06).

(758-24-24) ; Images, 18\* (522-47-94) ; Tourelies, 20\* (636-10-56).

(545-35-38).
LES PRINCES (Fr.) : Cinoches Saint

Marais, 4 (278-47-86).
RUE CASES-NEGRES (Fr.) : Rio-

(Fr.): U.G.C. Montparmasse, 6' (544-14-27); U.G.C. Biarritz, 8' (723-69-23); U.G.C. Boalevards, 9' (246-66-44); U.G.C. Gare de Lyon, 12' (343-01-59); U.G.C. Convention, 15' (343-01-59) ; (828-20-64).

(H.sp.), 17 (622-44-21). L'HOMME QUI VOULAIT ÊTRE ROI (A, v.o.) : Espaco Gaité, 14 (327-95-94). L'IMPOSSIBLE MR. RÉBÉ (A., v.o.) : L'IMPOSSIBLE MR. BEBE (A., v.o.):
Acacias, 17- (764-97-83).
INDISCRÉTION (A., v.o.): Action
Christine, 6' (325-47-46).
JEREMIAH JOHNSON (A., v.f.): Calypso, 17- (380-30-11).
JESUS DE NAZARETH (IL, v.f.):
Genetal Burnis 18 (554.46-86). Grand Pavols, 15 (554-46-85).

JONATHAN LIVINGSTON LE GOE-LAND (A., v.o.) : Saint-Ambroise (H. sp.), 11º (700-89-16). LAURA (A., v.o.) : Action Christine, 6º français, comme on le fait pour le cinéma. (325-47-46). LITTLE BEG MAN (A., v.o.) : Quintette, 11TTLE BEG MAN (A., v.o.): Quintette, 5 (633-79-38).

LE MARIAGE DE MARIA BRAUN (All, v.o.): Rialto, 19 (607-87-61).

M.A.S.H. (A., v.o.): Châtelet Victoria (H. sp.), 1= (508-94-14).

MEME A L'OMBRE LE SOLEIL LEUR A TAPÉ SUR LA TÉTÉ (It., v.f.): Ar-14 2 (722-54.58) Un concours de scénarios C'est ce cercle vicieux qui a justifié l'intervention des pouvoirs publics. Le moment n'était pas mai choisi : la hausse du dollar et du yen réduit sensiblement les écarts de costs ; l'arrivée de l'animation assistée par ordinateur et de l'image de synthèse remet tous les pays au même niveau.

Capr., 2: (508-11-69).

LES MISERABLES (Fr.): Studio 43, 9-(770-63-40). MONTY PYTHON LE SENS DE LA VIE (A., v.o.) : Quinterte, 54 (633-79 38). LE MOUCHARD (A., v.o.): Studio Bertrand, 7: (783-64-66). NEW YORK NEW YORK (vers. int.): NEW YORK (1807) Calypso, 17 (380-30-11). Crapk 1997 (A., v.f.) : Paris Loisira

ienz vidéo.

(554-46-85). LE PARADIS DES RICHES (Fr.) : Stu-

(A., v.o.) : Olympic Balzac, 8 (561-10-60) ; Olympic St-Germain, 6 (222-PINE FLOYD THE WALL (A., v.o.) :

PINE FLOYD THE WALL (A., v.o.):
Paramount Odéon, 6: (325-59-83).
SENSO (It., v.o.): Movies, 1= (260-43-99); Logos III, 5: (354-42-34); Olympic Balzac, 8: (561-10-60); Olympic, 14: (545-35-38).

TAXI DRIVER (A., v.o.) (\*\*): Bohe à films (H. sp.), 17: (622-44-21).

TUEUR DE DAMES (A., v.o.): Action Ecoles, 5: (325-72-07).

LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE (A., v.i.): Reat, 2: (236-83-93); U.G.C. Gobelins, 13: (336-23-44); Nappoléoa, 17: (755-63-42).

LA VIE EST UN ROMAN (Fr.): Rialto (H. sp.), 19: (607-87-61).

(H. p.), 19 (607-87-61).

LA VIE EST BELLE (A., v.o.): 14 Juillet Racine, 6 (326-19-68); Olympic Balzac, 6 (561-10-60).

VIVA LA MUERTE (Fr.) (\*\*): Movies.

(H. sp.), 1° (260-43-99).

LE VOLEUR DE BICYCLETTE (It., v.o.): Olympic Luxembourg, 6' (633-97-77). 1E VOYEUR (Brit., v.o.) : Logos I, 5\* (354-42-34) ; Acacias, 2\* (764-97-83).

Les festivals R. ALDRICH: (v.o.): Républic-Cinéma, 11° (805-51-33): Chart char, chère Char-

AMERICAN MEMORIES (v.o.) : Action La Fayette, 9\* (878-80-50) : la Fièvre du samoti soir. G. DEBORD : Studio Cujas, 5\* (354-89-22) : la Société du spectacle. A. HITCHCOCK (v.o.): Action La Fayette, 9 (878-80-50): Mr. and Mrs. Smith.

HITCHCOCK FOR EVER (v.o.) : Olympic, 14 (545-35-38) : la Maison du Dr Edwardes. LES PERLES DU CINÉMA COLO-

NIAL (v.o.): St-Séverin, 5º (354-50-91): Shangai Express. PROMOTION DU CINÉMA (v.o.) : Studio 28, 18 (606-36-07) : Une mit à Casabianca.

() (1) R Dimanche 11 et lundi 12 décembre COMPLET **CONCERT SUPPLEMENTAIRE** lundi 19 décembre 20H **ESPACE BALARD** 

# RADIO-TÉLÉVISION

#### Jeudi 15 décembre

#### PREMIÈRE CHAINE: TF 1

20 h 35 Téléfilm : Mort d'un piéton. Réal. P Billard.

Un employé de bureau paisible renverse un piéton. Fini le bonheur, commence le temps du châtiment. On n'y croit pas un seul instant. 22 h 10 Série : L'art au monde des ténèbres

Réal. M. Ruspoli. Nº 2 : L'âge du renne. L'époque du paléolithique, les comment à Lascaux. Un gigantesque travail de vul ux. Un gigantesque travail de vulgarisation. 23 h 5 Journal.

**DEUXIÈME CHAINE: A 2** 

#### **JEAN LARTEGUY**

#### MARCO POLO **Espion de Venise**

Un personnage fabuleux vu par un grand écrivain

#### PRESSES DE LA CITE

20 h 35 Série : Marco Polo. Réal. G. Montaldo. Avec K. Marshall. Premier épisode des aventures de Marco Polo autour du monde. Pour l'Instant, le héros est à Venise. Très lent,

21 h 35 L'Histoire en question : le dernier jour de De A. Decaux.

La tragédie de Pompéi racontée par l'historien – ici vulogue — Alain Decaux 22 h 55 Journal.

#### TROISIÈME CHAINE: FR 3

20 h 35 Film: la Lettre écarlate. Film allemand de W. Wenders (1972), avec S. Berger, L. Castel, H.C. Blech.

Adaptation du célèbre roman de Nathaniel Hawthorn commandée par la télévision allemande. Wenders s'y est un pen perdu, mais, dans un climat de fanatisme et olérance, il a retrouvé les mythes de l'Amérique des oères fondateurs »...

#### CE-SUR AVENUATE \* \* \* \* \* \* \* Les Aventurés du Baron VIII de Münchhausen 110 mautes d'exploits et de rêves. 110 mautes d'un voyage un peu fou. Disponible dans tous les Vip Vidéo Clubs

Journal.

22 h 20 Boîte aux lettres. Avec Sempé, P. Desproges, C. Bretêcher et un hommag à Reiser.

23 h 25 Prélude à la nuit. Concertino en la mineur de Chostakovitch, interprété par G. et B. Picavet.

#### FR 3 PARIS ILE-DE-FRANCE

17 h 6 Dis. raconte-moi la mer. 17 h 20 Un regard s'arrête (parade au soleil).

17 h 25 La cuisine des mousquetaires, 18 h Magazine du rock : Rocking chair.

18 h 30 Présence du cinéme. 18 h 56 Dessin animé : Ulysse 31. 19 h Informations.

19 h 15 Informations régionales. 19 h 35 Feuilleton: Un homme... une ville.

#### FRANCE-CULTURE

20 h, Nouveau répertoire dramatique : Odysseu, de A. Dana. Avec F. Chaumette, J. Bollery, S. Artel.
21 h 45, Profession spectateur : Guy Dumur.
22 h 30, Nuits magnétiques : Taxedomoon.

#### FRANCE-MUSIQUE

29 h, Concert : (en direct du Théâtre royal de la Monnaie à Bruxelles) : *la Bohème* de Puccini par les Chœurs et l'orchestre de l'Opéra national de Belgique, dir. J. Nelson, sol. A. Cupido, L. Chevichenko, L. Lopez.

22 h 45, Fréquence de nuit ; à 23 h 10, Musiques de nuit œuvres de Schumann, Ferneyhough.

#### Vendredi 16 décembre

#### PREMIÈRE CHAINE: TF 1

11 h 30 Vision plus.

Le rendez-vous d'Annik. 12 h 30 Atout cœur.

13 h Journal. Candide caméra.

18 h 15 Le village dans les nuages. 18 h 40 Variétoscope.

18 h 55 Sept heures moins cina.

Météorologie.

19 h 15 Emissions régionales. 19 h 40 La poupée de sucre.

20 h 35 Variétés : Formule 1.

21 h 40 Série : La vie de Berlioz. Réal. : J. Trebouta, Les dernières années de la vie de Berlioz. Il rend l'àme

le 8 mars 1869 et ce feuilleton (assez médiocre) aussi. 22 h 45 Passions-passions.

Nicolas Frize, compositeur de musique contemporaine : nation des aphorismes de G. Ch. Lichtenberg; ridéo, jeux électroniques ; un portrait d'Henry Cartier-

23 h 30 Journal.

#### DEUXIÈME CHAINE : A 2

10 h 30 ANTIOPE.

Journal (et à 12 h 45). 12 h 10 Jeu : l'Académie des neuf.

13 h 35 Feuilleton : Les amours romantiques

13 h 50 Aujourd'hui la vie. Spécial cinéma: Les amours adolescentes.

14 h 55 Série: La légende d'Adams et de l'ours

15 h 45 Reprise : Les jours de notre vie La neurochirurgie vasculaire (diff. le 14 déc.).

16 h 40 Itinéraires. 17 h 45 Récré A2.

18 b 30. C'est la vie.

18 h 45 Jeu: Des chiffres et des lettres. 19 h 15 Émissions régionales.

19 h 40 Le théâtre de Bouvard.

20 h · Journal. 20 h 35 Feuilleton : Fabien de la Drôme.

De J. Cosmos et S. Lorenzi, réal. M. Wyn. Avec J.-F. Garreaud, B. Avoine, S. Aznar ... Premier épisode. Un western historique qui retrace le climat agité d'une période assez troublée en France : 1799. Dans une ambiance d'insécurité, de trafic et de double jeu, dans un pays livré à la violence et à la

rapine, à la fortune des uns et à la misère des autres, arrive un jour Fabien, l'étranger qui vient faire justice. Une morale simple : le peuple est toujours le dindon de 21 h 35 Apostrophes

Sur le thème: mystères de notre ascendance, sont invités: Yves Coppens (« le Singe, l'Afrique et l'Homme »), Plerre Gascar («Buffon») Maurice Taieb (préfacier de «Lucy, une jeune femme de 3500000 ans», par D.C. Johanson et M.A. Edey), Henri Stierlin («Nazca» et «l'Art inca»).

22 h 50 Journal. Ciné-ctub (cycle Charlie Chaplin) : Un roi à New-York. Film anglais de C. Chaplin (1957), avec C. Chaplin, A. Addams, C. Johnston, M. Audley, M. Chaplin (v.o. sous-titrée. N. Rediffusion).

Un roitelet d'Europe, chassé de son pays par une révolution, vient s'installer à New-York, est utilisé par des agents de publicité et protège un jeune garçon dont les parents sont victimes du maccarthysme. Dans ce film tourné en Angleterre, Chaplin s'en prend au mode de vie américain et se venge des tracasseries politiques et autres qu'il eut à subtraux États-Unis.

#### TROISIÈME CHAINE: FR 3

17 h Télévision régionale.

19 h 50 Dessin animé : l'inspecteur Gadget.

20 h Les jeux.

20 h 30 D'accord pas d'accord. 20 h 35 Vendredi: Mythes en stock.
Un reportage de J.-M. Putmans et J.-M. Briou sur la bande dessinée française et belge: de 1948, dixième anniversaire de « Spirou », date du premier numéro du « Journal de Tintin », aux années 80 (Lauzier, Tardi)

unt par Hugo Pratt, le créateur de « Corto Maltese », Charlier et Giraud («Blueberry»). Légendes, mythes d'une nouvelle culture.

21 h 35 Journal. 21 h 50 Flash 3.

La revue de presse; les 10 ans de l'agence Sygma; l'album: Disderi ; Flash 3 Actu ; le portrait de J.-P. Goude; le concours (finale).

22 h 40 Prélude à la nuit. Concerto pour trompette de Hummel, par l'Orchestre philharmonique des Pays de Loire.

#### FR3 PARIS - ILE-DE-FRANCE

27 h 6 A skis redoublés.

17 h 30 Offrandes de mer (les ex-votos du Ponzat). 17 h 45 Peinture derrière les barreaux.

Ecoutez votre siècle. 18 h

18 h 56 Dessin animé : Ulysse 31. 19 h informations.

19 h 15 knfo régionales.

19 h 35 Feuilleton: Un homme... une ville

#### FRANCE-CULTURE

7 h 2, Matinales: à Rouen. 8 h Les chemins de la con

8 h 50, Echec au hasard. 9 h 7, La matinée des arts du spectacle.

10 h 45, Le texte et la marge.

11 h 2, Musique: nusiciens de trente ans, quels sont vos parents aujourd'hui? Stockhausen, Webern, Messiaen, Boulez (et à 13 h 20 m 16 h) oulez (et à 13 h 30 et 16 h).

12 h 5, Agora. 12 h 45, Panorama.

14 b,

5, Un livre, des voix

14 h 47, Les après-midi de France-Culture. 18 h 30, Feuilleton: Le grand décret. Actualités magazine.

19 h 30. Les grandes avenues de la scie 20 h, Emission médicale.

20 b. Emission médicale.
21 b 30. Musique : black and blue.
22 b 30. Nuits magnétiques : arrêts fréquents.

FRANCE-MUSIQUE 6 h 2, Musiques du matin. 7 h 10, Concert : concerto de Mozart.

7 h 45. Le journal de musique. 8 h 12, Magazine.
9 h 2, D'ane oreille l'autre : œuvres de Gluck, Mozart,

ann, Pousseur, R. Strauss, Franck, Haydn, Bach, Berlioz.

12 h. Actualité lyrion 12 h 35, Jazz s'il vous plait.

12 B. Avis de recherche: Chostakovitch.
13 h. 30, Jennes solistes: œuvres de Hindemith, Tomasi, Jolas, Malipiero par P. Carette, cor anglais, J. Bon, piano, J.-C. Rougier, violoncelle.
h, Equivalences: Debussy, par G. Glatigny, piano.

14 h 30, Les enints d'Orphée. 15 h, Musicless à l'œuvre: l'opéra français au XX° siècle: œuvres de Bondeville, Barrand, Landowski,

Prey, Messiaen, Aperghis. 5, Repères con

18 h. L'Impréva. 19 h 5, Stadio-Concert : œuvres de Telemann, Haendel.

Buferdin par la Musica Antiqua de Cologne.

20 h. Concert (en direct de Sarrebrêck): Kreuzgünge de Fritsch, Concerto pour quatnor à cordes et orchestre de Schönberg, Ricercare de Bach, Temillim de Reich par l'Orchestre symphonique de Sarrebrück, la Schola Can-torum de Stuttgart et les Chœurs de la radio de Baden-

Baden, dir. P. Eötvötheil et le Quatuor Arditti. 22 h 15, Fréquence de muit : cauves de Schumann ; vers 23 h 10, cenvres de Schubert, Janacek, Brahms, Dvorak.

#### TRIBUNES ET DEBATS

JEUDI 15 DÉCEMBRE - M. Lionel Jospin, premier secrétaire du P.S., est l'invité du journal à 18 h 45, sur le Poste parisien,

101 MHz Paris. VENDREDI 16 DÉCEMBRE M. Jean-François Deniau, président des clubs Perspectives et Réalités, est reçu sur Génération 2 000, 88,5 MHz Paris, à 19 heures.

# LE CARNET DU Monde

- M= Benoîte Gentile.

M. et M= Paul Julien,

Laurent et Corinne. ses enfants et petits-enfants,

Nathalie et Anne,

et Marie-Hélène,

noic (Corse).

M. et M= Roger Coutin,

M. et Mª Francis Dominici

M. et M= Albert Lefebvre, M. et M= Dominique Gentile, Jean-Paul, Letitia et Jean-Noël,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Jean-Baptiste GENTILE.

survenu le 28 novembre 1983, à Mar-seille. Les obsèques ont en lieu i Fari-

- Nous apprenous la mort de notre

Lucies NAHUM,

chef du bureau de l'A.F.P. à New-York,

décédé le mardi 13 décembre, à l'âge de

[De nationalité britannique, né ex Egypte, Lucien Nahum, ancien pilote dans l'aviation civile, entre à l'Agence France-Presse en 1959

comme raporter au bureau de New-York. Pan-dant plus de vingt ens. il devait assurer la cou-verture de nombreux événements internatio-naux, le dernier sur l'île de la Granade lors de l'intervention américaine, en octobre darnier.)

ont la douleur de faire part du décès de

M. Auguste REY,

— M. et M™ Robert Blanc, M. et M™ Jean Rey, M. et M™ Pierre Rey, M. et M™ Jacques Rey,

M. Claude Rey, leurs enfants et petits-enfants,

- François, Christine et Francis de GAULTIER de LAGUIONIE ont la joie d'annogeer la naissance de

· Vincent. le 9 décembre 1983.

4700 Quebec Street, N.-W. Washington D.C. 20016.

- Fabrice THÊOBALD et Anne-

ont le plaisir de faire part de leur mariage, qui a été célébré à Paris, le 9 décembre 1983. 149-151, rue Léon-Maurice-Nordmann, 75013 Paris.

Décès Jean-Pierre et François VÉRON, Rachel, Tristan et Julien, ont la douleur de faire part du décès de

Pierre, Armel. survenu dans sa première année, le 12 décembre 1983.

- M. et M= Raphaël Levy.

M. et M= Raymond Assayas et leurs enfants, M. et M= Emile Assayas, ses frères et belles-sæurs

Parents et alliés.

Ni fleurs ni couronnes

75016 Paris.

De la part de

et ses enfants.

at leurs enfants.

M™ René Dhiver,

M= Henri Borel

- Orléans

·M. et M= Raphaël Levy,

Les obsèques religienses de

avoné honoraire, chevalier de la Légion d'ho

M. René DHIVER,

ancien maire d'Orléans,

décédé le 13 décembre 1983, dans sa quatre-vingt-sixième année,

auront lieu le samedi 17 décembre, à 9 h 30, en l'église Saint-Vincent d'Orléans où l'on se réunira.

Du docteur et M™ André Dhiver

Du docteur François Dhiver,

Cet avis tient lieu de faire-part.

84, boulevard Alexandre-Martin

Nos abonnès, bénéficiant d'une uction sur les insertions du - Carne

du Moade », sont priès de joindre à leur envoi de texte une des dernières bandes pour justifier de cette qualité.

ses enfants et petits-enfants, Et de toute la famille

Ni fleurs ni couronnes

Cet avis tient lieu de faire-part.

M™ Rica Levy, M. Sylvain Levy, M. et M™ Robert Levy, ses petits-enfants, Les familles Braunstein, Zaccaï,

#### ont la douleur de faire part du décès de leur chère et regrettée Diane BRAUNSTEIN,

leur père, grand-père et arrière-grand-père, née Assayas, grand-pere, survenu, le 12 décembre 1983, dans sa quatre-vingt-dix-huitième année, et demandent une pensée à l'intention Les obsèques auront lieu le On se réunira à la porte principale du cimetière de Bagneux-Parisien, à

Alphonsine REY.

décédée le 27 septembre 1981. Cet avis tient lieu de faire-part.

Chamin de la Planette, 91, impasse Paradis, 30000 Nimes.

# LA SEMAINE

**DE LA BONTÉ** Reconnue d'utilité publique

CASN-7

Ce jeune couple de marchands ambulants sur les marchés vient d'avoir un enfant mongollen qui a besoin de soins intensifs. Parce qu'ils sont au débat de leur activité, les différentes caluses leur réclament près de 4 000 F de cotisations. Faute de mise à jour, les soins nécessaires au bébé ne pourront être pris en charge. N'ayant pu exercer normalement leur commerce du fait de cette. erce du fait de cette ace et de ses suites, ils me name of the control o

fant d'en souffre pas an m 3 000 F. \* Prière d'adresser les dons à la Semaine de la bonté, 175, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris. C.C.P. Paris 4-52 X ou chèques bancaires

Aucune quête n'est faite à

#### Remerciements

-sofo ses

The state of the said

55425 253

<del>强力 100 mm 100 mm</del> 100 mm 100

15 年 - 1 15 日 - 15 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1

Table 1

Esarris C

germinate and the

State of the first

garage talling the community and a

agricultura de la como de la companione

<u>ana ger Turk</u> (Fig. 1947년

But the Market of the Control of the

and the second of the second

TERMINAL STREET

igani e e e est factor

THE LOCK BY

Company of the compan

State of the state

CARRY NO CONTRACTOR

Na 45 Garter Grand Na.

String or other strikes

The same of the same

žχ

.E.2054. 15.

and the second second

<u>1</u>25 - 1

والمراجع المناولة ويوجي

: ET 10 - 1 - 1

STREET, S. C.

医现在 V 1177

Barne graf

12.75 A.C

195

=

A Dig the selection of the Paris

全套集工图: A4 以由317万元

THE PLANTING THE PARTY

La grand ( Jan as all ) may be a second

ngay the great the second of the second

e against the distribution of

Carlo San Compression Compress

graph Milliams on the

والقرار وكالمترجون

**4**5.

Mary House Inc.

7 جەۋائىدىنى بىرىن ئاسىي بىر

Caracher Contraction of the Section

1.00

Company of the State of the

Magnific Property of the March House No.

CONFERENCES

راي اين اين المريدي و 150 - اين د ايموم يو الأسادات

A Section of Section 2 in the case of the

The second of th

Their party files to make the

Committee to the same of

therefore conferments from the employed and

\$150 mm

بني د د ي د د

Carporal Strains

Some Steel

SESSION STES LEADING CONTRACTOR CONTRACTOR

-1.22

· · ..

 $\mathcal{T}(\mathcal{A}, \mathcal{A}, \mathcal{A}, \mathcal{A}) \triangleq \mathcal{T}(\mathcal{A}, \mathcal{A}, \mathcal{A}$ 

.....

عيست مصاف مصرون

of the North State of the

Management of the property of

26 Page 14 Page 1 and 1

The service of the se

AND THE CONTRACT OF THE SHEET OF THE PARTY OF THE PARTY.

The Maria Control

gragesta in the state of the st

The same as appropriation of the

. ...

- M∞ Marcel Destombes,

Et toute le famille, refondément touchés par les nombreux

#### Marcel DESTOMBES,

et dans l'impossibilité d'y répondre individuellement, prient les personnes qui se sont associées à leur peine de trouver ici

#### Anniversaires

- One vive dans notre souvenir

10 janvier 1943-16 décembre 1978.

#### Soutenances de thèses

inridique et comptable ». 17 décembre, à 14 heures, amphithéâtre Quinet, M. Alain Montandon, « De Sterne à Jean-Paul. Etude de la récep-tion de Laurence Sterne en Alle-

#### Un médicament retiré de la vente

Le ministère britannique de la santé a interdit à la vente un médicament anti-inflammatoire. Ce médicament, connu sous le nom de Fiosint (ou Indoprofène), serait responsable de sept décès et de deux cent dix cas d'effets secondaires

produit, fabriqué par Farmitalia Carlo Erba, division pharmaceuti-que du groupe italien Montedison, n'est pas vendu en France. C'est le quatrième médicament antiinflammatoire retiré du marché britannique en un an.

> Boutique officielle du Gouvernement de l'Inde artisanat

> 400 rue Saint-Honoré - 260 18 97



Royalede FRED maroquinerie, bagages, cadeaux: 6, rue Royale. Paris 8. Tel. 260.30.65. Galerie du Claridge, 74 Champs-Elysées. Hôtel Méridien, Paris. Aéroport d'Orly. Hôtel Laeus, Monte Carlo.

Le docteur Pierre Destombes.

témoignages de sympathic reçus lors du

Roland HOUZEL,

#### DOCTORAT D'ETAT

 Université de Paris-X-Nanterre.
 Vendredi 16 décembre, à 9 à 30, salle des Commissions, M<sup>∞</sup> Lemesle, née Guislaine Coll, «Les marchés de la S.N.C.F.: formation, exécution, étude

- Université de Paris-IV. Samedi

# MÉDECINE

en Grande-Bretagne

Le Flosint a été prescrit à environ soixante-quinze mille personnes de-puis septembre 1982. C'est à la suite de plaintes de malades qu'une enquête officielle a été menée. Commercialisé en Italie, en R.F.A., en Grèce et en Amérique du Sud, ce

# LA MAISON DE L'INDE-

ancien et actuel cadeaux rares et exclusifs

22 Mille in bing man. A Superior in Ann in 15, account Parameter Index Parameter 5. 1815. The Superior Index Inches In Superior Inches I STEED OF A **美国国际公司** Parts 186 2 18 State of proceedings in Arts Promited paragett to be formatte a AND AND AND A WICHE DE DECENIBAT DES SIGNES DU TOD MOLM The second secon

A page and The same of the sa

34

43

Section 1 and 1 an

- --

# New York: v

26

Liaisons sans escale plus de 50 villes à l'in the window

Sand Sample State Contract

And making to the state of

To the same was separated the

---

garage algebrage

Men Sterrick Tolling

· 新京衛州東南州大田·中 The state of the state of

and the property of a section of the terms that was to see it the first of the second of the second Was being an older · 神田八二 と 1 - 10-12-194

The State Supplement of State of State

man in the state of the second of the second

Same March At 1

The Carlow agencies of the great

9 No. 10

and the second of the second of the second

The complete deposits on any continues on the complete continues of th

الرامي وسرونة تهادا والمعاد ينقد وداعفا

real relation of the special expension of the special section of

\*\*Freedyname \$12.5

LA SEMANIE

OF LA BOATE

extended on as well-as and

o de production appropriate to a

C. Sieber and H. Brondham California

participation of the the agencies In the

production a transfer of the first fire to

Egy was the first than the

St. Strategies St. St.

AND INVESTIGATION OF THE PARTY OF THE PARTY

••• LE MONDE - Vendredi 16 décembre 1983 - Page 23

## INFORMATIONS « SERVICES »

#### 🦠 MOTS CROISÉS

PROBLÈME Nº 3683



**HORIZONTALEMENT** I. Penvent être assilimés à des bleus de travail. - II. Est attiré par le travail de la terre. - III. Quand elle s'étend, on peut s'attendre à un très mauvais temps. A fait l'objet d'une conquête. - IV. Très gras. Un d'une conquête. — IV. I res gras. ou gros poids. — V. Note. Une ville dans la campagne. — VI. Bonne à arracher. Participe gai. — VII. Interpretable. jection. N'est pas une bonne couche.

VIII. Succeda à un Charles. Met trop d'eau. — IX. La fin de tout. Possessif. Vieille ville. — X. Donne

l'ordre de départ. - XI. Pour le cochon qui sommeille. Vieilles habi-

VERTICALEMENT

1. Des hommes qui œuvrent pour la libération de la femme. -2. Comme des yeux de déesse. Ne dure qu'un temps. - 3. Tient le rôle d'un père. Qui avait donc circulé. -4. Chef. On voit en sortir les volutes. - 5. Fait circuler. Symbole chimique. Fleuve côtier. - 6. Conjonction. Une très grande nappe. N'a pas un grant lit. - 7. A l'origine du Nil Bleu. On les met en partant. - 8. La route à suivre. - 9. Plus on s'agite et moins on a de chances de l'atteindre, Deux cantons dans l'eau.

Solution du problème nº 3602

Horizontalement I. Hespéride. - II. Echalas. -III. Mur. Et. - IV. Oraison. -V. Rip. Ibère. - VI. Renvoi. Et. -VII. Eon. Ave. - VIII. Ille. Rion. -IX. Déluge, Lu. - X. Es. Niée. -Verticalement

1. Hémorroides. - 2. Ecurie. Lèse. - 3. Shrapnell. - 4. PA. Vœux. - 5. Elision. - 6. Râ. Obi. Rêne. - 7. Is. Ne. Ai. Ia. - 8. Revoler. - 9. Entretenue.

GUY BROUTY.

PARIS EN VISITES

SAMEDI 17 DÉCEMBRE Exposition Turner >, 11 heures,
 Grand Palais, Mª Oswald. Un medicare - Auguste Rodin -, 14 h 30, 77, rue de Varenne, M= Vermeersch. en Cranda h. Musée du Luxembourg », 15 h 15, 19, rue de Vangirard, M. Bachelier.

Le siège du parti communiste. 5 heures, métro Colonel-Fablen, M= Oswald. « Notre-Dame de Paris », 18 heures, façade, Mª Pennec (Caisse national des monuments historiques).

- Saint-Germain-des-Prés », 15 h 15, devant l'église (M. Czarny). « Hôtel de Mondragon », 15 houres, 10, rue Louis-le-Grand (M= Ferrand).

«L'Opéra », 12 h 30, perron, statue de la danse (Mª Hager). « Hôtel de Camondo», 15 heures, 63, rue de Monceau (M™ Haulier). «Raphaël», 11 h 30, Grand Palais (P.-Y. Jaslet). - 44 51

• Antiquités (A), brocante (B).

Nîmes jusqu'au 17 décembre;
Cannes, Palais du Festival, du 22 décembre au 2 janvier (A-B); Exposition-vente d'objets en métal argenté : salle Saint-Honoré (214, faubourg Saint-Honoré, à Paris), jusqu'au 31 décembre ; Louvre des Antiquaires (place du Palais-Royal) jusqu'an 4 mars.

Salon de l'enfance. — A quelques jours de Noël, du 16 au 23 décembre, se tiendra au Parc des expositions, porte de Versailles à Paris, le Salon de l'enfance, de la jeunesse, des sports et des loisirs. Ouvert de 9 h 30 à 19 h 30, il aura pour objec-

Sile .

ಾಜದ ಜಿಯ್

Saint-Sulpice », 15 heures, métro Saint-Sulpice (Résurrection du passé). «L'Opéra», 13 h 45, haut des marches, à droite (Tourisme culturel). -Turner -, 11 h 45, Grand Palais

#### CONFÉRENCES -

15 heures, 36, rue des Mathurins, M. P. Alexandre : - Marianne et le pot

; M. C. Moulin : - Pagnol, Raimu... pour l'éternité. - ; Mas F. Forett : Sadate, homme de la paix » (Le Nouveau Faubourg). 16 heures, palais du Luxembourg, salle Médicis, 15, rue de Vaugirard, M. M., Rouche: «Gaulois et Francs, Honoré d'Urfé historien».

19 heures, 60, boulevard Latour-Maubourg, M. H. Brumfeld: - That-

(« conduire un tramway en 1925'», simulation de conduite d'un au-tobus) et la Fédération de cardiologie (son baromètre sportif permet de découvrir quel est le meilleur sport pour le cœur) y auront chacame un stand.

Le Noël des « Petits Frères ».
Pour Noël, les Petits Frères des panvres organisent des réveillons et envoient des colis afin, disent-ils, que - leurs vieux amis puissent, avec eux, retrouver les joles ».

\* Envoyer les dons au 33. avenu Parmentier, 75011 Paris, til.: 355-39-19, C.C.P. Paris 13430 57 A (dons en provenance de Paris) on C.C.P.

|                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                | COMPRIS,                              | AUX BILLE                                                                                                   | TS ENTIERS                                                       |
|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| TRA               | NCHE I                                 | DE DECI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EMBRE                                                             | DES                            | SIGNES                                | DU ZO                                                                                                       | DIAQUE                                                           |
| TERMA<br>NAMEDIAS | PRIALES<br>NUMEROS                     | SIGNES<br>du<br>ZDOMOLIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SOMMES<br>A<br>PAYER                                              | TERMI-<br>MAMONE               | FIRALES<br>et<br>HUMEROS              | SIGNES<br>del<br>2001AQUS                                                                                   | SOMMES<br>PAYER                                                  |
| 1                 | 61<br>5 25<br>22 201                   | tous signes<br>habitant<br>stylens bigues<br>habitant<br>sattett signes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F. 460<br>10 050<br>1 902<br>150 050<br>15 600                    | 6                              | 10 476<br>10 754<br>10 936            | biller<br>mayer superi<br>capringras<br>norms superi<br>posteris<br>totas paperi                            | F. 150 100<br>15 100<br>150 100<br>150 100<br>150 100<br>150 100 |
| 2                 | 1 622<br>1 622<br>24 342               | THE STATE OF THE S | 15 000<br>1 500<br>1 500<br>15 606<br>1 500<br>160 600<br>16 600  | -                              | 2 517<br>4 652<br>1 607               | ORDER TOPAL  Some signer  storye  storye  storye                                                            | 10 800<br>1 000<br>10 000<br>1 000<br>15 000<br>15 000           |
| 3                 | 6 423<br>7 523<br>06 983               | poposi<br>artra sipas<br>Siptilira<br>artra sipas<br>cocce<br>artra sipas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000<br>1 600<br>15 500<br>1 500<br>150 660<br>15 008           | 7                              | 12 507<br>22 527<br>29 507            | hon Justine righter Verifye Service regress Teneratu Author regress Author regress                          | 15 000<br>1 500<br>150 000<br>15 000<br>150 000<br>150 000       |
|                   | 20 251                                 | pinnens<br>June 19700<br>Tiles<br>Incom 1986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 008<br>15 005<br>4 000 108<br>150 080                         | 8                              | 980<br>1 986<br>· 2 819               | lipas vignes<br>Therefor<br>antirea signes<br>regrege<br>definal signes                                     | 400 19 400<br>19 400<br>1 406<br>20 000                          |
| 4                 | 974<br>7 601<br>8 284                  | tour regions ' versions  recrease  terrees  among regions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400<br>10 000<br>1 000<br>15 000<br>1 530                         |                                | 6 152<br>7 105                        | Capricame<br>avirus rigas<br>totaco<br>turne rigas                                                          | 10 000<br>1 000<br>15 400<br>1 900                               |
|                   | 2 524<br>20 154                        | halfer<br>height beginn<br>pleasants<br>Joshua Vighus<br>Sort<br>Jerken Vighus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000<br>1 100<br>16 000<br>1 500<br>160 000<br>16 000           | 9                              | 6 540<br>5 800<br>5 800               | toes ngage<br>icoppets<br>actors topos<br>extens signes<br>actors<br>between signes                         | 200<br>10 650<br>1 600<br>75 600<br>1 500<br>150 000             |
| 5                 | 5<br>45<br>45<br>45<br>7 825<br>74 715 | Text signer text signer text signer metric signer metric signer metric signer metric signer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100<br>500<br>300<br>769<br>15 100<br>1 600<br>157 100<br>158 100 | 0                              | 200-<br>1 800<br>2 940<br>9 169       | tour regent<br>postone<br>heller regens<br>heller<br>autous regens<br>glasseout<br>march rigens<br>marchine | 409<br>10 000<br>1 008<br>70 000<br>1 000<br>19 000<br>1 000     |
| 6                 | 6                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                                                               |                                |                                       | ata tpe                                                                                                     | 1 000                                                            |
|                   |                                        | PROC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HASNE THRACSS<br>DE LA NEIGE I<br>L'ARLECE                        | LE 21 DE<br>MALACI<br>IN à PAR | CEMBAE 1983<br>)FF (Have-da-Sa<br>is. | 44                                                                                                          |                                                                  |
|                   |                                        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23                                                                | 26                             | 34<br>MJME!                           | 43 4                                                                                                        | - 46 1                                                           |
|                   | PROCHABI TIR                           | AGE LE 29 DEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EMBRE 1943 VA                                                     | LIDATION                       | AUSOU'AU 26                           | DECEMBRE APR                                                                                                | ES-MBQX                                                          |

#### \_FONDATION\_

#### UN GRAND MAGASIN AIDE LES JEUNES CRÉATEURS

Dernière en date des initiatives du célèbre magasin de la rive droite : la fondation Galeries Lafayette de la création. Qu'est-ce à dire ? « Les « Galeries » veulent faire la courte échelle à de jeunes talents, stylistes et designers, en s'attachant à les découvrir, à contribuer à leur notoriété, à leur apporter l'audience d'un large public grâce à l'édition et à le diffusion de leurs meilleurs

gent à assumer la fabrication des créations retenues. Tous les créateurs français ou étrangers résidant en France, âgés de plus de dix-huit ans, inconnus ou dépas encore été commercialisés, sont appelés à concourir.

Les champs d'application couthétique appliquée en matière de mode : vêtements et accessoires (hommes, femmes et enfants), et du décor de la maison (arts de la table, textiles d'ameublement. linge, meubles, cadeaux et objets usuels). Des personnalités représentatives des crands courants artistiques seront consultées et sollicitées pour faire partie du iury de la fondation.

Les premiers prix de la fondation seront proclamés en octobre 1984; la manifestation de remise des prix se déroulera cha-que année à la même époque.

\* Le dossier de candidature doit \*\* Le conster de cammature cont être retiré à l'adresse suivante : Galeries Lafayette, 40, boulevard Haussmann, 75009 Paris. Rensei-guements : M. Gérard Laffargue. Tél. : 282-34-56 (poste 3995).

#### JOURNAL OFFICIEL-

Sont publiés au Journal officiel du mercredi 15 décembre :

DES DÉCRETS

 Modifiant l'article R 420-30 du code des assurances (Contribution des assurés).

• Modifiant l'article 3 du décret du 20 février 1975 relatif à la revalorisation de certaines rentes allouées un véhicule terrestre à moteur. ● Modifiant le décret du 4 jan-

vier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale. o Modifiant les décrets du

29 janvier 1968 modifiés relatifs au statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale, au statut particu-lier du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale et inspecteurs de la police nationale. • Modifiant les décrets du

16 août 1972 modifiés relatifs au statut particulier du corps des enquêteurs de la police nationale et au statut particulier du corps des commissaires de police de la police

 Instituant un comité de coordination pour les formations agronomiques relatives au développer des zones méditerranéennes, arides et tropicales.

UN ARRÊTÉ

• Relatif aux montants et plafonds d'aide à la modernisation des exploitations agricoles.

#### **EXPOSITIONS**

LE JAPON A PARIS. - La 6º Exposition d'Ikabana (arrangement fioral traditionnel japonais) et la 4º Exposition d'art et d'artisana traditionnels japonais présentées par la compagnie Japan Air Lines auront lieu les 20 (de 16 heures à 21 heures), 21 et 22 janvier (de 11 heures à 21 heures) dans les salons de l'hôtel Nikko de Paris, 61, quai de Grenelle à Paris-15°. Fabricants de balles en fil de soie ou « ternari », de calligraphies et de papiers décoratifs de type « washi » pressés à la main, euses de koto, denseuses et ioueurs de tambour traditionnel familiariseront le visiteur avec l'art

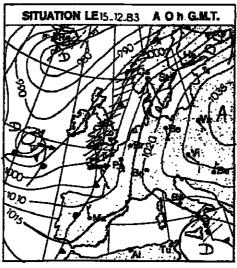

volution probable du temps en France entre le jeudi 15 décembre à 0 heure et le vendredi 16 décembre à minuit.

La France restera sous l'influence d'une profonde dépression centrée au large de l'Irlande. Autour de cette dépression circulent des perturbations qui vont traverser la France en donnant ocalement de fortes pluies.

Vendredi, la France aura un temps manssade, pluvieux, avec souvent de fortes rafales. Le matin, deux zones de phuies : la

première aliant des régions méditerra-néennes aux Alpes et à l'Alsace, la deuxième abordant les côtes atlantiques. deuxième abordant les côtes atlantiques.
Les températures seront encore audessous de zéro sur le Nord-Est, où les
risques de verglas vont persister. Allleurs, elles dépasseront zéro et atteindront même 6 à 8 degrés sur les côtes de
l'Atlantique. Entre les deux zones de
pluies le ciel sera aussi très nuageux et
gris.

Au cours de la journée, les pluies qui tonchaient les côtes océaniques vont se déplacer vers l'est et, l'après-midi, elles toucheront toute la moitié est. Sur l'autre moitié du pays, le ciel devi plus variable :quelques courtes éclair-cies mais aussi de sérieuses menaces d'averses. Les températures évoluerons entre 7 et 8 degrés sur le quart nord-est, de 10 à 12 degrés au nord de la Loire, de 12 à 13 degrés près de la Méditerranée et près de 15 degrés sur l'Aquitaine.

En tontes régions, le vent soufflant du secteur sud à sud-onest sera fort et dépassera souvent les 50 km/h. Les rafales pouvant atteindre 80 à 90 km/h. Il neigera en montagne au-dessus de 1 200 mètres. Les chutes de neige seront abondantes sur les versants exposés au

niveau de la mer à Paris le 15 décembre

#### MÉTÉOROLOGIE -



PRÉVISIONS POUR LE 16 DÉCEMBRE A 0 HEURE (G.M.T.)



à 7 heures de 1006,3 millibars, soit 754,8 millimètres de mercure.

Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au cours indique le maximum enregistré au coars de la journée du 14 décembre; le second, le minimum de la auit du 14 au 15 décembre): Ajaccio, 14 et 4 degrés; Biarritz, 13 et 9; Bordeaux, 8 et 3; Bourges, 3 et 0; Brest, 10 et 5; Caen, 3 et 1; Cherbourg, 4 et 3; Clermont-Ferrand, 10 et 6; Dijon, -1 et -4; Gre-noble, 6 et -3; Lille, -1 et 1; Lyon, 7 et 0; Marseille-Marienage, 10 et 5; et 0; Marseille-Marignane, 10 et 5; Nancy, -3 et -5; Nantes, 6 et 5; Nice-Côte d'Azur, 14 et 5; Paris-Le Bourget, 2 et 1; Paris-Montsouris, 3 et 0; Pan, 13 et 0; Perpignan, 12 et 0; Rennes, 4 et 3;

Températures relevées à l'étranger Alger, 4 (mini); Amsterdam, 0 et -2; Athènes, 10 et 6; Berlin, -5 et -6; Bonn, -1 et -3; Bruxelles, 1 et 0; Le Caire, 22 et 10; Iles Canaries, 22 et 14; Corphague, 2 et 1. Pales, 26 et

Le Caire, 22 et 10; fles Canaries, 22 et 14; Copenhague, 2 et -1; Dakar, 26 et 21; Djerba, 15 et 11; Genève, 3 et -1; Jérusalem, 14 et 7; Lisbonne, 13 et 8; Londres, 7 et 4; Luxembourg, -3 et -4; Madrid, 7 et 3; Moscou, -5 et -7; Nairobi, 27 et 12; New-York, 13 et 9; Palma-de-Majorque, 14 et 1; Rome, 13 et 2; Stockholm, 1 et -1; Tozeur, 15 et 6; Tunis, 14 et 7.

(Document établi

#### **EDITION**

#### La Librairie Larousse est rachetée par la compagnie européenne de publication

blication (CEP) (1,4 milliard de Ce souci de préserver l'identité de chiffre d'alfaires en 1983) dont l'ac- Larousse me paraît légitime. Auaire maioritaire (35 %) est Havas, et qui contrôle notamment les éditions Nathan, vient de racheter, pour 100 millions de francs, 50 % du capital de la librairie Larousse (environ 800 millions de francs de chiffre d'affaires en · Nous allons créer un holding

Groupe Larousse, explique M. Christian Bregou, P.-D.G. de la CEP. Dès le premier semestre de 1984 les participations de la CEP dans la librairie Nathan, jeux Na-than et VIFI international – des logiciels – ainsi que la participation acquise dans la Librairie Larousse seront apportées à ce holding. Le Groupe Larousse (2,3 à 2,5 mil-liards de francs) rassemblera la CEP - actionnaire leader, - des acmaires familiaux des deux maisons, Nathan et Larousse, et des investisseurs extérieurs «intéressés par l'avenir de ce grand groupe d'édition », précise M. Bregou.

Dès que la CEP a été mentionnée comme acheteur potentiel, on a craint une mainmise de l'Etat, an travers d'Havas, sur Larousse. . Une opération de ce type ne se fait évi-demment pas sans l'accord des actionnaires, mais je tiens à dire que dans toute l'histoire de la CEP dix ans - Havas a été un action-naire parfait. Quant au rôle de l'Etat... on prête beaucoup à l'Etat dans tous les domaines. L'édition n'est certainement pas un de ses ob-jectifs prioritaires. A propos de La-rousse, la direction du livre avait seulement souhaité que la solution retenue solt plutôt française, ce qui

La Compagnie européenne de pu- étalt le cas des trois propositions. urd'hui. Larousse trouve un liance mais garde son identité. •

> Selon M. Bregou, Larousse et Naemplois, dans l'une ou l'autre des entreprises ne seraient donc pas me-

L'intersyndicale C.G.T.-C.F.D.T. de Larousse, élargie aux non-syndiqués demande, après le rapprochement avec la CEP (le Monde du 15 décembre), le respect de l'aidentité de l'entreprise Larousse, qui, selon elle, ne peut être obtenu qu'à ces conditions : maintien de l'indépendance éditoriale, administrative et commerciale : garantie et élargissement de consultation des salariés sur la définition de l'avenir de l'entreprise et leur représentation dans les instances dirigeantes. Enfin. précisent les syndicats, · le nouvel actionnaire doit s'en tenir à son rôle qui est de donner à la Librairle Larousse les moyens financiers nécessaires à son développement ».

#### CONCESSION EXCLUSIVE

École, bibliothèque, tout public « Encyclopédie monde actuel » PRIX BAS - GROS SUCCÈS KITEDIT CP 8CH. 1227 CAROUGE ÉCHECS

#### Le Tournoi des prétendants KASPAROV A UN DEMI-POINT

**DE LA VICTOIRE** 

Il y a, aux échecs, une expression our qualifier un iqueur tout près de la défaite, mais qui résiste encore, On dit : . Il bouge encore. - Dans la dixième partie de sa demi-finale du Tournoi des prétendants, jouée à Londres le mercredi 14 décembre. Kortchnoï a « bongé » et même bien bougé. Certes, il n'a pu que faire nulle, sur sa proposition, et Kasparov a marqué le demi-point qui le porte à un demi-point de la qualification en finale, mais, devant plus de quatre cents spectateurs, il a lutté jusqu'au bout et joué une belle

Vendredi, Kortchno? retrouve, peut-être pour la dernière fois. Kasparov, et ce jeudi, Ribli, mené 5,5 à 3.5, joue sa dixième partie contre Blanes : KORTCHNOI

#### Noirs: KASPAROV (10° partie)\_

| Gambit d                    | 2006, 72   | riente Tart           | kover     |
|-----------------------------|------------|-----------------------|-----------|
| L d4<br>2 c4<br>3 Cf3       | d5         | 22. Da2               | 8         |
| 2 ç4                        |            | 23. Tc1               | DЫ        |
| s. Čľ3                      | CI6        | 24. Ca4               | Da?       |
| L F25                       | Fé7        | 25. Cc3               | DЫ        |
| S. Cc3                      | h6         | 26. Tbl               | Dda       |
| 6. Fb4                      | 0-0        | 27. Tbd1              | a:        |
| 5. Cc3<br>6. Fb4<br>7. 63   | <b>b</b> 6 | 28. bxa5              | a:<br>bxa |
| L D63                       | Fb7        | <b>29.</b> <i>6</i> 4 | 24        |
| ). Fxf6                     | F×f6       | 30. Fxa4              | dx64      |
| L çxd5<br>L Td1             | éxd5       | 31. C×64              | DH        |
| L Ťdl                       | Tés        | 32. ć5                | Cd4       |
| L a3 .                      |            | 33. Cxd4              | Txé4      |
| l Fd3                       | Câ7        | 34. Fxc6              | Fxd4      |
| L 00                        | 25         | 35. T×64              | Dxé4      |
| i. Tiel                     | CIS        | 36. F×b7              | Tb8       |
| i. Tiel<br>i. Fbi<br>I. Fa2 | C66        | 37. Db1               | Df4       |
| . Fa2                       |            | 38. D6                | D×d6      |
| L Da4                       | Tad8       | <b>39</b> . g3        | Txb7      |
| L 64                        | Db8        | 40. D×b7              | Fxf2+     |
| L Dc2                       | Dç7 i      | 41. R×12              | Dxdl      |
| . F63                       | Fg7        | 42. Da8+              | Numbe.    |
|                             |            |                       |           |

TWA vers et à travers les USA

# New York: vol quotidien-3.750 F\*.

Liaisons sans escale de Paris CDG1. TWA dessert également plus de 50 villes à l'intérieur des Etats-Unis aux prix les plus bas. Vous plaire nous plaît

\*Tarif loisir aller/retour.



# État complet des lieux à la veille du 3° millénaire.

Le plus récent, le plus complet, le plus pointu des Atlas. Ses dimensions sont imposantes: 305 x 455 mm et 520 pages, dont 251 de cartes physiques et politiques. Objectif: pouvoir assembler et embrasser d'un même regard, un maximum d'informations grâce à une codification claire et extrêmement dense. Ses échelles vont du 1/10.000° au 1/270.000.000°. Elles agissent comme un objectif zoom, nous éloignant ou nous rapprochant pour une vision globale ou ponctuelle.

Son index, le plus complet, stocke plus de 210.000 noms figurant à la fois sous leur vocable national (Wahran pour Oran) et dans leur traduction française.

Ses pages thématiques présentent les informations les plus récentes et les plus

souvent recherchées. On n'en compte pas moins de 40 comprenant statistiques, cartes, diagrammes, graphiques et photos.

L'Atlas Universel, ouvrage scientifique, a été établi en collaboration avec de très grands spécialistes internationaux, dont l'équipe des correspondants étrangers du Monde.
L'Atlas Universel Sélection-Le Monde, restera l'ouvrage géographique et cartographique de référence. C'est à la fois un inventaire méticuleux des lieux, un point historique et un outil indispensable.

Il est le plus actuel, le plus utile et le moins conformiste des cadeaux.

Le Monde UNIVERSE Sélection du Reader's Digest

se Monde

tills!

# 154 20 24 2006

The second secon

Congress of the control of the contr

ter parameters

The control of the co

THE FOREST CHANGE ON A

্তি কৰা ভাৰত তেতি ভাৰতীয়

\* 155 L

Paul Morecte

Barrello Ja

.

....

"C'est coma chose disa

Manually train in an empression of the comments of the comment

CALLEGE DE LATE .... state with the party of the but Sinding the ter harm the same All the many the same of the Commerce of the original and in the con-THE PARTY OF THE P THE ROLL OF THE PARTY OF THE PA THE LAND STREET AND ROUGH BY M. M. S. State Belle State of dan track of her had been been bet 121 14 Tribut Kinder his way TALL & WALLES MALES A PROPERTY MARKET from the post of spiles of said Stead Landy

The state of the s

# des lieux millénaire

Bright Barre Charles and Carried from the first

State of the state

Address of Marine Stranger Contract of the Stranger Stranger

**你健康会社,并是一个人** 

A Company of the State of the S

# Le Monde

# <u>INRES</u>

#### fellid

#### Pallait-il publier la correspondance Mentherlant-Pevrefitte?

r 'ÉDITION de la «Correspondance Henry de Montherlant-Roger Peyrefitte - pose une nouvelle fois la question de savoir jusqu'où l'on peut aller dans la divulgation d'écrits intimes qui n'avaient pas été entrepris à cette fin. Les ordonnateurs de cette publication excipent du souci de vérité intégrale qui s'applique à la connaissance d'un écrivain. Dans le cas de Montherlant et de Peyresitte point n'était besoin de lire leurs lettres pour deviner qu'ils étaient pédérastes, ni de savoir qu'ils étalent pédérastes pour interpréter leur œuvre.

Ce n'est pas leur homosexualité qui nous choque (dans ce cas, il faudrait expurger les trois quarts de nos bi-bliothèques), mais son carac-tère obsessionnel et exhibitionniste. De 1938 à 1941, les deux hommes se sont écrits chaque semaine, parfois même quotidiennement, pour se raconter leurs exploits. C'est aussi fastidieux que si un employé d'assurances vous entretenait chaque jour de pro-blèmes d'assurance... quand vous n'êtes pas vous-même dans les assurances. D'autant que les contraintes du temps de guerre obligent Montherlant et Peyrefitte à user « d'anamorphose, d'apologétique et de fa-bles édifiantes » seulement déchiffrables par des initiés ou intéressants pour des adeptes. Toutes ces Aurore, ces Doudou, ces Bernardine, ces oi-selles qui ne sont que des oi-sons dansent autour du lecteur imprudent une sarabande de moustiques excités par l'orage.

Autre chose nous gêne, que Pierre Sipriot, auteur d'une biographie sans complaisance de Montherlant (et là, en effet, le souci de vérité s'impose) n'esquive pas dans sa préface. Ces jeunes garçons (ils ont puggere ans que mayimum) auctorze ans au maximum) sont des enfants de pauvres et des pauvres gosses de la rue. lant » comme dit Montherlant, c'est-à-dire au sonnant et trébuchant. Lui et son compère Peyrefitte les lèvent dans les kermesses, les emmènent au ci-néma, les sodomisent dans leurs - aimoirs - L'occupation, ses dangers, ses duretés alimentaires vont encore faciliter cette « pêche au pauvre », ce chantage au « quignon de pain . Le giton est moins cher que le marché noir. Monther-lant obtient d'ailleurs des Allemands des faveurs spéciales, «l'autorisation de courir les rues après le couvre-feu, l'usage d'une voiture de temps en temps, etc. (Sipriot dixit). Vichy affiche ses bonnes mœurs. Mais les muits sont obscures.

Montherlant dira qu'il aime sa · peur » des dangers que lui font courir ses chasses interdites. N'exagérons rien. Il a été pris plusieurs fois en flagrant délit, tabassé un jour à Marseille. Mais sa qualité d'écrivain lui a valu de ne pas passer en jugement. Roger Peyrefitte a dú démissionner de son poste au Qual. Mais, lui non plus, n'a jamais été poursuivi. Il fut même sauvé une fois d'une situation difficile par l'intervention d'un officier allemand.

Ce qui frappe dans cette cor-respondance du temps de guerre, c'est que pas une fois, il n'est fait allusion à la situation, nationale et internatio-nale. Les Français vaqualent à leurs occupations. Montherlant et Peyrefitte aussi, qui étalent à la recherche des délices. Dans délictueux, en effet, il y a

Tout de même, à la fin de out de meme, a su jut de son introduction. Peyrefitte est pris d'un scrupule, quant à la portée morale de son livre. Pour leur défense – celle de Montherlant et la sienne – il argue que les jeunes garçons avec lesquels ils furent particulièrement liès sont deserves. lièrement liés sont devenus, pour la plupart d'«honnêtes pères de famille».

PAUL MORELLE. (Lire la suite page 33.)

#### Philippe Jaccottet entre l'ombre et la lumière

Philippe Jaccottet, qui vient de publier *Peasées sous les* nunges, s'est depuis longtemps éloigné de l'agitation parine. Nous l'avons rencontré à Grignan, en Provence.

OICI Grignan, sous un pâle soleil d'automne. Devant le café-bar qui perpêtue son nom, la statue de Moss de Sévigné accueille les visiteurs. Ce n'est pourrant pas par goût de l'histoire littéraire que Philippe Jaccottet et sa femme se sont installés, il y a trente ans, dans ce pays du nord de la Provence. « C'est la terre que j'aime », écrivait-il dans l'Habitant de Gri-

teau, est perchée sur cette butte ro-cheuse qu'enserre un rempart. Sur les murs blancs, beaucoup de ta-bleaux, parmi lesquels Anne-Marie Jaccottet a accroché quelques-uns des siens. Posés sur le carrelage rouge, un clavecin et un piano. De nombreux amis, peintres, musiciens, viennent souvent ici. La solitude de Grignan n'est pas un ermitage.

Timidement chalcureux, Philippe Innidement chaleureux, Philippe Jaccottet parle d'une voix un peu assourdie. Il n'est pas différent de ce que nous disent de lui ses livres, « Je n'ai jamais eu l'ambition de bâtir vraiment une œuvre, dit-il, mais tout simplement d'essayer de faire passer dans les mots ce qui me paraissait l'essentiel de ma vie, » Une vingtaine d'ouvrages, recueils de vingtaine d'ouvrages, recueils de poèmes, récits, proses, essais criti-ques, carnets, des milliers de pages traduites - constituent pourtant une œuvre assez considérable, celle d'un grand poète au lyrisme dénué de

#### « Une jubilation étrange »

A mi-voix, usant des paroles communes-tons ces textes témoignent d'une présence, s'enracinent dans une expérience intime, immédiate. Ainsi les notes de la Semaison qui, comme des carnets de croquis pour un peintre », portent parfois en germe des poèmes, des proses, sont peut-être celles de ses pages qu'il présère parce qu'il lui semble qu'elles gardent encore très fraiches les sensations ou quelquefois les espèces de demi-réflexions qui peu-

vent s'y trouver ». Ce qu'a été pour lui, citadin de Lausanne puis de Paris, la décounaisse à propos de presque rien? De sorte que ces proses sont un mélange de célébration du monde, de

verte de ce pays de pierres sèches et de chênes verts, presque méditerra-néen, où il a trouvé comme une « terre natale », Jaccottet l'a dit dans les magnifiques proses de la Promenade sous les arbres ou de Paysages avec figures absentes, où il cherche à analyser ce qui pour lui lie l'expérience poétique à l'émotion de-

vant le monde sensible : « Tout est parti d'une jubilation étrange qui était absolument inattendue quand on est venu s'installer ici. Il y a eu un choc, aussi bien

impression d'effort, de contention quand j'écris. Il y a un travail intérieur qui se fait, mais sur la page, je n'ai jamais beaucoup retouché. »

#### La voix donnée à la mort

Poète serein? C'est trop vite dit. Par un mouvement de renversement neux alternent. L'angoisse, présente dans l'Effraie ou l'Obscurité, sans pour ma semme que pour moi



Dessia de BÉRÉNICE CLEEVE.

puisqu'elle en a, elle aussi, nourri réflexion sur le sens de la beauté et son œuvre. Et il y avait aussi une inaussi sur les moyens de la poésie terrogation : comment est-il possi-ble qu'une émotion aussi forte

MONIQUE PETILLON. (Lire la suite page 29.)

#### ENTRETIEN AVEC MANUEL SCORZA

#### « C'est comme si mon œuvre savait quelque chose que moi-même j'ignore », disait-il à la veille de sa mort

Manuel Scorza est mort à Madrid le dimanche 27 novembre (1) à 1 h 08, lui qui toute sa vie avait refusé de voyager le samedi... Avant de monter dans l'avion, a-t-il en le pressentiment de sa mort? On peut se le demander. De l'aéroport de Paris, il avait iffonné une dernière lettre envoyée à sa fille à Lima ; il lui annonçait son départ pour Bogota. Il lui disait : « Fai demandé qu'on me donne un billet Paris-Lima-Paris, mais comme ils m'ont invité à une reacourre d'écrivains à Bogota, ils m'out donné un Paris-Bogota-Paris, c'est bien ma chance ! »

» Je passerai les fêtes de Noël avec vous, poursuivait-il, et je resterai jusqu'à la mi-janvier. J'aurais aimé y passer le printemps, mais le Tombeau

réalité, ou la réalité était-elle déjà

scrite dans le rêve collectif? [C'était il y a quinze jours, chez lui, rue Larrey. Manuel Scorza me

lisait ces paragraphes d'une voix exaltée. Il ajouta:

Que faut-il penser? Les guéril-

leros du Sentier lumineux ont-ils agi

d'après mes romans? Ou bien, mes

région péruvienne, ont-elles devancé

mon dernier roman de la série, pu-

qui le hantaient. W I N juin 1983, dona Pepita Montenegro, épouse du juge Francisco Monteblié en 1978 (2), deux cents cavaliers de la garde civile, déguisés en éleveurs, parcourent la région en y semant la mort. Le 17 octobre 1983, negro, fut séquestrée par des com-battants du Sentier lumineux, le les mêmes événements se produisi-rent réellement. L'un des person-nages de ce roman est une vieille mouvement guérillero du Péron et exécutée sur la place de Yana-huanca, dans les Andes centrales, où aveugle qui tisse des ponchos prémo-nitoires sur lesquels elle dessine des ont lieu mes romans du cycle la scènes qui se réalisent par la suite, Guerre silencieuse. Dans le premier volume de ce cycle, Roulements de dans la vie. Je croyais l'avoir inven-tée. Les Indiens de cette commutambour pour Rancas, un personnauté ont affumé récemment que la tisseuse et les ponchos... existent ! C'est comme si mon œuvre savait que que chose que moi-même j'ignore. nage fait un rêve : un groupe de ca-valiers arrive et exécute Pepita Montenegro. C'est exactement ce qui treize ans plus tard vient d'arri-ver. La fiction a-t-elle précédé la

 Vous êtes donc aussi aveugle et aussi extra-lucide que vo-tre propre personnage? Scorza parut très impressionné. C'était un homme angoissé, un séduc-teur, un « fou de vanité » comme il le disait lui-même (« Je me protège ainsi de la terreur d'avoir en un succès si supérieur aux pré-visions ; après tout, je suis le fils

inventions », fondées sur la réalité d'un Indien!») des soulèvements indiens dans cette - Pensez-vous que cet aveugle, c'est moi? Le sens profond du Tom-beau est pourtant la lutte contre la fatalité. Les Indiens révoltés incenune réalité prédéterminée, fatale? Les phénomènes de cet ordre commencent à se multiplier autour de dient la Tour, qui se perd dans le moi. Dans le Tombeau de l'éclair, ciel, où sont gardés les ponchos du futur. Ils refusent de connaître l'ave-

de l'éclair sort fin janvier, et je dois rentrer à Paris. Je suis heureux parce que, cette fois, nous pourrons nous voir et être réunis comme nous ne l'avons jamais

Ecrit sur une feuille de bloc, ce mot n'était pas signé. « On se reparlera, il faut que je m'en aille »,

La romancière et journaliste argentine Alicia Dujovne Ortiz - l'anteur de la Grosse Pauline avait rencontré Manuel Scorza le 8 novembre et lui avait reparlé au téléphone une semaine avant son départ ; il avait fait pour elle le tour des prémonitions

> nir. Un des héros le dit : • Je ne voulais respecter aucune loi dictée dans l'ombre par la main d'une ombre délirante et aveugle.

- Néanmoins, à cette ligne vi-rile, diurne, de l'action politique se mêle une autre, obscure, féminine, celle du mythe.

- Ce qui est le plus subjectif dans mon œuvre appartient au subconscient d'une race. Le roman est une succession de scèpes de lumière et de scènes d'obscurité. Le texte politique est comme un serpent qui sort en plein jour, puis replonge dans l'ombre pour en sortir transformé. Et la révolte des Indiens est encadrée par le mythe et la fatalité, jusqu'au moment où ils décident de s'en libérer pour entrer dans un temps universel, comme n'importe quel autre peuple de la terre.

A. DUJOVNE ORTIZ. (Suite page 33.)

(1) Voir dans le Monde du 29 novembre l'article de Claude Couffon. (2) Le Tombeau de l'éclair paraîtra en janvier prochain chez Belfond.

Antres titres de Manuel Scorza: Roulement de tambour pour Rancas, Garambo l'Invisible, le Cavalier insommaque, le Chant d'Agapito Roblès.

#### le feuilleton

LA VIE DE RACINE, de François Mauriac

#### On demande questionneurs

ANS un an, la célébration de Mauriac, né en 1885, sera de règle — centenaire oblige. Dépêchons-nous de l'admirer à notre guise, comme il devrait seoir aux écrivains. Deux publications y invitent. L'une d'elles pose à notre époque une question questionner l'héritage ?

Car, enfin, nous ne sommes jamais que les maillons d'une cheme, à commencer par la biologique. Même détestée, la famille tisse sa trame, qu'aucune puissance n'interrompra. Nos

Mauriac raffolait de la sienne. Les lieux chéris - Bordeaux Guyenne, lande girondine, — if se partage entre eux comme entre les lignées dont il sent battre en lui les sangs confondus. Les destins des ancêtres et leurs fièvres tues hantent sa mémoire, comme les pièces condamnées d'une demeure. L'éternel enfant, en lui, colle l'œil à la serrure, épie les soupirs. Le romancier est né de cet affût dans la vibration des anciens étés.

Bordelais, ami de la famille et écrivain lui-même, le docteur Michel Suffran fait bien sentir ce que l'Aquitaine de Mauriac a d'intérieur. C'est le mystère de son origine et de son avenir que le prome-neur de Jouanet effieure quand il baise le tronc des chênes. Le vent en haut des pins lui parle de l'ailleurs brûlant qu'il n'a pas besoin d'aller voir. Au temps des paquebots et des reportages, Maurisc n'avait que faire de voyager. L'âme moite des siens lui suffisait.

JOUTEZ-Y ses ascendants littéraires, cette autre famille. « Je ne lis rien, pour ne pas me gêcher l' », m'a répondu, péremp-toire, un jeune candidat au génie que j'interrogeais, à tout hasard, sur ses modèles. La foutaise de la table rase a la vie dure. Comme si on ne reconnaissant pas les grands à ce qu'ils se reconnais-

En rééditant la Vie de Racine, la Librairie académique Perrin a l'heureuse idée d'y joindre les textes de Mauriac sur ses « grands hommes », Molière, Rousseau, Balzac, Flaubert, Chateaubriand,

#### par Bertrand Poirot-Delpech

Barrès. A chacun d'eux, l'ancien élève des bons pères applique les critères qui ont guidé ses confessions d'enfant, et d'adulte : ses devanciers ont-ils souffert de combats intimes avec eux-mêmes et avec l'Ange ? Ont-ils servi la cause chrétienne ?

Vu sous ces deux angles, Rousseau ne trouve grâce qu'à demi. Soit, il a souffert, il a fait face à l'« indigent » Voltaire, il se voulait l'avocet de Dieu, il annonce Lamennais et Lacordaire ; mais il n'a pas accordé sa vie à ses idées, et il a donné trop d'armes aux adversaires

Chateaubriend se voit critiquer d'avoir trop bien composé son existence et joué des coudes, pour quelqu'un qui chantait le déserroi du siècle. Grief peu recevable venant de Mauriac, écrivain de la noirceur à qui, de même, tout a réussi. Mais quoi ! On ne reproche bien aux autres que ce par quoi l'on pêche. Il n'est bon juge que morveux.

E confesseur Mauriac refuse l'absolution à Balzac, l'antichrétien par excellence, et à Flaubert, coupable d'avoir remplacé Dieu par l'Art, mystique pour mystique. Dommage qu'il n'ait pas deviné la même substitution parmi ses contemporains i Au lieu de poursuivre, chez Sartre, le corrupteur de la jeunesse (et le concur-rent ?) qu'il tançait à la libération, on regrette que Mauriec, si fasciné par les ruses de l'absolu au fond des êtres, ne les ait pas flairées, ces ruses, dans les Mots. De quels compliments empoisonnés il eût truffé son Bloc-Notes le jour où Sartre, à propos des boat-people, connut son chemin de Damas humanitaire I Le parallèle entre Aron et Sartre, seul Mauriac aurait su le porter à la hauteur d'une œuvre d'art, assez taquin, on l'imagine, pour préférer finalement, au penseur proche,

Donc Flaubert a commis le péché mortel de cultiver les vertus catholiques, haine du monde, renoncement, sans y ajouter la charité, ni tendre vers le Royaume. Se sacrifier à la seule Œuvre, pour l'artiste, ce serait s'amputer d'une dimension. Mauriac va plus loin : « C'est toujours une grande faiblesse, pour le romancier, de mettre l'infini dans le ridicule ». Ne serait-ce que parce que l'« éducation de l'âme », chère à Barrès, y perd sa royauté. Selon Dostoievski, la mort de Dieu rendrait tout possible ; tout, sauf le roman, dit en somme Mauriac. 

Affaire à suivre >, comme concluent les speakers à court.

VEC Racine, Mauriac se trouve de plain-pied. Des jansénistes au Bordeaux de l'affaire Dreyfus, l'impregneux per deux siècles, que écoles catholiques a moins changé, en deux siècles, que toutes les affaires du monde. La même crainte de la chair torture les mêmes adolescents empourprés ; le même aveu rôde sous le même



est riche

"Un chef-d'œuvre de naturalisme burlesque." Jacques Cabau/Le Point

"Une dimension émouvante et comique tout à fait grandiose." Michel Braudeau / L'Express

GALLIMARD UT

Le Monde



attribué pour la première fois à l'initiative du Ministère de la famille à Paris

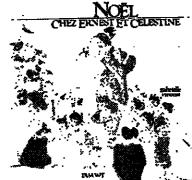

· DUCULOT

## COLLECTION WESTERN

Laurence Harlé

Michel Blanc-Dumont

# **SILVER CANYON**

14 juillet 1862, au Fori Bent dans le sud du Colorado. JONATHAN CARTLAND se trouve dans le bureau du colonel Drummond afin de témoigner sur un étrange voyage en diligence qui a débuté... par la rupture d'un essieu et s'est achevé par la mort

d'un homme: Olsen. Y a-t-il un coupable parmi les voyageurs: Emily Miramon, sa fille Kathy, le jeune Yancee, Hernandez, le mexicain, Bickelson l'homme d'affaires ou Stanford?...

un nouveau Cartland, un western différent.

**DARGAUD** 

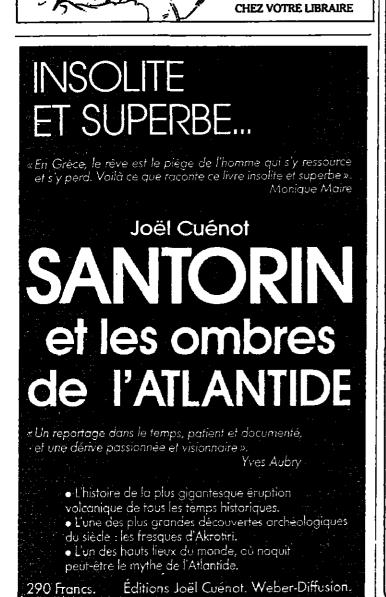

#### la vie littéraire

#### Actualité de Massignon

A l'heure où l'Europe et le monde arabe traversent une crise qui n'est pas seulement de spiritualité, la pensée de Louis Massignon, qui nourri le dialogue entre chrétiens et musulmans, demeure d'une surprenante actualité, comme l'a montré superbement le colloque qui lui a été consacré au Collège de France (le Monde du 9 décembre). Il avait expliqué naguère que le droit musulman avait été ouvert au pluralisme bien avant la chrétienté, et il n'était pas inutile de le rappeler alors que les activistes islamiques provoquent, par leurs excès, des mouvements de rejet en Occident.

Massignon n'ignore pas les atteintes à la tolérance (comme le massacre des Arméniens) et se demande si elles ne résultant pas du contact de l'islam avec ce même Occident, avec la technique si opposée à l'acceptation de l'autre. Cette crise ne refléterait-elle pas le vieux combat opposant le croire au faire, l'esprit à la matière ?

Penseur, Massignon fut aussi homme d'action. Le mystique qui prêche l'amour devient l'homme de la colère et de l'impréca tion contre l'injustice, comme l'ont exposé Louis Gardet - dont'le texte a été lu par Daniel Massignon, fils du & cheikh admirable s. -Si Naceur, François de La Boulaye, Jean-François Six et J.-M. Domenach. Et lorsqu'il reproche à l'Europe coloniale d'êtré e déloyale » en manquent à « la perole donnée », il pose les bases de ce que devrait être « la politique arabe de la France ».

Après la deuxième guerre mondiale, Massignon prend la défense des Palestiniens et élabore sa théorie du droit d'asile. Pour lui, la notion d'hospitalité, qui a une valeur éminemment spirituelle, peut contribuer à renouveler le droit international. Le respect du droit d'asile. en vertu duquel chacun devrait être en sécurité chez l'autre, devrait être le fondement de la paix, d'une paix garantie par le respect des droits de l'homme.

Lucide, Massignon avait pressenti que les conflits locaux allaient se multiplier. Il formule alors trois propositions pratiques. Il exige l'établissement de zones de sécurité internationale pour y accueillir les réfugiés. Il demande que des mesures soient prises pour empêcher qu'on ne fasse de ces derniers des otages politiques. Il réclame - et il est un précurseur - la protection des œuvres d'art « où nos devanciers ont marqué leur âme ». Autant de vœux qui sont toujours d'une émouvante actualité. - PAUL BALTA.

#### Tout savoir

Qu'est-ce que c'est - What's what, - la ∢ première encyclopédie visuelle francoanglaise », est un ouvrage de référence, contrôlé par le Haut Comité de la langue francaise. Mille cinq cents objets de le vie courante, classés en une douzaine de catégories (la terre, la maison, etc.) y sont décrits. Par exemple, à l'entrée « Musique », on trouve une sous-catégorie « Arts et artisanat » ; pour avoir le nom de l'élément de la cloche qui la fait sonner : le battant, en anglais clapper. Le poèle à bois, la machine à vapeur, l'ordinateur... une illustration légendée « précise et fiable » vous en apprend l'essentiel. (R.T.L.-Mengès, 594 p., 22 X 28, nombreuses illustrations en

nair, 195 F.) Le Livre des inventions 1984 présente plus de cinq cents nouvelles inventions. Quatorze rubriques - des transports à l'espace. - très illustrées, suivent l'évolution des techniques : la roue, les ballons, les machines à traire, les jeux de casino, les machines frigorifiques. Ce livre passionnant, qui instruit et divertit, n'oublie rien. On y passe d'un article sur le dodécaphonisme à la biographie d'Archimède. de la description d'une locomotive Seguin, avec sa chaudière tubulaire, à l'évolution de la cartouche. (Editions nº 1, 482 p., 25 X 20, nombreuses illustrations en noir et en couleurs,

Le Livre Guinness des records 1984, avec les 300 photos des exploits de l'année, rapporte, en quatorze sections, des performances incrovables... mais vraies. Le plus grand geyser du monde ? C'est le Waimangu, en Nouvelle-Zélande. L'insecte le plus lourd ? Le scarabée goliath, d'Afrique équatoriale. Les cimetières. les aéroports, les écluses, ce fivre étrange enferme tout. On apprend des choses qui ne servent à rien, des chiffres et des statistiques inutiles : le nom de famille le plus court, « O », se trouve douze fois dans les annuaires belges. (Editions nº 1, 478 p., 20 X 26, nombreuses illustrations en noir et en couleurs, 104 F.)

Le Quid est une institution. « Pour tout savoir à tout moment de la journée », il suffit d'ouvrir ce pavé de plus de 1 600 pages. Un index de 60 000 mots permet de comprendre les événements et de les replacer dans leur contexte. Faits, dates, chiffres nouveaux dans tous les domaines, le Quid s'adresse aux étudiants, aux consommateurs et aux amateurs de mots croisés. Les canulars et les mystifications, les maladies infectieuses, les prix littéraires, les grandes religions d'Asie, le Marché

commun, histoire, géographie, économie, technique, tout est répertorié dans cet instrument de travail, devenu indispensable. (Quid 1984, de Dominique et Michèle Frémy, R.T.L.-Robert Laffont, 1 640 p., 19 X 23, illustrations en noir, 149,50 F.) - RAPHAEL SORIN.

#### Découvrir Unica Zürn

and the second of the second o

Connaissez-vous Unica Zürn ? Treize ans après le suicide de celle qui fut la compagne du peintre Hans Bellmer, une série de manifesta-tions organisées à l'initiative du Nouveau Commerce et du Roi des Aulnes (la seule parmi les librairies allemandes de Paris à être animée par une Française) attirent à nouveau l'attention sur l'œuvre étrange de ce personnage fascinant que révéla chez nous, en 1970, l'Homme-

Berlinoise transplantée à Paris, Unica Züm était à la fois artiste (liée entre autres à André Breton, Mandiargues, Max Ernst, Henri Michaux...) et schizophrène. La fin de sa vie se partage entre la création : d'étranges dessins aux entrelacs labyrinthiques, des poèmes en forme d'anagrammes (malheureusement intraduisibles) ou'elle intitulait Hexentexte le mots de sorcière »), des récits autobiographiques..., et des séjours de plus en plus répétés dans les hôpitaux psychiatriques, inspiré par les hallucinations qui marquèrent l'évolution de son mal, l'Homme-Jasmin est un document clinique : la plongée hallucinante dans le monde de la folie. C'est aussi une extraordinaire œuvre littéraire dans la lignée des grands poètes de l'onirisme. Aussi bien cet ouvrage était-il au centre des entratiens sur la création et sa relation avec la « folie » qui se déroulèrent au Centre Georges-Pompidou, avec la participation, entre autres, de Luce Irigaray, Bernard Noël et Jean-Pierre Faye.

Toujours au Centre, une ∢ mise en espace » de textes extraits de diverses œuvres s'efforçait, par ailleurs, de cerner le « profil » complexe d'Unica Zum.

Quant à l'œuvre picturale de cette demière, c'est à l'Institut Goethe qu'on peut la découvrir (jusqu'au 13 janvier) (1).

Oui, il est grand temps de reconnaître à Unica Zûrn la place qui lui est due. Et pour commencer, il faut absolument lire (ou relire) l'Homme-Jasmin (2). - J.-L. DE RAM-

(1) Goethe Institut, 17, avenue d'Iéna, 75116 Paris.

(2) L'Homme-Josmin, d'Unica Zürn. Traduit de l'allemand par Ruth Henry et Robert Valançay, Gallimard, 193 pages, 49.10 F.

#### vient de paraître

#### Lettres étrangères

ABU NUWAS : le Vin, le vent, la via. -Une réédition des poèmes de «l'homme Protée», qui «n'a pas fini de déconcerter ses scrutateurs ». Né vers 747, mort à Bagdad en 815, contemporain de Charlemagne, Abû Nûwas est peut-être le plus grand poète arabe, en tout cas le premier des «modernes». Ses poèmes sont traduits et présentés par Vincent Monteil. (Sindbad, «la Bibliothèque arabe », 190 p., 90 F.)

TAYEB SALIH: Sairon de la migration sers le Nord. – Réédition, dans sa longueur intégrale, d'un roman paru en 1972 sons le titre le Migrateur. Écolier prodige, un jeune Soudanais est envoyé à Londres, puis revient dans son pays pour vivre une « seconde vie » de paysan. Une errance entre l'effroi de la seconde vie » de paysan. Une errance entre l'effroi de la seconde vie » de paysan. riales. Traduit de l'arabe par Abdel-wahab Meddeb et Fady Noun. (Sindbad, 156 p., 75 F.)

MARIA BRANDON-ALBINI : Radiosco pie de la culture italianne. — Une his-noire claire et complète de la littéra-ture et de la culture transalpines, per l'auteur d'encellents ouvrages sur le l'aimeir à excellents ouvrages sur le Sud italien (Ed. Hachette) et la Sur-daigne sais augule (Ed. Supervic-Rodes), commode et agréable d'accès pour le grand public. (Ed. Entente. Coll. « Antidotes », 670 p., 150 P).

#### Critique

MICHEL MUBAT: le Rivage des Syrtes de Julien Gracq, étude de style. — Ce livre en deux volumes est la version abrégée et remaniée d'une thèse d'Est intitulée le Langage poétique dans le Rivage des Syrtes de Julien Gracq et soutenue à la Sorbonne en 1981. Le premier volume a pour titre le Ro des noms prapres, le second. Poétique de l'analogie. (Librairie José Corti, vo-lume 1, 130 p., 80 F; volume 2, 282 p., 115 F.)

#### Traité

GIAMBATTISTA VICO : Origine de la polsie et du druit. - La première tra-duction française du De constantia jurisprudentis, écrit en latin et publié à Naples en 1721. Le traité où Vico construit sa méthode historique comme système d'interprétation philo-logique. Traduit du latin par Cathe-rine Henri et Annie Henry, présenté par Jeas-Louis Schefer (Café-clima éditeur, 414 p., 140 F.)

#### Spiritualité

RENE ROQUES: l'Univers dionysien. —
Dans cette étude, parue en 1954 pour la première fois, René Hoques analyse une œuvre qui a marqué notre histoire, celle de Denys l'Aréopagite, au confluent de la tradition néoplatonicienne et du christianisme, et dont l'approche organique et hiérarchique du monde est accompagnée d'une initiation mystique (Cerf. 382 p., 97 F).

#### Religion

PETRU DUMITRIU : Walkie-Talkie. -Marcher vers Dieu, parler à Dieu som

les doux préceptes qui guident l'auteur dans sa recherche de la grâce. (Cerf., 268 p., 94 F.) nal d'un nieux merin. — Fils et petit-fils de corsaires bayonnais, Jean-Baptiste Desparmet (1817-1873) a laissé un témoignage sur sa vie aven-tureuse de capitaine de la marine marchane 200 a 60 F Empire, 270 p., 68 f.)

#### CO

COLLECTIF: Entreprises et entrepre-neurs en Afrique - XIX et XXe siècle. - Les actes d'un colloque organisé en décembre 1981 par le laboratoire decembre 1981 par le laboratoire Connaissance du tiers-monde, de l'uni-versité Paris-VII. Deux volumes qui rassemblent les communications de spécialistes internationaux faisant le specialistes internationalité faisant le point des connaissances et des recher-ches actuelles sur la genèse et l'évolu-tion du monde des affaires depuis la veille de l'ère coloniale. (Editions L'Harmattan, 7, rue de l'Ecole-Polytechnique, 75005 Paris, deux tomes: 528 p., et 638 p.)

#### Guide

EZZEDINE MESTIRI: Le Maghreb à Paris et en France. — Un guide qui, sans se prétendre exhaustif, « neut d'abord signaler cette présence maghrébine, indiquer des lieux, des signes et des regards tournés vers le Maghreb. A chacun de choisir et d'organiser son noyage ». (Editions Karthala, 22-24, bd Arago, 75013 Paris, 155 p., 60 F.)

# en poche

Documents

JOSEPH SCHACHT: Introduction au droit musulman. — Enfin traduit de l'anglàis par Paul Krempf et Abdelma-gid Turki, ce grand classique de l'animatikume arbité au 1084 per le

fondateur (avec Robert Brunschvig) de

la revue Studia Islamica, et qui a dis-paru en 1969. (Maisonneuve et Larose,

VANINA : Corse, la liberté pas la mort. -

Cette étude examine les aspects cultu-rels, historiques et politiques de la question corse et analyse les événe-

ments récents, pour ouvrir de nou-velles pistes. (Acratie, diffusion : Al-ternative, 36, rue des Bourdonnais, 75001 Paris, 250 p., 70 F.)

CHRISTIAN PINEAU : la Simple Vérité

1940-1945. – Avec une préface de Mme Gilberte Pierre-Brossolette, la

réédition des Mémoires de Christian Pineau, parues en 1960. La résistance

th adportation d'un homme qui dit de Klaus Barbie, dans son avant-propos à la nouvelle édition : « Pour-ma part, le personnage ne m'intéresse nullement. » (Editions Phalanx, 609 p.,

252 p., 120 F.),

#### Le putsch d'Alger

**∥** INGT-DEUX ans après les journées d'avril 1961 où quatre géneraux tenterent de prendre le pouvoir en Algérie, la V confusion s'est souvent faite dans les esprits entre le putsch des militaires et l'O.A.S. qui suivit. Un des mérites du livre inédit de Maurice Vaisse est de dissiper cette confusion : les généraux Challe et Zeller et, dans une moindre mesure, le général Jouhaud, voulzient une opération « propre », en quelque sorte apolitique, et dont les inquiétents civils ne se mêlerzient pas. D'où, notamment, le peu d'enthousiasme montré par Chelle à l'arrivée à Alger du général Salan, venu de Madrid. Salan, futur chef de l'O.A.S., était d'une opinion opposée.

Maurice Vaisse, sans décrire par le menu les événements, fait la synthèse de tout ce qui a été écrit sur l'affaire. Il y ajoute, grâce à de nombreux témoignages oraux, des éclairages nouveaux, et surtout un recul qui permet de brosser un tableau politique clair. Le livre ne cache pas les faiblesses du projet de putsch que Challe a « coiffé » tardivement pour un « coup de cœur », alors que les responsables étaient en désaccord sur l'ampleur à donner au mouvement, sur ses buts politiques. Alors surtout que les conjurés avaient de l'attitude de l'armée une vision « optimiste » : en fait, les cadres se montreront dans leur majorité attentistes, et le contingent - oublié dans les calculs - largement opposé à l'aventure.

Maurice Vaisse montre enfin l'ambiguîté et les limites du soutien provisoirement accordé par la gauche à de Gaulle, et les divisions de la droite entre partisans de l'Algérie française et fidèles du général. Sans parler du cas du premier ministre, M. Michel Debré, qui était à la fois l'un et l'autre...

#### JEAN PLANCHAIS.

\* 1961, ALGER, LE PUTSCH, de Maurice Vaisse, Collection La mémoire du siècle », Editions Complexe.

#### en bref

cernés par l'institut de picturologie à des écrivains d'art, auteurs de monodes écrivains d'art, auteurs de monographies ou de biographies, ont été attribués. Le prix de la monographie a été attribué à Jean-Pierre Cuzin pour Raphaël, la vie et Pœuvre (Bibliothèque des arts). Pierre Daix reçoit le prix de la biographie pour la Vie de peintre d'Edouard Manet (Fayard). Eafin, le prix du livre d'art est douné à Yann Le Pichon pour les Peintres du bonheur. 1848-1918 (Ro-Pelatres du bonheur, 1848-1918 (Robert Laffont). Le Monde a rendu compte des ouvrages de J.-P. Cuzin et de Y. Le Pichon dans son supplément du 7 décembre consacré aux li-

• LE PRIX PASSION vient d'être attribué pour la première fois et ne le sera peut-être jamais plus. Décerné par une dizaine de libraires enthousiastes, il est allé au livre du ennousances, n'est ane an nive du Péruvien Alfredo Bryce-Echenique, la Vie exagérée de Martin Romma. (Luneau Ascot), traduit par Jean-Marie Saint Lu. (Cf. le Monde du

• LE PREMIER FESTIVAL DU LIVRE ENFANTS-JEUNES DU LIVRE ENFANTS-JEUNES vient de s'ouvrir à Montrenil. Jusqu'au 15 janvier, se succèderont des activités diverses : débats, rescontres, prêt et vente de livres, une muit du coute, un Salon des éditeurs. (Ouvert tous les jours sant mardi, de 9 h 30 à 18 h. Nocturae le mercredi de 9 h 30 à 20 h. Centre des expositions, place Benoît-Frachon, 93100 Montreuil. Tél.: 858-91-82. Montreull Tél.: 858-91-82, poste

 LE PRIX TOM POUCE, des- LE PRIX TOM POUCE, destiné à couronner un livre pour les lecteurs en herbe, a été décerné pour la première fois à M<sup>m</sup> Gabrielle Vincent, pour son album Noël chez Ernest et Célestine (Editions Ducalot), par M<sup>m</sup> Georgian Dufoix, secrétaire d'Etat chargé de la famille. Le Prix. Tom Pouce a pour but de mettre ca

Le jury du prix 1983, présidé par chanteuse Anne Sylvestre, a aussi remarque trois albums : Pousse-poussette, de Michel Gay (Editions poussette, de runcue uny l'Ecole des loisirs), le Problème avec ma mère, de Bahette Cole (Editions) du Senil), et Jaju, le bébé terrible, de Barbro Lindgren et Eva Erikason (Editions La Farandole).

• PRECISIONS. - Les vingtneuf volumes de la « Biblioteca di di-segni », publiés par Alinari et distri-bués par les éditions Siefeld (le Monde du 9 décembre) sont encore vendus à leur prix de souscription, soit 96 500 F, su lieu du prix de 13 000 F ann

mein consacré à « l'âge d'or de Ja-pon -, il fallait lire : P.O.F. (Presses orientalistes de France) — et non P.V.F. — comme éditeur de la Genèse de la sculpture inponnise de F. Ber-thier et des traductions de Monogatari par R. Sieffert (le Monde du

• LES PRIX ELIE FAURE, dé-

rouce a pour but de mettre en lumière l'importance de l'accès au li-vre avant même l'âge de la lecture, in-dique le secrétarist d'Etnt à la fa-mille.

- Dans l'article de Suzanne Es-

A CAR THE TOP STREET AS A SALE The second secon figilions, thoms. The first own owners or comme Taet THE PERSON IS A SERVICE ASSESSMENT magning in the same warmen in inclination taulres stors The state of the state of the Pour le naturalique Attached to the second Tangan Carrie Car ₹25 ± 1 ± 1.7 or messure garage and a con-The grant of the last والمراوية والمراوية والمعادة والمراجعة المراجعة والمحادث g. 4 s. 5 (200 s. 100) teres the live size of يها وهيئها وواروا أحداق أأدار والأرادة E 2 2 - 11 - 12 - 12 - 12 ويستهولا والماء والمالي أشريعتها عوا 25 FEB. 10. 17.77 ----Partie of the same A Commence of the Commence of

Will 25 Ischurgs

41.35

. . . . .

. . . . . .

. . . . . . .

2 e<sup>22 ot</sup>

1949-5

e element

क्ष्म् ५०% - १६% छ।

entrantico de la companione de la compan

 $(\varphi_{i_1}, \dots, \varphi_{i_m})_{i_1, \dots, i_m} \in \mathcal{M}_{i_1, \dots, i_m}$ 

ere in the more way.

<u>student transform</u>

2 42 455 (2 ) 44 (525 b)

250 mm of the Analysis Driver of the San San

**可以在1、基本的数据** 

PRODUCT GARAGE

Late Company Caregoritan

A Charles Services

- 3

- - -

Line of the second species of the property of the second s

Company of the Second S The second section of the second section of the second

المناسبين والمناسبين والمناسبين والمناسبين والمناسبين A CHARLES OF THE PARTY

National Property and the second section of the

The state of the s

with the same of t

an egg ... ... a de la companya de l

The state of the s

grandens could be a first our management

المراقع المراق

the second secon

Later than 184 to the

رقال بيموندو برقالتها بالمصادق إماد ووا ماكيون والمنافقة المنهد منها الما المائلة والمنافقة المناسبة

والمراجعة القداع والمراجعة المراجعة

The same and the same of

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

The second section is a second section

Control of the Control of the Control

 $(\tau_{i},\tau_{i}) = \tau_{i}(\tau_{i},\tau_{i}) + \tau_{i}(\tau_{i}) + \tau_{i}(\tau_{i},\tau_{i}) + \tau_{i}(\tau_{i},\tau_{i}) + \tau_{i}(\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i}) + \tau_{i}(\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{i},\tau_{$ 

The state of the s

Carrier of the Committee of the way

· 本本 本本 大大大 大大学

The second second second second second

many the latest the latest

Separate spinisher 198

New American

THE BOAR SPITERS

a + a +

EDPHONS DE LA BUTTE AUX CARLES BRUNO DE MONES

The first state of the second state of the sec

. . -

L'ALBUM LE PLUS CRISMAL DE L'AMBES ! For Markey Services

وروف المراجعة ATTEMN MANUS OR PROTECTIONS IN TOTAL CAST COMM The William Control of the Control o

chenille s'abreuve de rosée... En corer toutes les pièces de la mai-

son, selon le mode de vie et le style

particuliers à chacun. Picorer ic

une astuce de couleurs, là une

meilleure manière d'utiliser la

Reste l'exécution. On peut sa

voir coudre sans connaître les

trucs du métier. La seconde partie

du volume explique - texte et cro-

quis - comment fabriquer soi-

même, aux moindres frais, tel

dessus de lit ou telle housse de

place... nous sommes libres.

# avie littéraire

#### THE REST OF

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s The same of the sa Elife of the same The same of the sa while sails seems William and an and while a section of the same of the same HAR M. SHOOM, AND ASSESSMENT THE PARTY NA The state of the s the time to be a superior of the same of t ---The second of the second of th The property of the state of th Martiner a surremine der da Tie Wertgile 

strate of the

75 - 1100 - 1100

Section of the sectio

States a comp

Transport to the con-

Transfer of Land

30 ......

i de loge di General di

 $6.98 \pm 4.0$ 

mend y

William Laboration

14 11 21 11

Sh Stei

THE SECOND

for a second a second

Charles of Friends

en de la companya de la co

And the second second of the second s

The second of the second of

the contract of the second second

المنطبوطة المادان فالمعاطف يهي المواد

Telephone State State 4200

್ಯಾಪ್ ಕ್ರಾಪ್ತಿಪ್ರವರ್ಷ ಪ್ರಾಥಾಗಿ ಕಾರ್ಮವರ್ಷ

And the second second

00 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 1

1.0

 $\cdots, k_{2},$ 

or g

 $D_{r^{\prime} \in \operatorname{constant}(r) \cap \operatorname{Tr}(r)} \chi_{u_{r_{0}}}$ 

The same of the same of the same of the same And which is a consider in the party and a second of the Comment of the second of the second of the second s with the programme the standard with the standard the sta The distriction of the constraint of the second of the sec Control of the state of the sta Comments of the contract of th of appropriate of some continues has manying The state of the s The state of the section of the sect

· 1965 - 1967 - 1988年 - 1888年 - 1988年 And the second second is a second to the principal design of the state o Application of the second of the second seco All the second of the second o The second secon the six medianess of the state MANAGES THE CONTRACT OF RICE OF STREET The Bank will demand the second the she should be the true to the same of the the state of the s STATE OF THE STATE the section of the se There are the parties of the last التحرير والمراجعة فينجو 🍇 🍇 ميمنطون وهو 🕏 er or other sections of the section the fact being marked assembly long to the contract

with take heavy at all all the second in a The Brook is the section of the transfer of 

. April 2 min 2 . model Chiking Calebratic Co. , which is the property of the second of th Company of the control THE WHERE Strate March Service and American 

eranores en el entrejo e electric Test Control The second second second المرجوب والمجامع المجيئة المتكا The companies of with the companies of t The second second ing symptom was the sign of the same sign.

erfenter i e e tokate Exercise 1 au 44.0 And the second er eta er

The second secon

، حضد کیم د میرمی

المستعدد عاسا بأي ----

The second secon

The second of th A STATE OF THE PARTY OF THE PAR State and Company of the Company

The state of the s which is to the second the second to the second to the may be small to the supple with the property of the same The second secon

the section of the section will be the property and the section of

The second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the s

and the second of the second o A Secretary of the second of t The state of the s

gen van gegene in die verschiede van de verschiede van de verschiede van de verschiede van de verschiede van d Here 1985 - National George van de verschiede van de verschiede van de verschiede van de verschiede van de vers April Anna James Carrier . The State of the and the second s the second secon And the second of the second o The second secon

And the second s Base part was a first was a second of the

grand grant a second of the

The second secon

L'ALBUM LE PLUS ORIGINAL DE L'ANNÉE! Jean Louis Bory Régine Deforges - André Dhotel - Ines de la Fressange Burt Lancaster - Léo Malet - Charlotte Rampling ...

DIFFUSION auprès de messieurs les libraires CASTERMAN

#### Au fil des lectures

#### Essai.

#### Michel Serres entre ciel et eau

Michel Serres est un philosophe et un voyageur inlassable. Il aime l'inexploré, le marginal, le déraisonnable. Les lieux écartés l'attirent. Il craint les paysages trop ordonnés, les lendemains trop programmés. Ils se dit instable. « Mes livres, écrit-il dans Détachement, ont des bords buissonneux et des mouillères basses, des parts incultes laissées aux dieux, au hasord, à la vie, au temps de

l'improbable. > Mais il regarde le monde qui se fait sous nos yeux et il se dit qu'il n'y aura bientôt plus de place pour les marges, pour les écarts. Ce monde, Michel Serres le voit comme un cirque clos où se dé-ronle un spectacle de destruction et de mort, de rivalités et de combats. Où chacun a sa place assignée - l'humble et le glorieux, le loup et l'agneau, Diogène et Alexandre... - et où le philosophe tient le rôle de M. Loyal tandis

que plane l'ombre d'Hiroshima. C'est pourquoi l'envie lui prend d'appareiller, de « disparattre derrière la gerbe des sillons ». De se détacher. A la manière de ces « cap-horniers » qui vivaient de

flottait entre le ciel et l'eau Se détacher, c'est s'envoler, se dérober au progrès implacable de l'organisation, qui est en fait la destruction d'équilibres patiemment établis par des siècles d'humanité. C'est retrouver la compagnie des ancêtres, la douceur de la méditation, la générosité de l'es-pace et du soleil.

Détachement est une rêverie sur

le thème du hors-jeu possible. Sur

la fascination de la désertion. Mettre bas les armes. Ne plus partici-per à la furie générale, à la course aux places, aux honneurs, au faux savoir. Ne plus devoir vaincre. Prendre pitié de la terre. Planer. Cet « apologue » de Michel Serres est une brève et belle incantation sur un mythe de notre époque : la nostalgie d'un « ailleurs ».

qui nous mettrait à l'abri des dérè-

dies qui se préparent. FRÉDÉRIC GAUSSEN. \* DÉTACHEMENT. APOLO-GUE, par Michel Serres. Flamma-rion, 177 pages, 60 F.

Albums\_

#### Papillons, taons, criquets

et autres stars Enfin un livre de nature qui n'est pas une traduction de l'anglais et qui prouve que des spécia-listes français sont, eux aussi, ca-

beauté fantastique. Certes, la Planète des insectes comporte des textes très intéressants sur l'anatomie, le comportement, le rôle des insectes. Mais, surtout, il offre des visions fabuleuses de ces modestes bestioles qui, en macrophotographie, sont

belles on effrayantes, complexes on insolites. Les yeux du taon pluvial apparaissent comme deux gros demi-ballons de rugby irisés et ponctués

VISAGES CONNUS

d'une multitude de points bril-lants. Les détails d'ailes de papillons montrent des mossiques d'une délicatesse extrême. Les pattes de la chemille à « queue fourchue » sont munies de griffes acérées. La tête du criquet puant a l'air d'un masque effrayant destiné à mettre on fuite tous les ennemis potentiels; les antennes d'abeille grossies mille fois - sont bérissées de poils. La trompe du papillon soufré est une incroyable spirale

d'une longueur démesurée. Insectes en vol, insectes en mue, insectes perchés, insectes tout juste éclos, insectes butinant, insectes englués. On ne sait quelle

image est la plus belle. YVONNE REBEYROL. \* LA PLANÈTE DES IN-Marie Péresson. Arthurd, mi volume relié 144 pages dont 75 photos en contents et 72 en noir et blanc. Sous

#### Nos ancêtres

les bactéries Préhistoire évoque souvent la scule période pendant laquelle ont vécu d'abord les ancêtres de l'homme, puis les hommes eux-mêmes, jusqu'à l'apparition de l'écriture. Dans cette acception, la préhistoire couvre seulement le millième de l'histoire de la Terre. Dans le Monde préhistorique sont racontées les 4,6 milliards d'années éconlées depuis la formation de notre planète jusqu'à la révolu-tion néolithique (il y a environ dix

mille ans). Tont a commencé par un nuage de poussières et de gaz qui s'est peu à peu condensé puis a formé une boule de matières très chaudes d'environ 6 300 kilomètres de rayon, enveloppées dans une carapace solide - la croûte terrestre - dont l'épaisseur n'est que de quelques dizaines de kilo-mètres. Sur cette mince pellicule, la vie est apparue il y a an moins 3,1 milliards d'années, sous la forme, probablement, de minuscules bactéries et grâce à un pro-

cessus encore hypothétique. A partir des premières bactéries, la vie a foisonné, s'est diversi-fiée, par les mécanismes de l'évolution, qui a fait surgir les uns des autres des organismes de plus en plus complexes. Tout ce qui vit sur la Terre - homme compris - des-cend de ces humbles bactéries : une histoire passionnante que le Monde préhistorique expose clai-

\* LE MONDE PRÉHISTORI-QUE, ouvrage collectif traduit de l'auglais. Solar, un album 22 × 28 cm, 160 pages, cartoné sous jaquette en contents, nombreux dessins et photographies en contents,

Pour le naturaliste Concu comme un dictionnaire. le Livre de la nature est une sorte de répertoire des mammifères aux algues. Les particularités des ordres, des embranchements, des classes ou des espèces sont énumé-

rées brièvement. Le Naturaliste en campagne est un manuel du naturaliste amateur. Celui-ci y apprend à «voir» les hôtes propres à chaque milieu naturel et même à explorer son jardin. Dans les prés inondés, « avec de la chance, vous pourrez attraper un somnolent bombyx

buveur, ainsi nommé parce que sa

BRUNO

**DE MONES** 

Préface de Gabriel Bauret

Alphonse Boudard

relié pleina toile sous

jaquette illustrée 150 F

EDITIONS DE LA BUTTE AUX CAILLES

monde de petites créatures diverses. . Gerald et Lee Durrell expliquent aussi, dessins à l'appui, comment piéger des êtres vivants et les héberger confortablement dans un aquarium, dans un bassin on un terrarium; comment nonrrir une couleuvre, un triton ou un lézard; comment prendre soin des bêtes blessées ou orphelines; comment disséquer ou naturaliser des netits animaux. Pour les Durrell. tout organisme vivant est intéressant, même l'araignée, le cloporte, la méduse, la vipère, le lichen, l'épicéa, le roseau, le genièvre, l'algue. Le livre se termine, fort responsabilités du naturaliste et par l'énumération des articles fondamentaux des codes du promeneur, du collectionneur, du photo-

enfumant vous verrez d'ailleurs

surgir de la végétation tout un

dommage que le traducteur, par ailleurs fort bon, ait confondu manchots et pingouins.

\* LE LIVRE DE LA NATURE, de Michel Chinery. SOLAR, un volume 19 × 25,5 cm, 400 pages illustrées de plus de 1 500 dessins et photographies conteurs, cartonné, couverture conteurs, 130 F.

graphe ou du piégeur. Quel

\* LE NATURALISTE EN CAMPAGNE. Guide pratique pour découvir la nature de Gerald et Lee Durrell. Bordas, 320 p., 190 × 255, 30 photos en couleurs, plus 460 planchets en noir et en condeurs, rélimre tolle, jaquette illustrée en couleurs, 160 F.

#### A chacun son style

On peut avoir le goût de l'his-toire et ne pas être imbattable sur les styles, domaine de l'histoire de l'art. Pour combler cette éventuelle lacune, ce livre présente, de façon claire, un échantillonnage des types de jardins, en France, de notre architecture depuis le seizième siècle, des différentes « épooues» en matière de mobilier, de la tapisserie de Moyen Age jusqu'à Lurçat, enfin des faïences et porcelaines diverses fabriquées

ici et là dans notre pays. Chaque photo de monument ou d'objet est assortie d'une notice signalétique, les caractéristiques principales bien soulignées. Un livre parfait pour les amateurs déjà éclairés, plus encore pour les néophytes auxquels il permettra de mieux se répérer dans le temps, face aux œuvres des artistes et

#### GENEVIÈVE GUITARD-AUVISTE.

artisans francais.

\* LES GRANDES HEURES DU STYLE FRANÇAIS. Ouvrage col-lectif, préfacé par Alain Decaux, de PAcadémie française, et André Castelot. Un volume relié, 130 pages. 31 × 24,5 cm, abondamment illustré en couleurs. Librairie académique Perrin. 130 F.

Idées pour chez soi Oni n'a eu envie, un iour on l'autre, de changer la décoration de son appartement? Mais parfois les idées manquent, et le spécia-liste est coûteux. Laura Ashley, créatrice de tissus d'amenblement

et décoratrice, propose généreuse-ment un livre à double emploi. Dans la première partie, elle donne, par la photographie com-mentée, une foule d'idées pour dé-

#### fauteuil, on encore les diverses manières de monter des doubles rideaux, sans oublier le travail préliminaire de peinture, de pose de papier peint, voire de carrelage mural ou de revêtement de sol. Une mine pour les bricoleuses... et

les bricoleurs de goût. G. G.-A.

\* LA DÉCORATION DE VO-TRE MAISON, de Laura Ashley, Elisabeth Dickson et Margaret Col-Ensairen Decision et Margaret Col-via ; traduit de Pauglais par Nadhe Chaptal. Un volume relié de 158 pages. Plus de 200 illustrations en contienza, 390 croquis. Flamma-rion, 156 F.

Roman \_

#### Un voyage vers la vérité

Julien, le béros du Train du soir est un journaliste comme Guy Lagorce. Son ami Antoine, dont on a toujours admiré la force de caractère, se suicide. Pour Julien, c'est l'occasion d'un retour à l'enfance et d'une sorte d'enquête parmi les sonvenirs de la guerre et des amours enfantines. A Rochecourbe, il y avait une fois Antoine. Julien et Monique la petite juive, trois enfants que drames historiques et personnels ne sénarement jamais totalement. Lors d'une chasse aux juifs, les deux garçons ont sauvé leur amie. Le geste met surtout en relief le caractère du jeune Antoine; pour tous et, surtout, pour Julien, il sera désormais

un objet d'admiration. Mais ce « pur » était-il si net ? Que cache son suicide? Un mystérieux petit cachet de cire qui apnartint à Monique pose la question. A la fois symbolique et dera Julien dans sa recherche, le contraindra à s'interroger sur l'ami disparu et à faire le sa propre vie. Quinquagénaire, Ju-lien ne peut éviter la question : prendra-t-il le « train » qui roule paisiblement vers l'oubli ou continuera-t-il une existence mouvementée et trompeuse? Quel est

le prix du voyage vers la vérité ? Les questions abondent qui n'alourdissent pas le récit et les réponses viennent en leur temps, Guy Lagorce sachant entretenir l'intérêt du lecteur-témoin. Peutêtre, ici ou là, un dialogue un peu long, une description pitto des mœurs et ambiances d'une salle de rédaction rompent le rythme, mais très vite le propos reprend sa densité, les personnages imposent leur présence, leurs heurs et heurts de leur destinée ayant ce ton de l'authenticité qui fait d'un roman un peu plus qu'une histoire.

PIERRE-ROBERT LECLERCO. ★ LE TRAIN DU SOIR, de Guy Lagorce, Grasset, 260 pages, 65 F.

## DANIELE SALLENAVE

## **UN PRINTEMPS FROID**

récits

"Sallenave, c'est certain maintenant, va faire une œuvre; quelque part dans la descendance de Marguerite Duras et de Nathalie Sarraute, comme écrivain intimiste et économe, attentif aux musiques grêles de l'instant qui passe, à l'extraordinaire des destins ordinaires."

Bertrand Poirot · Delpech / Le Monde "Les textes se suffisent à eux-mêmes, les personnages sont si exacts qu'on a l'impression de les avoir déjà tous connus. Comme ce n'est évidemment pas le cas, c'est donc que l'auteur a bien du talent."

Michèle Bernstein / Libération



P.O.L Diffusion

Flammarion

DERNIÈRES -

Calderón • Michel Vittaz • Daniel Mesguich Théâtre Gémier THEATRE• Du le au 23 décembre à 20h30 • Dimanche à 15h. NATIONAL

# FREDERICK TRISTAN

Relache dimanche soir et lundi.



GROUPEMENT DE LIBRAIRES A CHOISI PARM! LES 281 TITRES DE SON CATALOGUE DE FIN D'ANNÉE 6 ROMANS

# MARIANNE ALPHANT

P.O.L.72 F

L'histoire enterrée

#### JP. DONLEAVY Le destin de Darcy Dancer, gentleman

DENOËL, 98 F

JEAN ECHENOZ Cherokee

MINUIT, 59 F

MICHEL RIO Le perchoir du perroquet

JOSEPH ROTH La crypte des Capucins

BALLAND, 59 F

LE SEUIL, 89 F NATHALIE SARRAUTE

#### Enfance GALLIMARD, 75 F

ENVOI DU CATALOGUE SUR SIMPLE DEMANDE L'Arbre à Lettre, 2, rue Édeuard-Quenu, 75005 Paris / Autrement Dit, 73, bd Saint-Michel, 75005 Paris / Le Monde Méditerranéen, 16, rue Bonneterie, 84000 Avignon / Ombres Blanches, 50, rue Gambetta, 31000 Toulouse / Librairie de l'Université, 2, place Docteur-Léon-Martin, 38000 Grenoble / Vent d'Ouest, 5, place du Bon-Pasteur, 44000 Nantes / Vents du Sud, 7, rue du Maréchal Foch, 13100 Aix-en-Provence.

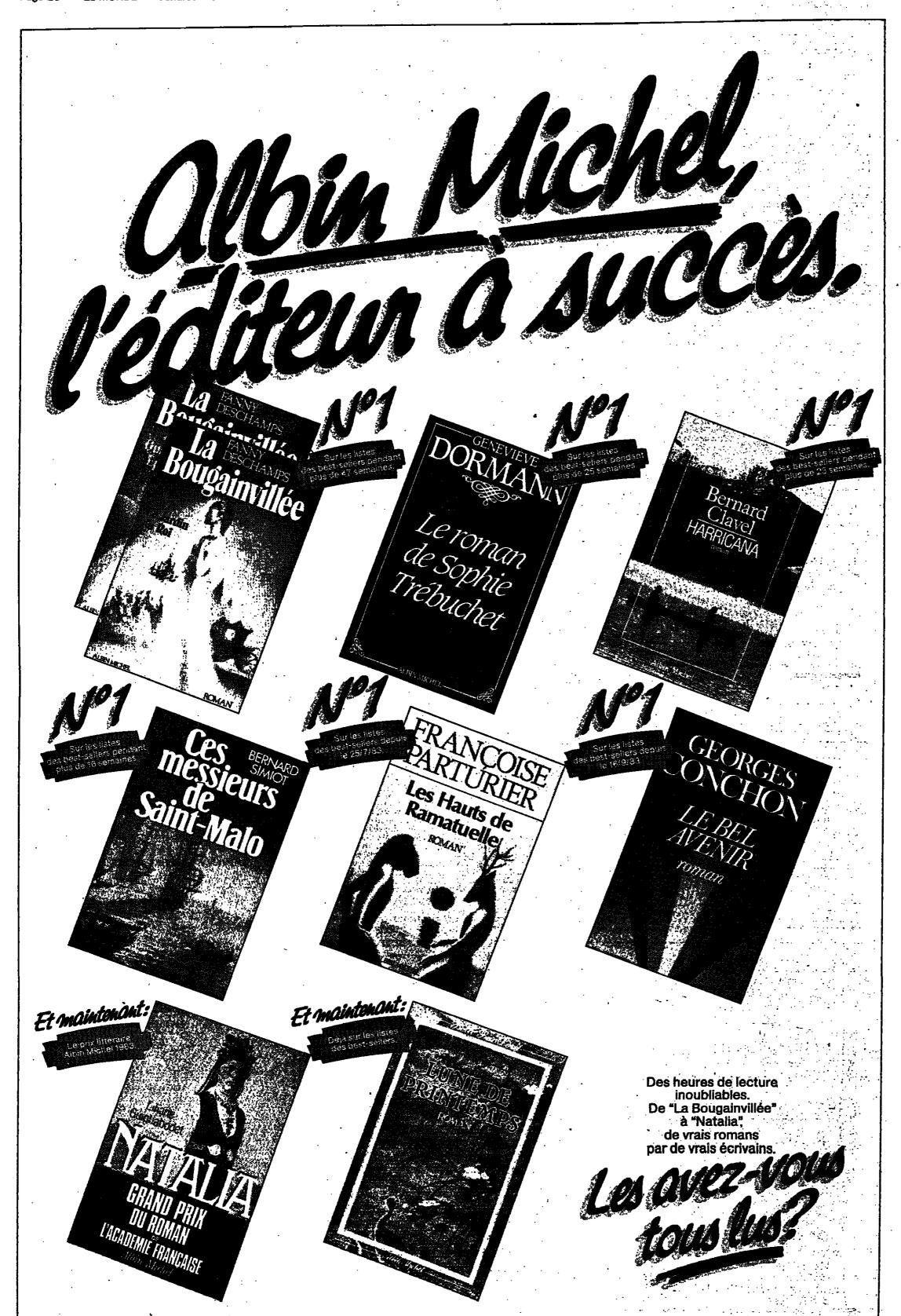

Philippe Jaccottet ent

#### notellivelel

#### On demande questionneurs

The street of th green art of the series of an entropy of the series of the

in Espaining in the first open out to have possible of the party of the service o The second secon The second of th The second section is a second second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section is a section of the sectio The second secon The second secon 75.00

The state of the s State and the second se

The second secon Bengg a test to the trade of the trade BEARE TRANSPORT OF MEET MEET, the Melecter confirmer experience First Control of the Control of C

SERTHAND SONG TURE OF LIFE

HISTOIRE EN CADEAU



STEELELLE ECONOMIS DE CAPITALISME



DES ARTICALES

A

# Mel Aucca

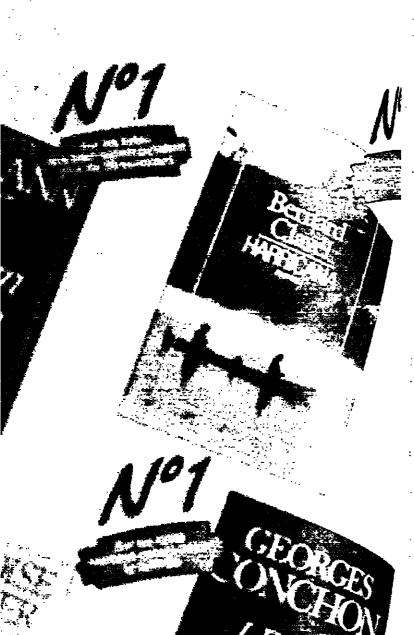

#### portraits

#### Philippe Jaccottet entre l'ombre et la lumière

LE MONDE DES LIVRES

(Suite de la page 25.) » Bien entendu, s'il n'y avait pas eu l'exemple de Ponge, je n'aurais pas écrit les Travaux au licu-dit l'Etang, parce que je ne pense pas qu'avant lui on aurait tellement osé montrer les états successifs d'un texte. Mais, même dans des passages comme cela je n'ai pas une suges comme ceta je n di pas une impression d'effort, de contention quand j'écris. Il y a un travail intérieur qui se fait, mais sur la page, je n'ai jamais beaucoup retouché.

> La voix donnée à la mort

Poète serein? C'est trop vite dit. constant, textes sombres et lumi-

le feuilleton

Un passant incertain

sace, un bien « maigre savoir », une incessante interrogation que

d'herbe, des parfums, les montagnes qui laissent deviner un au-delà,

et les oiseaux qui crient dans le ciel brumeux. Autant d'éléments sim-

dans Chants d'en bas, Jaccottet nous fait entendre une nouvelle le-çon de tenèbres, dédiant un livre de deuil à Pierre-Albert Jourdan, ré-

comment disparu, qui arpentait les mêmes territoires, et auquel le liait

le « poète tardif » reprend sa marche hésitante vers le lointain, qui se

 $\star$  PENSÉES SOUS LES NUAGES, de Philippe Jaccottet. Gallimerd, 78 pages, 53 F.

On demande questionneurs

(Suite de la page 25.)

date du Racine de Mauriac, que son amour pour Hippolyte affecte, per-delà Thésée, un être invisible : celui dont la lol change sa passion

en crime, aux yeux de qui elle se sent incestueuse. Le Ciel de Phèdre

est sans pardon, mais c'est un Ciel tout de même, comme pour Ra-cine et Mauriac. Sans lui, il n'y aurait pas de prédestination au vice, ni grâce, donc pas de tragédie, laquelle veut des êtres voués aux erreurs

ÈTTE vision chrétienne donne envie de se reporter à d'autres, pour voir ; par exemple à l'exégèse de Barthes (Sur Racine, J Seuil, 1963).

Pour ce technicien du sens, il n'est plus question de faire réfé-

rence à une expérience personnelle, ni à aucun catéchisme, mais de s'en tenir aux peroles dites. Phèdre n'est pas une croyante qui

Pourquoi la parole est-elle si terrible ? Parce qu'elle vaut un acte, comme lui impossible à reprendre. A peine le crime est-il nommé, un monstre sorti de l'eau exécute le châtiment. Les choses

ne sont pas cachées parce que coupables, mais coupables parce que cachées. Le Mai est vide. L'humanité souffre d'une forme creuse.

Tout l'effort de Phèdre consiste à remplir sa faute, c'est-à-dire à ab-

Mauriec tirait fierté d'ignorer. La psychanalyse et le structuralisme y

remplacent avantageusement, quant aux idées sinon quant au style, les émois d'un « adolescent d'autrefois ». Mais Barthes lui-même s'ir-

riterait qu'on tienne sa lecture pour décisive. Déjà elle porte sa date,

tout comme les « approches » sociologique de Goldmann, biographique de Pommier et Picard, plus profondément psychologique de Mau-

Se fonction est de les interroger, d'essayer sur eux nos langages suc-cessifs, liés à l'esprit du temps. Parler de Recine, ce n'est pas dire le

fin mot sur Racine, c'est participer à notre histoire en posant à Racine

les questions de notre époque, tel Mauriac il y a un demi-siècle, et

tions. Or on dirait qu'ils se font rares, et s'occupent à autre chose. On répète beaucoup que notre époque a gagné à l'effacement des idéolo-gues. Puisse-t-elle n'avoir pas épuisé, par la même occasion, la race

La critique n'épuise jamais les significations des chefs-d'œuvre.

Encore faut-il que de beaux esprits articulant les bonnes ques-

\* L'AQUITAINE DE MAURIAC, de Michel Saffran, Edisud,

\* LA VIE DE JEAN RACINE, de François Mauriac, Librairie

BERTRAND POIROT-DELPECH.

L'explication de Barthes est forte d'un savoir philosophique que

s'ignora : elle est son silence même. Qu'elle pas

la mort. D'où ses confidences tâtonnantes, effarées.

Prenez Phèdre. Il allait de soi en 1677, il reste évident en 1928,

ples, quotidiens, mais capables de refléter l'infini.

ETTE transparence un peu tremblante de l'eir, cette laiteuse lu-mière d'hiver voilée par les nuages, d'emblée nous les recon-

Pourtant le monde est là, bien réel, très concret : des feux

Cette intense et précaire douceur n'atténue qu'à peine l'appré-

sion de la nuit. Elle n'apaise ni les larmes ni la souffrance. Comme

La voix se fait plus basse, plus sourde, s'il se peut. Nostalgique,

naissons. Un passant incertain chemine ici avec, dans sa be-

neux alternent. L'angoisse, présente dans l'Effraie ou l'Obscurité, sans cesse reprend ses droits, associée à la hantise de l'ombre. Jaccottet n'at-il pas écrit : « Toute poésie est la volx donnée à la mort » ? « Avec le temps, la mort devient moins un funtasme qu'une réalité qu'on a l'occasion de voir de plus près. On l'intègre peut-être mieux dans son existence quotidienne. Mais elle redevient scandaleuse, intolérable quand elle frappe quelqu'un qu'on

Avoir été adolescent pendant les années de guerre n'a pu qu'accen-tuer cette attention à la souffrance.

En Suisse, où Philippe Jaccottet est né en 1925, • on était à l'abri des coups directs. J'ai tout de même

que j'ai maintenant rayé de la liste de mes livres, était inspiré par les otages du Vercors. Mais c'était un texte trop grandiloquent, comme cela arrive souvent quand on est très jeune et qu'on a envie de commences par ce que les grands poètes écrivent à la fin de leur vie. les Elégies de Duino... J'étais très sensible à Rilke, à Jouve, à Claudel, peut-être un peu à travers Ramus. .

puisqu'un de mes poèmes, Requiem,

Dès cette époque, Philippe Jaccottet a été profondément imprégné par la poésie de Rilke, dont il a tra-duit récemment la Correspondance avec Lou Andrea Salomé et auquel il a consacré un essai. Mais la grande « rencontre poétique » qu'il a faite aussi très tôt, c'est Hölderlin, qu'il a d'abord découvert en 1942, et pour lequel aujourd'hui son « admiration reste inentamée ». Entretemps, Philippe Jaccottet a luimême traduit pour « la Pléiade » les cenvres complètes de Hölderlin.

Après des études de grec et d'allemand à Lausanne, il avait en effet choisi, « par goût de la liberté et de la solitude dans le travail », de devenir traducteur, et débuté avec la Mort à Venise de Thomas Mann pour Mermod, « un éditeur un peu mécène. C'était un industriel qui aimait passionnément les livres et qui non seulement avait publié les meilleurs écrivains suisses, Ramuz, Cingria, Roud, mais les avait aidés, encouragés. C'est grâce à lui qu'après la guerre j'ai vécu, les premières anes, à Paris, puisque j'étais un peu le collaborateur de ses éditions.

 Comme je suis d'un naturel plutôt sauvage, c'est à travers cette collaboration que j'ai rencontré Ponge, dont Mermod avait édité le Carnet du bois de pins, et Pierre Leyris, qui sont restés des amis, et puis par ricochet bien d'autres gens dans le milieu de la N.R.F. Paulhan et Arland m'ont consié la chronique de poésie. J'ai beaucoup aimé ces années de Paris tout en restant un peu à l'écart. Mais comme j'ai plus de doutes que de certitudes, j'ai senti plus ou moins consciemment que, pour abriter mon travail, il fal-lait que je prenne une certaine distance par rapport à l'agitation, au mouvement des idées et des esthétiques. >

A Grignan, Philippe Jaccottet consacre l'essentiel de son temps aux auteurs dont il a donné de si remarquables traductions... N'est-ce pas une autre sorte de risque ? - Fal appris à établir une sorte de cloison Intérieure entre mon travail personnel et le travail de traduction, que je pratique comme une sorte d'artisa nat. J'y mets beaucoup de mes forces sans doute et beaucoup de soln mais je n'ai pas l'impression d'être, comme l'était par exemple Armand Robin, un recréateur. C'est un cas très exceptionnel : il a dit lui-même qu'il s'était exprimé en tant que poète à travers les autres. Ses traductions sont extremement inventives, alors que dans les miennes j'ai l'impression de m'effacer complètement. »

C'est grâce à Philippe Jaccottet que nous pouvons lire Musil. En 1944, il a découvert des passages de l'Homme sans qualités dans une revue genevoise, Lettres, dont s'occu-paient Jouve et Starobinski. Il s'est mis en rapport avec la veuve de Musil et il a publié des extraits dans différentes revues.

- Dès le premier contact j'ai été fasciné. De toute évidence, c'était une œuvre extraordinaire. Disons qu'à la longue, même si j'ai passé tant d'années à la traduire, j'ai aussi pris mes distances. Parce que, finalement, je n'aime pas les livres pour les livres, je les aime, au contraire, dans la mesure où ils m'aident à rétablir mes relations avec le monde extérieur. Cela exnlique mes réserves à l'égard d'un cer-tain aspect de Musil. En le lisant, j'ai quelquefois l'impression

ROBERT FOSSIER

LE MOYEN AGE

Les 3 volumes dans un coffret cadeau, 780 F

d'étouffer, de me promener dans le cerveau de quelqu'un

. Il y a toute une part de la littérature qui me paraît exsangue et dépourvue d'émotions. C'est pourquoi j'ai été très sensible ces dernières années à la poésie de Mandelstam ou de Holan, chez qui je retrouvais cette dimension humaine... On n'ose presque plus employer ce mot-là. .

#### Une espèce d'infini →

Cette dimension humaine. Jaccottet a toujours voulu la donner à sa propre poésie, en refusant de situer la vraie vie » hors des limites, dans la révolte, l'excès ou la rupture, comme l'ont fait par exemple Rim-band on les surréalistes. Son ambition pourrait paraître trop mesurée s'il n'avait aussi l'espoir de faire entrer dans le poème apparemment le plus simple « une espèce d'infini ». C'est pourquoi la découverte de la poésie japonaise, à travers l'antholo-gie de haï-ku de Blyth, a été pour rilippe Jaccottet une véritable ré-

- Je venais d'écrire l'Obscurité, qui est, d'une certaine manière, le récit d'une crise de confiance à l'égard de la poésie. Cette anthologie était remarquable parce que l'Anglais qui l'avait établie l'avait. acccompagnée d'un commentaire qui aidait à voir la force qui réside dans ces espèces de gouttes de poésie extremement concentrées. Je me suis mis à lire lentement ces haï-ku. un par jour. J'avais l'impression de boire un verre d'eau fraiche, en sortant d'une période difficile.

» En même temps, j'ai très bien compris que, pour moi, cela ne pouvait être au'une indication lointaine à l'horizon, et que je ne pouvais imi-ter ce genre poétique, étant un homme d'Occident avec ce que cela signifie d'attachement à la culture qui est la notre. Et aussi parce que la souffrance et l'angoisse sont singulièrement absentes dans le monde du haī-ku, et que cela, l'aurais-je voulu, je ne pouvais quant à moi

Ce dépouillement qu'il aime dans les haï-ku et dans la poésie d'Ungaretti, cet « effacement », cette transparence qu'il recherche dans sa propre poésie, correspondent au « souci de faire oublier la technique ». Ceendant, ajoute Philippe Jaccottet, « il est tout à fait vrai que je ne suis pas un matérialiste. J'ai même le sentiment que la poésie serait pratiquement impossible s'il n'y avait pas l'appréhension d'une sorte de dimension inconnue.

- Je désire que les choses concrètes, quotidiennes, soient toujours présentes pour faire contrepoids à ce qui risquerait d'être un peu une fuite dans une perfection irréelle. Mais la direction du regard est tout de même tournée vers ce que Hölderlin appelait le plus haut.

- Dans la poésie que je préfère, celle d'un Hölderlin, d'un Dante, d'un Hopkins, ce qui me touche profondément, c'est qu'elle est exaltante au sens propre du mot, c'est qu'il y a une espèce de coup d'aile qui vous enlève légitimement très haut. S'il existe, pour moi, une justification profonde de la poésie, c'est que finalement elle vous porte très au-dessus de vous-même.

MONIQUE PETILLON.

# Bibliographie

1953 L'Effraie et autres poésies, Gallimard. 1957 La Promenade sous les arbres, Bibliothèque des Arts.

1958 L'Ignorant, oèmes 1952-1956, Gallimard. 1961 L'Obscurité, récit, Gal-1961 Eléments d'un songe,

prose, Gallimard. 1967 Airs, poèmes 1961-1964, Gallimard. 1968 L'Entretien des Muses, chroniques de poésie, Gallimard. 1968 Gustave Roud, essai,

Seghers.
1970 Paysages arec figures absentes, prose, Gallimard.
1971 Poésies 1946-1967, (choix) poésie, Gallimard. 1971 *Rilke par lui-même*,

1971 La Semaison, carnets 1954-1967, Gallimard. 1975 A travers un verger, rose, Fata Morgana. 1977 A la lumière d'hiver,

1977 Journées, carnets 1968-1975. Payot.

1980 Les Cormorans, Ed. 1980 Beauregard et autres textes, Coll. « Argile », Maeght.

Lisez *Le Monde* diplomatique





# **Bernard Pierre**

# Le roman du

"Un grand livre, ample et généreux, un magnifique voyage à travers l'Histoire et les espaces américains, un livre qui charrie, sur les eaux du fleuve généalogique des Etats-Unis, l'aventure, l'exploit, la puissance et le rêve.'

**MAURICE DRUON** de l'Académie française

"Champs de coton, langueur du Sud, un vrai roman que nous raconte Bernard Pierre, l'historien des fleuves."

NITA ROUSSEAU "LE NOUVEL OBSERVATEUR"

"Avec Le Roman du Mississippi, Bernard Pierre crée un genre qui tient à la fois du cours d'histoire et de géographie, de la bande dessinée et du poème lyrique. Un livre

vivant comme le fleuve, son fleuve." JEAN CHALON "LE FIGARO"

"Ce beau livre, dont les illustrations font rêver, est comme l'autobiographie de Sa Majesté le Fleuve, avec quelque chose dans la voix qui unit les accents indiens, le parier saturé de mémoire des personnages de Faulkner, et celui de nos propres ancêtres, les français. Une réussite."

JEAN DAVID "V.S.D."

Plon

# L'HISTOIRE EN CADEAU



ron, Poulet ou Starobinski.

Barthes il y a vingt ans.

irrempleçable des grands questionneurs !

FERNAND BRAUDEL CIVILISATION MATERIELLE, ECONOMIE ET CAPITALISME IV- IVIII- siècle

Les 3 volumes dans un coffret cadeau, 810 F

DANIEL BOORSTIN

HISTOIRE DES AMERICAINS

Les 3 volumes dans un coffret cadeau, 560 F



EN VENTE EN LIBRAIRIE **ARMAND COLIN** 

Les avez-voit tous!

#### récits

#### L'écrivain et son clown

• Hélène Parmelin fait son autoportrait.

PRÈS tant de romans, tant d'essais - une trentaine de d'essais – une nemane co titres en tout, – le dernier livre d'Hélène Parmelin, la Désinvolture, onvre la voie à un genre nouveau, puisqu'il se donne pour un « autopamphlet ». La romancière avoue, avec une gaieté douce-amère, qu'un clown l'habite, qui, comme le démon de Socrate, est parfois en elle la voix qui parle, en même temps que le regard qu'elle porte sur toute chose et sur elle. Tantôt Hélène Parmelin tient la plume, tantôt le clown s'empare de tout un chapitre, si bien que les confidences de l'une et les entrées » cocasses de l'autre alter pent, sur des registres différents : l'écrivain est souvent grave, et le clown, comme tous les vrais clowns, se montre drôle, poétique... et pathé-

Hélène Parmelin s'interroge sur son propre parcours, sur son appartenance à des mondes différents, et sur cette façon qu'elle a de vivre avec les autres sans se départir de sa grande solitude d'écrivain. L'écrivain n'est-il pas celui qui doit quitter la meilleure compagnie pour rega-gner sa table austère et son papier blanc? Un dur travail commence alors pour favoriser l'apparition d'un monde sur les feuillets neufs, au moven du modeste instrument qui orne la superbe converture de la Désinvolture: une plume d'oie, que tient une main ferme et déliée. Quel métier! L'auteur s'étonne toujours d'y être vouée, liée, attachée comme une nécessité venue de ses plus obscures profondeurs.

Plusieurs personnages-écrivains apparaissent dans les romans d'Héne Parmelin – y compris, dans le Diable et les Jouets, un écrivain qui n'en finit pas de se préparer à écrire; tous révèlent, par bribes, chacun à sa facon, des aspects divers de leur étrange condition. Avec la Désinvolture, l'auteur sans masque évoque sa propre expérience, et livre les secrets de son travail personnel, travail littéraire, mais aussi travail de vie, art de voir et d'écouter...

> L'Instant perpétuel GUILLEVIC

200 ex. num, sur Chiffon. 5. rue Guillaume-le-Conquérant. 76000 ROUEN.

Éternel badaud, Hélène Parmelin promène sa curiosité passionnée dans les milieux les plus divers : elle se nourrit de tout, savoure les ties de langage, découvre au passage les monstruosités de la vie quotidienne, dont elle souffre, dont elle s'indigne - soutenue par son fidèle clown intérieur. Ensuite, Hélème Parmelin se met à écrire. Le roman se compose et s'inscrit, monumental le plus souvent, comme beaucoup de peintures de Pignon ou comme ses grandes céramiques. Hélène Parme-lin et Edouard Pignon ont entre eux une ressemblance fraternelle. Ils ont partagé tant de choses, traversé en-semble tant d'aventures, ils sont si attentifs chacun à l'art de l'autre qu'une parenté profonde les unit, si différentes que soient leurs deux dé-

#### « C'est la vie ! »

Ouand l'auteur évoque le monde des lettres, son clown s'en donne à cœur joie. Un livre, le plus beau du monde, ne porte pas le caractère de l'évidence, comme une belle toile : il faut entrer dedans, le lire, et parfois le lire longtemps. Comment persuader l'éventuel lecteur de choisir tel ouvrage plutôt que tous les autres? C'est l'affaire des médiateurs. Ici, le clown parmelinesque ricane, et ricane sans désinvolture, car le silence des médiateurs, c'est l'assassinat du livre qui, après quelques semaines, disparaît des meilleures librairies. L'auteur a-t-il écrit pour rien ?

Tant pis : cette misère est celle du monde en général : « C'est la vie ! », dit le clown. Il y a de l'Antigone chez Hélène Parmelin : la politique, la guerre, les droits de l'homme, pro posent autant de combats, où il faut s'engager. Il faut ! croit-elle. Mais là encore le clown n'est guère la dupe de toutes ces pétitions, déclarations, démissions fracassantes, qui ne changent que très peu la face de

Une vitalité, une santé robuste, un grand besoin d'agir, permettent seuls de traverser tant de déceptions – avec l'humour, bien sûr, qui sauve d'un désenchantement généralisé.

La Désinvolture est-elle bien un autopamphlet . ? L'auteur y garde, finalement, le beau rôle, avec son grand courage et sa bonne vo-lonté toujours trahie. C'est peutêtre, plus profondément, un plai-

JOSANE DURANTEAU.

\* LA DÉSINVOLTURE, d'Hélène Parmelin. Christian Bourgois. 334 p., 70 F.



parus dans le Monde Dimanche

Rendre au dessin son espace propre. Faire appel à la plus grande diversité des jeunes talents. Leur demander d'illustrer en toute liberté les sciences humaines, l'expérimentation sociale, de donner -leur - vision de la justice, du pouvoir, de l'idéologie. Tels sont les trois principes originaux qui ont parues dans le Monde talgie.

Dimanche de septembre 1979 à septembre 1983. L'album Dessinssélectionne, parmi ces 1 650 créations et 272 auteurs, les temps forts de ce mode d'expression universel. Son ambition : offrir une trace durable de cette éclosion créatrice et saisir, au-delà des évocations grinçantes de la réalité, les signes orienté quatre années d'illustrations d'une nouvelle esthétique de la nos-

112 pages : 48 F. En vente dens les Maisons de la presse. Chez votre marchand de journaux et au Monde.

| BON DE COMMANDE « LE MONDE DIMANCHE DESSINS »                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom Prénom                                                                                                                         |
| Adresse                                                                                                                            |
| Code postal Ville                                                                                                                  |
| NOMBRE D'EXEMPLAIRES x 51 F (Frais de port inclus) =                                                                               |
| COMMANDE A FAIRE PARVENIR AVEC VOTRE RÉGLEMENT AU « MONDE »<br>SERVICE DES VENTES AU N° 5, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09. |

#### critique littéraire

#### **Qui aime Proust?**

• Jean-Yves Tadié a mené son enquête parmi les écrivains.

E pourrait être un jeu de so-ciété : deviner quelles furent les réactions des gloires de la littérature française à la lecture d'A la recherche du temps perdu. Un jeu qui, comme le note Jean-Yves Tadié, permettrait de suivre l'évolution de la pensée contemporaine: de même que chaque généra-tion donne sa mise en scène de Wa-gner, elle se révèle par ses lectures de Proust.

Lorsque ce dernier obtient en 1919 le prix Goncourt pour A l'ombre des jeunes filles en fleurs, les inconditionnels se comptent sur les doigts d'une main : Jean Coctean, Lucien Daudet, Paul Morand et Charles Blondel qui, des 1924, ouvre une piste avec son étude intitulée: Quelques progrès dans l'étude du cœur humain : Freud et Proust. Il est vrai que si cet auteur loue Proust d'être un artiste, c'est pour micux enfoncer Freud.

Du côté chétien, on oscille entre l'hostilité affirmée et les éloges suavement hypocrites. Claudel condamne le monde clos, mesquin, sans aucun sens de l'épopée ni de la transcendance dans lequel Proust enferme ses lecteurs. Mauriac, après avoir salué « *la plus puissan*te œu-

de l'explication des textes par les

sources ou la biographie de l'auteur

- le fameux diptyque «l'homme et

l'œuvre» - ou encore par les condi-

tions historiques de l'époque. Désor-

mais, la critique moderne dite «tex-

tuelle» ou formaliste – qu'elle fût

d'inspiration structurale, sémioti-

que, psychanalytique, rhétoricienne,

poéticienne, génétique et même

socio-historique - allait chercher le

sens dans le texte seul, dans l'immo-

nence du texte, ou, à la rigueur, dans

son «intertextualité». Les années 70

virent le triomphe, au moins théori-

que, du novateur, bien que l'Univer-sité restât la forteresse de l'histoire

Est-ce parce qu'il ressent un cer-

tain essoufflement de la critique for-

maliste et qu'il craint une capitula-

tion régressive devant l'histoire

littéraire traditionnelle qu'Antoine Compagnon, disciple de Barthes, mais ingénieur de formation, et qui

a vécu en Grando-Bretagne, entre-

prend ce qui n'avait jamais été fait

avant lui : l'histoire littéraire de

l'histoire littéraire? De la part d'un

«nouveau critique», même indépen-

dant des écoles, agé de treute-trois ans, déjà auteur de deux ouvrages

remarqués (2), ce soudain intérêt

pour le lansonisme a de quoi sur-

Les imprécations

de Péguy

On le comprend mieux lorsque Antoine Compagnon affirme que

« nous quittons une époque où

l'approche théorique des textes a

été reine - et prévoit une nouvelle

«historicisation» des études litté-

raires. Le plus notable des signes qui

semblent lui donner raison est l'inté-

rêt que suscite enfin le travail de

Walter Benjamin. Pour garder son

pouvoir heuristique, la nouvelle cri-

tique doit en somme analyser son

«impensé», qui est précisément son rapport avec l'histoire. Rien de

mieux, pour commencer, que de

raconter la naissance de la vieille

critique, qui, en son temps, fut nou-velle, et d'en comprendre la signifi-

Cette histoire est tout à fait passionnante. Actoine Compagnon y apporte une grande richesse d'infor-

cation sociale.

Lanson?

vre romanesque de ce temps », dé-plore que Dieu en soit absent; du point de vue littéraire, il y voit une limite et peut-être une faiblesse. Même son de cloche chez Bernanos: La terrible introspection de Proust ne va nulle part ..

Paul Valéry, qui n'avait pas l'es-prit enténébré par les visées apologétiques et qui, en outre, se flattait de ne jamais lire de romans, soulignait l'originalité irréductible de « La Recherche », après en avoir feuilleté seulement quelques pages. Réti-cences, en revanche, de la part de Gide lorsqu'il compare Proust à Montaigne ou à Balzac. Sa peinture de l'homosexualité le hérisse.

« Ce désert de solitude et de récrimination que les hommes appellent amour »

Les surréalistes ignorent tout simplement le « dandy gris perle et noir » dépeint par Paul Morand, quand ils ne l'attaquent pas. On se souvient du mot d'Aragon : - On n'aurait jamais cru qu'un snob la-borieux fut de si fructueux rap-port. » Quant à Julien Gracq, il ne dissimule pas sa perplexité: il n'a ja-mais pu savoir où il en était avec Marcel Proust.

A gauche, dans les années qui suivent la deuxième guerre mondiale. les positions sont claires : Proust est dénoncé comme un complice de la réaction. Même Gaëtan Picon écrit en 1949 : « Son œuvre s'est éloignée de nous non seulement par sa date, mais par sa nature. . Sartre, lui non plus, ne mâche pas ses mots : Proust, dit-il dans Situations II, est le complice de la propagande bourgeoise, puisque son œuvre contribue à répandre le mythe de la nature humaine. . Si Albert Camus se montre plus clairvoyant et Georges Bataille plus sensible à la transgression de la loi morale chez Proost, Nathalie Sarrante lui reproche de nuire à la liberté du lectenr en figeant les monvements sonterrains de l'âme.

Autre réaction, caractéristique elle aussi, celle de Marthe Robert. Elle raconte, dans ce livre par ailleurs admirable qu'est la Vérité littéraire (1), qu'elle a toujours pu lire Kafka dans les circonstances les moins propices à toute espèce de délectation littéraire, mais que dans les Ardennes où elle logeait chez un ami médecin, et où elle voyait tous les jours défiler sous ses fenêtres des ouvrières et ouvriers fondeurs estropiés, elle ne parvenait pas à se pionger dans les quelques tomes de Proust qu'elle avait emportés : « En face de ces visages aux yeux criblés de l'imaille de fer, et de ces corps

 La Vérité littéraire, de Marthe Robert. Biblio essais. Le livre de poche. 156 pages 1983.

aux mains et aux pieds déchiquetés, toute la Recherche du temps perdu n'était plus que de la littérature, au sens péjoratif que le peuple a créé, et qui jamais encore ne m'avait paru aussi justifié.

La réponse à Marthe Robert on la trouve peut-être chez Samuel Beckett qui fit, en 1931, une thèse sar Proust : « Surement, dans toute la littérature, aucune étude de ce désert de solitude et de récrimination que les hommes appellent amour n'est affirmée et développée avec un aussi diabolique manque de scru-

Mais laissons là ce petit ien. Le lecteur pourra le poursuivre en se procurant le dossier « Proust » que lean-Yves Tadié public chez Belfond. Professeur à la Sorbonne. auteur de Proust et le roman (Gallimard), d'un essai sur le Roman d'aventures (PUF), responsable de la nouvelle édition d'A la recherche du temps perdu pour la « Bibliothèque de la Pléiade », Jean-Yves Tadié nous apporte avec ce dossier la synthèse de tout ce que l'on sait auioned'hui sur l'œnve et la vie du dandy gris perle et noir ».

ROLAND JACCARD.

PROUST, de Jesp-Yves Tadié. Ed. Belfond. 330 pages. 89 F.

• A SIGNALER AUSSI : le Roman de la conscience malheureuse de Philippe Chardin. Une étude comparative des cenvres de Svevo, Gorki, Pronst, Musil et Martin du Gard entre antres. Ed. Droz. Genève. 340 pages.

#### La III<sup>e</sup> République des lettres

mation. Pour la plupart d'entre • Gardez-vous le us, qui ne se rappellent Lanson souvenir de Gustave qu'à travers les imprécations de éguy contre la Sorbonne vers 1910 ( · Qui n'a pas connu la douceur de M. Lanson ignore ce qu'est du vinai-L y a tout juste vingt ans, gre sucré; et du fiel en confiture»), Roland Barthes s'en prenait, ou ne gardent le souvenir que de sans agressivité, à une tradition quelques opuscules scolaires du procritique, celle de Lanson, qui « règle fesseur qui fit la loi au début de ce depuis une cinquantaine d'années, à siècle, la IIIe République des lettres travers d'innombrables épigones, ressuscite autour de . Gustave Lantoute la critique universitaire > (1). son, l'homme et l'œuvre » tant de Barthes lui opposait de nouvelles noms oubliés, tant de conflits, tant méthodes, pratiquées par une faible minorité dans l'Université. Deux ans d'enjeux, de luttes d'influence, que la formule de Thibaudet, « la Répuaprès éclatait la «querelle de la noublique des professeurs », devenue velle critique». Elle mettait en lice cliché, retrouve vie et pertinence. deux champions : Raymond Picard, pour l'histoire littéraire tradition-L'intérêt de l'ouvrage est dans cette abondance, fruit d'énormes lectures. nelle, Barthes, pour le changement. A tenter de le résumer, on risque de Lanson devint des lors le «mauvais le vider de sa substance. Aussi fautobjet» de la critique moderne : une il en recommander la lecture dans référence de dérision pour ceux qui

> L'histoire littéraire comme science » est née d'une volonté pédagogique et démocratique qui s'est réalisée par la réforme de l'Université, après 1870. La défaite de Sedan avait été imputée pour une large part à un enseignement qui, au lieu de former les esprits et les caractères, reproduisait une élite de discoureurs incompétents La réforme a été l'œuvre des historiens. notamment d'Ernest Lavisse, et elle s'est faite contre l'enseignement de la rhétorique et la prédominance des

Gustave Lanson avait commencé par être un disciple de Brunetière, qui, avec Faguet, incarnait la critique rhétoricienne, impressionniste, sensible aux qualités littéraires qui relèvent de l'ineffable.

Les oppositions se sont cristalli-sées avec l'affaire Dreyfus. Tous les littéraires de la Sorbonne et les académiciens, Brunetière en tête, ont été antidreyfusards. Lanson, Durkheim, Langlois, Seignobos, Andler, les futurs patrons de l'Université, ont été des dreyfusards de la première heure. Leur victoire apparaîtra comme celle de la science. Leur idéologie associera le patriotisme, opposé au nationalisme clérical et réactionnaire, avec l'idéal démocratique et le scientisme positiviste.

Ecoutez Lanson: « L'éducation littéraire est excellente pour faire. avec beaucoup de rotés, quelques individus supérieurs qui éclaireront le monde de leur fantaisie originale et égoïste ; l'éducation scientifique, seule, peut améliorer la jeunesse d'une nation et lui donner l'esprit de

précision, de méthode et de discipline nécessaire aux œuvres collectives. » De la méthode, Lanson sera l'apôtre, avant de devenir, du haut de sa chaire en Sorbonne, puis à la direction de la rue d'Ulm, le pape du secondaire, auquel il impose les deux épreuves qui supplantent l'ancien « discours français » : la dissertation et l'explication de texte. On n'enseigne donc plus la littérature, mais la seule chose qui puisse s'enseigner à tous : l'histoire de la littérature, qui est aussi une leçon de civisme républicain, par le culte qu'elle instaure des grands écrivains.

Cependant, les études littéraires n'entendent se couper ni de la socio-logie ni de l'esthétique. L'objectif de Lanson ne serait pas désavoué par un marxiste : « Découvrir les conditions sociales de la production des œuvres littéraires. » La notion de résidu inexplicable une fois qu'on a tout expliqué. La sensibilité littéraire, le « plaisir du texte » ne sont pas non plus reniés : ils sont au dénart de la démarche historique et doivent se retrouver à l'arrivée. On a là les grandes lignes du programme que Sartre tentera de réaliser dialectiquement dans *l'Idiot de la famille.* 

La fichomanie

Qu'est-ce qui fait que l'histoire littéraire s'était déjà discréditée à la veille de 1914 et n'a continué à régner que vidée de son ambition première par le « phylloxera des fiches a dont se moquait Thibaudet? C'est d'abord la manie d'exhaustivité d'une méthode qui, selon le mot de Péguy, consiste à « ne point écrire un mot sur une question avant d'avoir épuisé et la documentation et la littérature sur cette question > D'où la tendance à l'érudition pour elle-même, la fichomanie et la prompte réduction de l'histoire littéraire aux sources. Compagnon montre très bien comment celle-ci est fondée sur une conception mécaniste du sujet, héritée de Taine, pour qui l'œuvre est une synthèse de matériaux opérée par une intelligence purement orga-

On voit moins bien comment cette spectrographie de la III. République des lettres peut nous éclairer, comme c'est apparemment le souci de l'auteur, sur les problèmes présents de la réforme de l'enseignement supérieur. Antoine Compagnon rêve-t-il d'une histoire littéraire

modernisée? Son livre prêche alors d'exemple, mais on regrette d'y retrouver parfois l'un des pires défants des ouvrages de type lansonien : la conture de fiches, rendue perceptible par les redites. C'est d'autant plus dommage que l'auteur a ea commun avec Lanson et Barthes de vouloir être lu et apprécié antant par le public lettré que par

MICHEL CONTAT.

\* LA III RÉPUBLIQUE DES LETTRES : DE FLAUBERT A PROUST, d'Antoine Compagnon. Ed. de Seell, 382 p., 128 F.

(1) « Qu'est-ce que la critique ? », dans le Times Literary Supplement, repris dans Essais critiques (Senil, 1964), p. 253.

où Compagnon étudie le travail de la citation pour démontrer que l'originalité n'existe pas autrement que dans l'inlassable reprise de textes américars par les écrivains, et Nous, Michel de Montai-gne (Seuil, 1980), où il montre le montage de citations à l'œuvre dans les

#### Flaubert colonisé

Fascinant Flaubert : lui pour oui la création littéraire était une longue parturition, le voità longuement « travaillé » par un diacours critique qui vérifie, à tra-vers ses romans, l'efficacité de ses concepts et outils. Publiées en revue, de 1967 à 1982, les études rassemblées par Gérard Genette et Tzvetan Todorov nous font découvrir ce que Claude Mouchard appelle « le chantier de Flaubert ». Celui-ci considérait le style

comme « une manière de penthodes mises en œuvre naît un espace où s'inscrivent à la fois un traitement du langage, des fonctions narratives et des e structures significatives y (Jean Rousset, Michel Raimond). L'étude « psychothématique » de Jean Starobinski, les repérages siennes de l'érudition que dévoilent Michel Foucault et Jacques Neefs, les variations narratives et stylistiques de Raymonde Debray-Genette, Jean-Pierre Richard et Claudine Gothot-Mersch : autant de balisages pour une relecture des grands romens flaubertiens. Il arrive que le vertige nous

saisisse devant cette virtuosité proliférante de la glose. Ce travail considérable rassemble les mérites et les périls d'une époque triomphalement vouée au commentaire. Encore ceux du présent volume atteignent-ils leur objectif, qui est de nous convier à un retour aux œuvres. Elles survivent par leurs chaimes Dropres.

SERGE KOSTER \* TRAVAIL DE FLAUBERT. sons la direction de Cérard Genetie et de Tzvetan Todorov, Ed. du Senil, coll. « Points ». 240 pages. 30 P.

Important Editeur Parisien recherche pour ses différentes collections manuscrits inédits de tomans, poésie essai théatre. Les ouvrages retenus feront l'objet d'un lancement

par presse, radio et télévision. Adressez manuscrit et C.V. à la Pensée Universelle 4 me Charlemagne, 75004 Paris - Tél. 887.08.21. Conditions fixées par contrat. Notre contrar habituel est défini par l'article 49 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire.





# bui aime Proust?

STATE OF SHIPS SAID IN THE A

इतिका क्षित्र कार्यक्रम क्षा क्षा क्षेत्र है। विकार क्षित्रक्षण क्षेत्र क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा

The self-of-

The second secon

the second of

République des lettres

The first term to the second of the second o

The second secon

magaya ya hara da wanana da wa da wa

and the special are bounded by the special and the special are bounded by t

And the second of the second o

The control of the co

La lachemana

The service of the control of the co

1000

Edicul Parsen



GRASSET

A VENGEANCE OU LE PARDON?

#### chez Jean Guenot 85, rue des Tennerolles 92210 Saint-Cloud

CATALOGUE est envoyé gratuitement sur simple demande

il presente

#### LA MAIN COUSUE 224 pages 65 francs

Dix-sept récits dont le premier raconte comment, en brochant soi-même ses livres, on peut se coudre accidentellement la main.

le catalogue permet d'acheter aussi directement par la poste des livres en première parution qu'on peut faire adresser selon son choix

#### à une dame dourmands

COMESTIBLES 224 pages 65 francs

Concu comme un menu de repas où chaque nouvelle comprend au moins un personnage comestible.

à celles qui bronzent vite

LE CHIEN BLEU 224 pages 65 frencs

Une ile déserte, une Américaine. un écrivain français et un chien bleu. Insolite et pas toujours chaste.

à ceux qui aiment le polar

LA TOUR DE PAPIER 240 pages 65 francs

Sur la façon dont on écrit les romans policiers.

à ceux qu'intéresse l'édition JALMINCE

320 pages 80 francs Le petit griffon Népomucène sera-t-il le premier lauréat d'un prix littéraire attribué à un

livre signé par un chien ? pour les gourmets

#### LE GOUTEUR D'ENCRES

320 pages 80 francs L'écriture littéraire se déguste-

Qui goûte vraiment? Les valeurs d'étiquette cachent-elles le goût des encres ?

à ceux qui rêvent d'écrire

ÉCRIRE 528 pages 190 francs

Guide pratique de l'écrivain avec exercices, des conseils et des mises en garde.

un chèque du montant de votre commande recevrez les livres pa

la poste sous emballage cartonné

chez Jean Guenot 85, rue des Tennerolles

#### VOYAGE A TRAVERS LES LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

#### La soif de lire et de savoir

L'Argentine redécouvre la démocratie après sept ans de dictature. Laurent Bouvier-Ajam, qui revient de Buenos-Aires, nous expose la situation de l'édition et de la librairie au moment où le président Alfonsin entre en fonction.

Nous commençous, à cette occasion, une série de reportages, de « voyages à travers les littératures étrangères », qui se poursuivra au gré de l'actualité.

'EST une boutade, mais elle cend du singe, le Mexicain des Aztèques, le Péruvien des Incas. mais l'Argentin au bateau.

L'Argentine, en effet, est un pays d'émigrants italiens, espagnols, allemands, français... Borges n'a-t-il pas coutume de dire qu'il est un Euro-péen en exil? D'une manière plus triviale, bien des Argentins ne disent pas autre chose lorsqu'ils affirment en riant: - Nous sommes dans le cul du monde. •

Ces deux expressions résument

issez bien les complexes du pays : peur de ne pas être reconnu, d'être oublié, et surtout cette terreur de ne pas savoir. Bilan : le peuple argentin est l'un de ceux qui lisent le plus au monde. Empruntons l'avenue Corrientes à Buenos-Aires : on y trouve une librairie tous les 50 mètres : le livre politique y domine. - C'est le meme phénomène qu'en 1973 (année où eurent lieu les dernières élections), explique Luis Gusman, libraire et écrivain; on ressort la plupart des ouvrages interdits jusqu'à présent. . Les gens veulent savoir tout ce qui leur a été caché pendant si longtemps. La grande maison d'édition Sudamericana ne s'y est pas trompée, qui a sorti, quelques semaines avant les dernières élections, une collection présentant et analysant les programmes de tous les partis en présence.

 Les premiers acheteurs, précise Gusman, sont les jeunes de la classe moyenne, ceux qui n'ont jamais voté. - Aux dernières élections, ils étaient six millions... Ils ne s'intéressent guère aux ouvrages théoriques · Marx. Lénine et Mao sont mis au rebut, - mais des témoignages, comme la « confession » de Ménen dez, l'ancien gouverneur des Malouines, se sont très bien vendus. De même qu'aux Etats-Unis, conclut Gusman, la politique, en tant que concept, cède le pas.... L'Argentin se moque des mécaconcret, comme Armée et politique en Argentine, de l'Américain Robert Potash, ou des analyses-chocs, comme les Désirs imaginaires du péronisme, où l'Argentin Sebreli compare le fonctionnement du péronisme à celui du national-socialisme.

> **Ouand la France** était synonyme de civilisation

Dans le domaine romanesque, les écrivains argentins se taillent la part du lion. Mais on trouve aujourd'hui bien peu d'ouvrages de Bioy Casarès ou de Sabato. Quelques Cortazar - exil oblige, - et Roberto Arit qui réapparaît. Dieu le père, alias s, rassurez-vous, est toujours là. La nouvelle est toujours à la mode, mais elle se vend très mal, saul peut-être l'excellent Ley de Juego, de Miguel Briante. Les poètes font une timide apparition, mais on ne lit pas de théâtre.

En se dirigeant vers la place Lavalle, le quartier des bouquinistes, on trouve une petite librairie spécialisée dans les vieux livres français. Le propriétaire, un Argentin, explique. - C'est par la France que nous sommes entrés dans la littérature. N'oubliez pas que ce que nous avons coutume de considérer comme le premier livre argentin, Facundo de Sarmientio, porte en épigraphe une phrase en français: «On ne tue point les idées.» Cela revenait à dire: la civilisation parle le français et la barbarie l'ignore.»

Borges fait ses études à Genève, Ricardo Guiraldes, fondateur de la revue Proa, se lie d'amitié avec Valéry Larbaud, et Victoria Ocamno. fondatrice de la revue Sur, envoie, après la libération, à la librairie parisienne Adrienne Monnier, une grande quantité de chaussures pour que [les] écrivains [français] n aient pas froid aux pieds . Aujourd'hui, notre langue n'est plus au programme des écoles, mais les maisons d'édition publient, en moyenne, cent cinquante traductions d'ouvrages français par an : depuis Vic-tor Hugo jusqu'à Marguerite Yourcenar en passant par Sartre et Troyat....

· Les vieux livres que je possède, reprend le bouquiniste, m'ont été vendus en grande partie par les hé-ritiers de riches familles qui les faisaient venir de France par malles entières. Mais je vais probablement fermer boutique, car mes prix sont trop élevés pour le pouvoir d'achat des Argentins. »

C'est un autre bouquiniste qui explique, sur la place Lavalle : « Les Argentins lisent beaucoup, mais un livre est lu par cinq ou six personnes. Après, les gens le revendent pour en acheter un autre. . Qu'un best-seller ne dépasse pas les quatrevingt mille exemplaires n'est donc pas étonnant, puisque cela veut dire environ quatre cent mille lecteurs pour une population de vingt-huit

#### Les effets de la crise

Malheureusement, les maisons d'édition n'ont pas toutes des bestsellers. Les petites, qui ont tenté ces dernières années de promouvoir des écrivains argentins, ont presque toutes fait faillite. Même des éditeurs aux capitaux espagnols. comme Losada, ont subi de durs revers. Bruguera, maison espagnole blie des valeurs sûres, comme Osvaldo Soriano ou Manuel Puig, dont le merveilleux Baiser de la femmearaignée est toujours interdit. Mais Bruguera vient aussi de faire paraître la Braza en la mano, de O. Villordo, un roman qui traite ouvertement de l'homosexualité, et qui n'a pas été censuré.

Du côté des grandes maisons argentines, il faut d'abord parler de Sudamericana, le Gallimard d'outre-Atlantique. Elle pratique à peu près la même politique que sa consœur parisienne : miser sur des écrivains à fortes ventes, entretenir un fonds de prestige, faire connaître de nouveaux auteurs. Mais la crise économique se fait sentir, et les premiers à en subir les conséquences sont les jeunes écrivains, toujours difficiles à « lancer ». Emece, l'éditeur des œuvres complètes de Borges, a résisté à la crise en diffusant largement des grands succès internationaux. . Nous nous adressons surtout à la classe moyenne, m'explique José Naveiro, responsa-

LES LIVRES A GRANDS SPECTACLES.

A la fois livres d'art par la richesse de l'illustration et ouvrages de référence dirigés par les meilleurs spécialistes, les livres de

• Le Théâtre, sous la direction de D. Couty et A. Rey. 256 pages, 295 francs. • Le Ballet, par A. et V. Hofmann. Conclusion de

S. Lifar. 256 pages, 295 francs. • L'Opéra, sous la direction de P. Brunel et S. Wolff. Préface de B. Lefort. 264 pages, 295 francs.

• Les Marionnettes, sous la direction de P. Fournel. Préface d'A. Vitez. 160 pages, 235 francs. • Le Cinéma, sous la direction

cette collection sont de véritables spectacles à voir et à revoir, à lire et à relire, pour votre plus grand plaisir.

• Clowns et farceurs, sous la direction de J. Fabbri et A. Sallée. Préface de P. Etaix. 200 pages, 260 francs.

ble de l'étranger dans la maison. Les Argentins se passionnent pour les grands problèmes de notre temps : l'économie internationale, le monde de la haute sinance, le nucléaire ou

Le Centro Editor, quant à lui, pratique une politique rigoureuse-ment opposée. Outre une très belle collection de traductions, il diffuse à des prix modestes des auteurs peu

Dessin de BÉRÊNICE CLEEVE.

l'espionnage de John le Carré. Nous publions des auteurs de tous les pays, mais assez peu d'Argentins, car ils ne traitent jamais ces suconnus. Pendant près de trois ans, cet éditeur a aussi publié un hebdo-madaire, Capitulo, consacré à l'histoire de la littérature argentine. Récemment, le Centro Editor a sorti,

de C. Beylie et

P. Carcassonne.

Postface d'Elia

295 francs.

Kazan. 256 pages,

Bordas



#### premiers pas et où Guiraldes affirma l'identité d'une littérature proprement argentine.

La nouvelle génération

en fac-similé, deux des grandes re-

vues littéraires des années 30, Mar-

tin Pierro et Proa, où Borges fit ses

La littérature fantastique, dite du Rio de la Plata, a été abandonnée par les écrivains modernes. Certains sont passés directement à la sciencefiction, mais la plupart ont em-prunté d'autres chemins. L'auteur de Respiracion artificial, Ricardo Piglia, incarne parfaitement cette génération des quarante ans, « la dernière à avoir bénéficié d'une université de qualité ». Dans ce roman, Piglia tente d'analyser et de réunir en une écriture originale l'héritage littéraire et historique de l'Argentine. Il est donc logique que ses deux maîtres contradictoires et complémentaires, Arlt et Borges, se retrouvent dans son livre et que son texte fourmille de mots français, italiens ou polonais. - L'écrivain moderne argentin est obligé, selon Piglia, de tenir compte de gens comme Lugones, Borges, Gombrowicz ou Cha-teaubriand. Notre littérature batarde en est le fruit. Toute écriture, si nouvelle soit-elle, dépend de ce qui a déjà été écrit, fixé. . En bref. c'est l'évolution dans la continuité.

A l'opposé de Piglia se trouve Jorge Asis. C'est un ancien journaliste, romancier autodidacte et auteur d'une œuvre curieuse. Son provocateur Flores robadas en el jardin de Quilmes a franchi le cap des quatre-vingt mille exemplaires. Ce livre, qui a paru en pleine dictature, traite d'une manière très ambigue de la lutte armée en Argentine dans les années 70. En même temps, et c'est la preuve d'un très grand courage, il est dédié à Haroldo Conti, le rremier journaliste-écrivain disparu lors de la dernière dictature. Tout le monde n'a pas apprécié le style agressif de cet ouvrage, où l'on n'hésite pas à décrire l'appareil génital de Borges... · Asis est un opportuniste, une sorte d'écrivain populiste qui sait très bien respirer l'air du temps », s'exclament certains critiques qui ne pardonnent à personne de trop bien se vendre. . Je ne suis pas un écrivain populiste, proteste l'intéressé, mais un conteur populaire. La réflexion sur l'écriture ou la structure romanesque n'est pas ma préoccupation. Ma seule ambition est de raconter des histoires ns la tradition d'un Dickens Baizac ou d'un Roberto Arit. »

#### «Quand un jeune pense il devient dangereux »

Les jeunes auteurs ont tout particulièrement souffert de la dictature, car · quand un jeune pense, il de-vient dangereux ·. Alan Pauls a vingt-quatre ans; il a déjà écrit un scénario, publié une nouvelle et fondé une revue de critique littéraire. «L'Université a pour ainsi dire disparu, et nous n'avons jamais bénésicié d'aides publiques, dit-il. En outre, les supports de la création littéraire sont inexistants. Les suppléments littéraires des quotidiens nationaux comme la Nacion ou Clatin sont faits par et pour des gens médiocres. Les revues ont toutes disparu; seuls des mensuels ons pu-blié des nouvelles de temps en

Les prix littéraires sont rares et ne signifient pas grand-chose. Restent les concours organisés par Coca-Cola ou par des revues et des éditeurs. Pour avoir été primé par un jury composé d'écrivains, dont Borges et Donoso, Alan Pauls a pu

Inutile de préciser que les jeunes auteurs attendent beaucoup du gonvernement Alfonsin. Pour patienter, ils pourront toujours méditer sur ces mots de Borges : - Il faudrait des aujourd'hui' arrêter toute activité (...), renoncer aux passions et aux opinions, ouvrir une parenthèse qui ne se refermera qu'avec la mort, et lire, étudier, délivrer du silence ces dizaines de milliers de livres dans lesquels dorment les recettes de toutes les vérités et de tous les

LAURENT BOUVIER-AJAM.

Edité par la S.A.R.L. le Monde Gérara : Anciens directeurs : ·

Jacques Fauvet (1969-1982)

auf accord avec l'administration.

Reproduction interdite de sous articles. Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437. ISSN: 0395 - 2037.

Entretien avec Manue

数はないできながら、 product of the control of ななない このでは、 product of the control of 変数のなり、できょり、 product of を Mills of the control of

Number 2015

A section of the second of the

SEE TO BUILD A FRANCE

建铁矿 计通讯记录

American Communication of the Communication of the

Albert of the Common of

Partie to the second

Path transport

State of the second

Sa ...

Tet : 10 .... ... ... ...

The second second

22 To 22 Or 20 Or

:=:--

72 4 f . . . 11

Edward Line

F-1. . . . - . . .

The second of th

The second of th

ing and the property of the second second section is a second sec

entitional ten-

e more de la companya de la companya

The second secon

La passion de

and the second of the

The same section of the section of t

at and and a many amount has the said.

g in 1982 and 1991 have a grant finish

a manufacture to the second of the second

and the same of th

The state of the s

The second section of the section of the second section of the section of the second section of the secti

والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع المراجع ال I far may be all more to comme

the 1960 is the graph of the second of the s

The state of the second of the

يترين الربع الربع ويسودن كالأبراء أبريد الربع الربع الرباري

The respective to the secretary of the second section of the second

بخيب الدار بسيدان وأدبيج الجيا

A major of property and the control of the second

the same of a proper operation of the same

المجمد الفريطال المتؤملية والأراري يراجي مرايدا

the complete paint of the constitution of

Commercial Section and the second

The will be the second of the second

POLONAIS sur la Pologne l'Europe de l'Est t atampar ur drauma LIBELLA

يني العام ين الجودية ما الجوارة ما جاهر الما

ring out out owners and an

ويرون والأواصر ويواف والانتهاد

the first of the second of the second

أريدا ووالمراجع فلأعط فالمتدعد





# lire et de savoir

BELLE WILL SELVE WAS TO THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE



2000年 超级**哪种的**以后以他一点 water of the state of the state

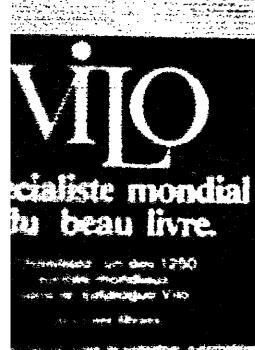

tern signétite our référence

W. st. Mid St. Section Section 1987

Special Contracts of

CTACLES.

and Superior 1914

*ু প্রি*টিক রাজ্য



#### AMÉRIQUE LATINE

#### La passion de Cesar Vallejo

LE MONDE DES LIVRES

• Le véritable secret de ce Péruvien dont tous les pour sont maintenant tra-

SAR VALLEJO est, pour le lecteur français, un visage mythique de la poésie latino-américaine. Cet homme a profondément modifié l'écriture de son temps. Influence au départ par Ruben Dario, Cesar Vallejo va bientôt trouver un ton neuf et sera l'un des «fondateurs» de la littérature moderne de langue espagnole. Son cenvre est relativement brève, mais d'une densité extrême.

Quelques traductions de poèmes choisis avaient été déjà publiées (1), mais, aujourd'hui, Gérard de Cortanze nous présente, en version française, la totalité des poèmes de César Vallejo. Entreprise périlleuse lorsqu'on sait que l'écrivain péruvien forge des néologismes, assemble des mots-valises, mélange les formes verbales, n'hésite pas à bousculer le langage commun. En comparant le texte espagnol (2) et sa traduction, on conviendra que Gérard de Cortanze a choisi la bonne méthode, qui est celle de la fidélité scrupuleuse. La trahison aurait consisté à modifier le texte pour des raisons d'emphonie, et à sacrifier la « poésie » de Vallejo à une « poétique » française. Ce qu'il y a de rocailleux dans cette transcription appartient en propre à ce poète qui écrivait en 1937 : « César Vallejo, l'accent avec lequel tu aimes, le verbe avec lequel tu écris,

(Suite de la page 25).

- Mais les Indiens ont une

conception fataliste du temps!

chua le temps tourne comme une roue. Ce qui aujourd'hui est en haut

sera demain en bas. Cela a des

cial. C'est pour cela que les guéril-leros du Sentier lumineux, quoique

très près du monde indien, rejettent

ce temps circulaire

- Oui, dans la mythologie que-

équences terribles sur le plan so-

Dans votre livre vous accu-

sez la gauche péruvienne de ne pas comprendre le problème in-dien.

- J'affirme depuis vingt ans que

celle des ouvriers mais celle des pay-sans indiens. Il y a un élément pro-

fundément raciste dans la société pé-

le dire, mais un jour je le dirai : s'il

me fallait choisir entre être péruvien

[Il a dit ça, tout en me priant de ne pas l'inclure dans l'article. Je me

permets de le trahir aujourd'hui

qu'il n'a plus la possibilité de pro-

noncer ces mots capables de « divi-

« Je commence à comprendre que

je n'ai pas inventé mes romans. Je les ai déconverts. Quand j'ai conçu le plan de l'ensemble, j'ignorais à quel point il était géométrique. Or le monde inca est géométrique. Et on

peut lire mes quatre premiers ro-

mans par rapport aux quatre points cardinaux du Tahuantiasuyo, l'em-pire inca. Mais le Tombeau de

ser le Pérou en deux.]

la véritable lutte, au Pérou, n'est pas

ruvienne, qui se perpétue dans les schémas de la gauche traditionnelle.

ou être în

Le moment n'est pas encore venu de

la brise avec laquelle tu écoutes, ne te connaissent que par ta gorge... »

César Vallejo est né le 16 mars 1892 à Santiago de Chuco, un vil-lage des Andes péruviennes perché à 3 500 mètres d'altitude. Il est le dernier de onze enfants. Ses premières années se dérouleront dans une atmosphère très catholique. Il fait des études brillantes à Trujillo et à Lima, mais il renonce provisoirement à les poursuivre et entre comme précepteur à l'hacianda Roma, réputée pour sa production sucrière. C'est là que Vallejo, pre-nant conscience des conditions de vie des peons, découvre le drame paysan. Cette expérience le mar-quera. En 1913, il regagne Trujillo et l'Université. Il soutient avec brio une thèse sur le Romantisme dans la poéste espagnole. En 1918, alors qu'il se trouve à Lima, avec pour toute fortune le manuerit de son toute fortune le manuscrit de son premier recueil, les Hérauts noirs, Vallejo apprend la mort de sa mère. C'est pour lui une blessure dont il ne guérira jamais entièrement :

et derrière le cimetière, déjà enfui, [le soleil ; ici, il pleurait à chaudes pupilles : ne reviens pas ; mon cœur est déjà

Silence. Il fait déjà muit,

Troisième événement détermi-nant : en 1920, César Vallejo est arrêté, à tort semble-t-il, et condamné pour avoir participé à un conflit local extrêmement violent. Il reste cent treize jours à la prison centrale de Trujillo, et c'est à ce moment qu'il rédige une grande partie de son second recueil, Trilce. Il dira: « Le livre est né dans le vide le

**Entretien avec Manuel Scorza** 

l'éclair est le passage du mythe à la raison. Je tente de faire la synthèse

entre le temps précolombien et le temps européen. Le symbole du Pé-

rou est un scrpent enroulé autour d'une colonne : les deux temps en-

qu'Indien, vous ne niez pourtant pas le Pérou métissé?

- Ce serait une folie, une nou-

velle manière de racisme. Il faut ac-

cepter tous les Pérous ; mais le mien, c'est l'indien. Je dois insister sur ce

point, car Garambo l'invisible, le protagoniste de mon second roman,

est fait à l'image du peuple indien, un peuple que personne ne voit, un peuple invisible.

- Dans le Tombeau, il y a

aussi un jeu de masques, un mé-lange de sexes, d'identités. Pour-

- Le monde est une tour de pa-

roles, tout est prévu dans cette tour

LIVRES

POLONAIS

et livres français

sur la Pologne

l'Europe de l'Est

Catalogues sur demande

LIBELLA

12, rue Saint-Louis en l'Ile, PARIS-4 Tél : 326-51-09

quoi cette confusion?

En vous définissant en tant

dix-sept poèmes qui composent Trilce, Vallejo écorche littéralement

la parole : Primitif et ultime bonheur sans fondement, finit de mourir avec l'âme et avec tout, octobre [chambre et enceinte, De trois mois a absence et de dix [de douceur,

#### « Je t'exècre avec tendresse »

Ensuite, César Vallejo vivra à Lima, dans le plus grand désordre : il se drogue, il boit, il s'enlise. Il a trente ans.

En juin 1923, il s'embarque pour

Paris. Il ne parle pas français, et il est pauvre. Il mènera un vie misérable durant plus de deux ans, jusqu'an jour où le sculpteur Max Jimenez lui laissera son atelier, rue Vercingétorix. César Vallejo, dès lors, pent se consacrer à ses travaux de traduction et aux articles qu'il rédige pour les revues de Lima. Il se fait des amis : Robert Desnos, Antonin Artaud, Charles Dullin, Jean-Louis Barrault, Tristan Tzara, Juan Gris, Marcel Aymé. Dans le même temps, soucieux d'accorder ses convictions avec un engagement plus net, il étudie le marxisme-léninisme. Il séjournera en Union soviétique à deux reprises. Puis il ria en Espagne, où il assistera, le 14 avril 1931, à la proclamation de la République espagnole avant de connaître les tourments de la guerre civile. C'est alors qu'il écrit Espagne, éloigne de moi ce calice, qui s'ouvre sur le fameux Hymne aux

du futur, tout y est clairement des-

siné... très confus en même temps. Je ne sais plus si le héros de mon li-

vre est homme ou femme. Je ne sais

surtout pas pourquoi cette tour ap-

paraît dans mon livre avec ses sept étages si absurdes. Quant j'arrive à

ce point, tout s'embrouille... je n'ai

pas de réponse, du moins je ne l'ai pas aujourd'hui, mais il se peut que je le sache un jour. »

Toute sa vie, Scorza s'était refusé à voyager le samedi. Cet avion du samedi, incendié dans le clel comme

la tour du rêve, il ne voulait pas le

prendre. Il s'est vaincu lui même pour le prendre. Peut-être s'est-il dit qu'il fallait pour une fois réagir contre « cette loi dictée dans l'om-

bre » ? Réagissons, nous aussi ; dé-

cidons de ne pas voir ici la moindre prémonition. Scorza a fait son

**LIVRES ANCIENS** 

MODERNES

Liste noël 1983

envoi sur demande

BOUQUINERIE CROIX-D'OR

109, rue Croix-d'Or 73000 CHAMBERY

A. DUJOVNE ORTIZ.

hoix ; qu'il soit aussi le nôtre.

Revenn à Paris, Vallejo est pris de malaise le 13 mars 1938. Il ment le 15 avril snivant. En somme, je n'ai rien pour

exprimer ma vie, sinon ma mort. Et, après tout, (...) je m'endors, [main dans la main avec

[mon ombre!

C'était un homme déchiré. Lorsqu'il s'engagea politiquement, en 1929, il choisit de ne rien publier · tant que cela n'obéirait pas à une nécessité intime, aussi intime qu'extra-littéraire ». C'est de cette exigence que sont nées les strophes étonnantes de Poèmes huma S'interrogeant sur les poètes latino-américains de notre siècle, Albert américains de notre siècle, Albert Bensoussan estime que, de tons, César Vallejo « fut peut-être le plus grand ». Son incontestable nouveauté tient en ceci qu'il ne sacrifia pas sa passion aux règles du langage, mais qu'il plia les règles du langage, à l'expression la plus directe et la plus drue de sa passion. Dans l'un de ses textes, et parlant de hui, il a écrit : « César Vallejo, je t'exècre avec tendresse. » Voilà son véritable secret!

#### HUBERT JUIN.

(1) Ainsi: César Vallejo, par Claire Cés. P. J. Oswald, Tunis, 1963. Egalement: César Vallejo, présentation par Americo Ferrari, choix de textes par Georgette Vallejo, coll. « Poètes d'aujourd'hui », Seghers, Paris, 1967.

(2) César Vallejo: Poesias completas, Editorial Losada, Buenos-Aires, 1949.

\* POÉSIE COMPLÈTE, de César Vallejo. Tradait de l'espagnol (péra-vien) par Gérard de Cortazze, collec-tion « Barroco », Flammarion, 443 p., 140 F.

#### tellid

Fallait-il publier la correspondance Montherlant-Peyrelitte?

(Suite de la page 25.)

Certains peut-être, mais les autres? Le proxénète qui dra-gue les jeunes filles naïves à la sortie des gares ou dans les bals populaires pour les livrer à la prostitution peut se dire aussi que, parmi ses victimes -et Madame Claude ne se justifiait pas autrement - certaines ont pu devenir des Pompadour ou des Du Barry de leur époque, ou se marier fort avanta-

Certes, ni l'un ni l'autre n'ont tiré un profit matériel de cette incitation à la débauche. Mais intellectuel? Ils s'en sont servi abondamment dans leurs livres. Leurs rapports avec maître à esclave. Pierre Sipriot le rappelle encore dans sa préface : «Chez Apulée, comme dans le «Satiricon» «sabrer» un éphèbe esclave est chose na-turelle. L'inverse est répréhensible. - Il arrive que l'esclave se révolte, comme pour Pasolini.

PAUL MORELLE.

\* HENRY DE MONTHER-LANT - ROGER PEYREFITTE: «Correspondance» Présentation et notes de Roger Peyrelitte et

# LA PÂLEUR ET LE SANG roman charme terrible... Il faut saluer une telle performance et applaudir bien fort".

Nicolas Bréhal

Jean Chalon/Le Figaro La pâleur et le sang" est un beau livre cruel, tempéré de

radieuses éclaircies". François-Olivier Rousseau/Le Matin

"Un opéra mythologique, un opéra baroque, poétique, kitsch, vénéneux... C'est une prouesse qui vaut le détour". Jean-François Josselin/Le Nouvel Observateur

"C'est fascinant comme un orage vu à travers une vitre". Christian Giudicelli/Lire

#### MERCURE DE FRANCE

# Alvin Toffler

L'auteur du "choc du futur" définit ici des perspectives et propose des solutions originales pour sortir de la crise. "les cartes du futur", parce qu'elles touchent aussi bien au travail qu'à la samille, au sexe qu'à la politique, à la fiscalité qu'au racisme, sont entre les mains de chacun de nous.





cartes du futur

DENOËL

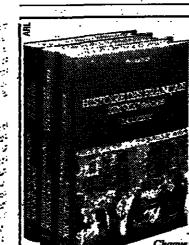

SOUSCRIPTION

HISTOIRE DES FRANÇAIS

XIX-XXº siècles

sous la direction d'Yves Lequin

Un people et son pays La société Les citoyens et la démocratie

illustrations en noir et en couleurs, reliure toile. Vous pouvez retenir les 3 volumes de cet ouvrage remarquable au prix de souscription de 765 F, valable jusqu'au 31 Mars 84.

Le tome "La société" est disponible. Les deux autres parviendront à leurs destinataires courant Avril 84. Documentation ARMAND COLIN 103, bd St Miche sur demande à ARMAND COLIN 75005 Paris

|   | -                        |                                                     |                                     |                |
|---|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
|   | Chez les Aute            | eurs Associes                                       | Tous formats 13,5 x 21,5            | T.T.C.         |
|   | Les Stébélens de l'estes | is, de Pierra Maz, NOUVE                            | AUTÉ, 124 p                         | 48,00          |
|   | Boni de Castellane : au  | temps du palais Rose, de                            | Pierre Grenaud et Gatteti           | 63.00          |
|   | Cae pantine out title 0  | ouvernent, de Ravmond R                             | enard *, 260 p                      | 58,00          |
| 1 | Les Ropces de Jeso-Fr    | rancois Guilloux *, 134 p.                          | المحمودة ومستاوي ويروان فأوته والرا | 45,00<br>69.00 |
| i | Enchantements sur Flo    | checorail, de Jacques Dan<br>manuère de Jacques Dan | canges *, 523 p                     | 68,00          |
|   | CHRON                    | -DEFFUSION - 40, ree d                              | le Selcie — 75006 PARIS             | i              |
| 1 |                          |                                                     |                                     |                |

#### ANTHONY WILDEN A PARIS le jeudi 15 décembre 1983 à 18 h 30 le vendredi 16 décembre 1983 à 9 h 30 au Centre Culturel Canadien, 5 rue de Constantine 75007 Paris LES ÉDITIONS DU BORÉAL EXPRESS SYSTÈME & STRUCTURE Enfin traduite UŇE OEUVRE Anthony Weden MAITRESSEOUI REDÉFINIT LES FRONTIÈRES SAVOIR Une somme de l'écosystémique qui utilise dans une perspective transdisciplinaire Freud, Lacan, Piaget, Laing, Levi-Strauss, Saussure, Hegel, Marx, Marcuse, Montaigne, Sveva... 686 p. 150F

Colloque Mc Luhan & 1984

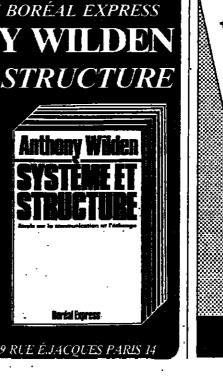

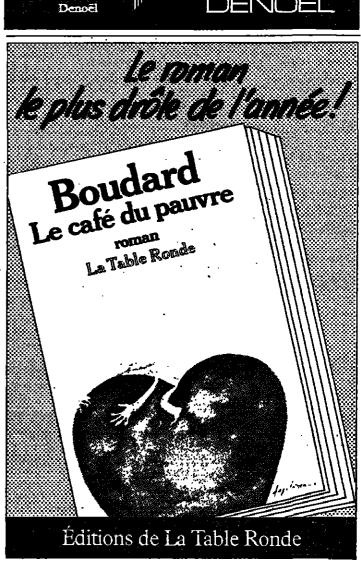

Mais ne vaut-il pas mieux se faire une idée par soi-

même ? Aller à la source de tous ces commentaires ? La réédition de le Devisement du monde, mis en fran-

çais moderne par le très compétent Louis Hambis (5) et de la version, enthousiaste, poétique presque, de l'écrivain André t'Serstevezs (6), en donnent la possi-

Marco Polo, de Jacques Heers. Payard. 372 p., 89 F.
 Le Voyage de Marco Polo, de Victor Chklovski. Payot. aduit de russe par Marc Slonin, 238 p., 65 F.

(3) Vie de Marco Polo voyageur vénitien, d'Alvise Zorzi. Trad. de l'inalien par Bernadette Guyader. 298 p., 80 F.

(4) Marco Polo. Espion de Venise, de Jean Lartéguy. Presses de la Cité. 494 p., 92 F.

(5) Le devisement du monde (le livre des Merveilles) version française de Louis Hambis. Introduction de Stéphane Yerasimos (La Découverte/Maspero, 560 p., 2 volumes).



D'UNE GARE L'HISTOIRE ET LA VIE D'UN VILLAGE PROVENÇAL Texte de Pierre Cronx Riostrations d'Eddy Krahenbühl LE VENT Texte de Jacques Bastian Hustrations d'Hubert Rublon LA PERME D'HIER ET D'AUJOURD'HUI Texte de Françoise Denis et Ph. Fix Mustrations de Philippe Fix LE CARNAVAL Texne de Jeso-Yves Simon Illustrations de Jacques Leronos LE CHEVAL Texae d'Evelyne Coque Mustrations de Ph. Legendra-Kvater Chaque album au format 24,5 x 25 cm. 32 pages allustrées en couleurs, cartonnage illustré en couleurs - 52 F

**NOUVELLE COLLECTION** DE POCHE

Les abeilles et le miel Les bergers du voyage La haute montagne Les loups La vigne et ses métiers L'histoire et la vie d'une cathédrale L'histoire et la vie d'un château renaissance L'histoire et la vie d'un port Chaque volume au format 12 x 19 cm, 80 pages entièrement en couleurs broché converture illustrie - 28 F

#### eriotaid

#### Marco Polo, un businessman du Moyen Age

Antenne 2, à partir de ce jeudi 15 décembre, diffuse aussi, Marco Polo. Espion de Venise, de Jean Larté-un feuilleton en neuf épisodes, intitulé « Marco guy (4) est une biographie romancée. Polo ». Cette coproduction internationale s'inspire du rolo ». Certe coprometton internationale » dispire du fameux Livre des merveilles et a coûté, dit-on, 80 millons de francs. Dans le même temps les éditeurs s'empressent de publier des biographies, ou de reprendre des adaptations du texte original écrit sans doute en langue d'oil. En décembre et janvier, les libraires présentent ou vont présenter une demi-douzaine de la font de la facilité de fontilitées. « Marco Polo » : pourru que la qualité du fesilleton donne envie aux téléspectuteurs d'en savoir plus !..

Marco Polo du médiéviste Jacques Heers (1) est un travail sérieux, didactique, qui comprend un chapitre intéressant sur l'élaboration du grand livre. Le Voyage de Marco Polo de l'historien russe Victor Chilovski (2) insiste surtout sur la géographie politi-que de l'époque et sur la stratégie commèrciale des que de l'époque et sur la stratégie commerciale des grandes cités marchandes d'Occident. Aivise Zorzi, ni, dans sa Vie de Marco Polo, voyageur rénitien (3) introduit un point de vue résolument italien. C'est sans doute l'ouvrage où la « vénétianité » de Marco Polo apparaît le mieux. Pius musclé, plus sentimental

geois intrépide, en businessman du tête chinois pour les traducteurs et

R qu'un souvenir d'écolier. Marco Polo vous semblait

un marin immense et précurseur, il

vous revient anjourd'hui - an fil de

ses biographies - en grand bour-

Moyen Age, en espion vénitien on en

vulgaire agent du capitalisme nais-

sant. Rude retour de l'histoire. D'au-

tant que le Devisement du monde ou

le Livre des merveilles – quelque-

fois intitulé le Livre de Marco Polo

– ne serait pas de première main!

(A qui se fier si même vos figures

Les érudits diront ce qu'ils vou-

dront, Christophe Colomb, l'amiral

des mers océanes, a pris la mer la

tête pleine du Livre des merveilles,

Il a lu, relu et annoté une version

abrégée des tribulations de Marco

Polo en Chine. Il a longtemps rêvé

dessus avant de partir à son tour.

Cela suffit à homologuer ce récit

prétendument démodé qui hésite en-

tre le légendaire, l'épique et le docu-

mentaire. Marco Polo, rétrospective-

ment, fait figure de - fondu

enchaîné » et, comme l'iris qui se

ferme pour s'ouvrir sur un autre

lieu, une autre scène, il assure nui-

tamment le passage du Moyen Age

à la Renaissance. Même floue,

Dans la bibliothèque des voyages,

Marco Polo tient un rôle d'enchan-

teur. Il donne à la terre ses nouvelles vente en hil Par hil En exagérant à

peine, il faudrait dire qu'il trans-

forme physiquement les hommes et

les femmes d'Occident : en reculant

l'horizon, il élargit leur regard... Le

paradoxe veut que ce soit un jeune

homme de dix-sept ans (il reviendra

vingt-cinq ans plus tard!), un cour-

tier qui aide son père et son oncle

dans leurs affaires d'export-import,

un type sans vocation particulière,

qui se trouve à la chamière de toutes

ces histoires. De tous ces mondes

La publication de son récit doit

beaucoup aussi à l'arbitraire. Fait

prisonnier à Curzola, au cours de la batzille navale qui oppose Venise et

Gênes, en 1298, il confie ses sonve-

nirs à un homme de plume semi-

« Revue jeune, chic,

Pour renover avec une certaine tradition

post-hegelienne,

faite de souci moral

et d'attention à l'art

«...Oui la philosophie,

la chose mérite d'être

saluée. >

La Quinzaine

Les Nouvelles

littéraire

et à la littérature. »

Libération

pertinente... »

**OUI LA PHILOSOPHIE** 

Revue trimestrielle de philosophie

n° 1 nov. 83. Thème: « Masculin/Féminin »

Prix du n°-25 F. Abonnament (4 a°) France: 100 F - Etemper: 130 F. Official Braide: Clarica Galland Official

des Editions Bruno Huisman. 15/17, rue Campagne Première. 75014 Paris. Tel. (1) 327.69.70.)

Nom ...... Prénom ......

Ville ...... Code postal .....

perdus. De toutes ces consciences

l'image n'est pas gratuite...

(6) Le Livre de Marco Polo ou le devisement du monde, version française et commentaires d'André t'Serstevers. Albin Michel. A paraître en jeuvier. IEN a'est plus trompeur professionnel, Rusticello de Pise. Le les filles et la fatalité, font de lui tout est consigné en langue d'oil. Sans souci exagéré d'exactitude. Ce qui explique que les noms arabes,

persans et tartares sont accommodés

ici à la mode franco-italienne. Casse-

La maison « Polo frères et fils », reflète-t-elle son époque? Sûrement. Stéphane Yerasimos écrit pour introduire le Devisement du monde : - Car, voyageurs parce que commerçants, commerçants parce que Vénitiens, citoyens de la Répu-

quelqu'un d'autre qu'un étranger. Il devient un «truchement», c'est-à-dire un agent de liaison, un ministre, un cousin, un conseiller, un amant, un ami de l'autre bord. Luimême ne sait pas trop ce qu'il est. Et ce sera le leitmotiv de son étonnante dictée : il a vécu un rève éveillé.

La prison le ramène à plus de clarté. Il conte alors volontiers les pays de « grant habondance » qu'il a traversés ; les hauts plateaux d'Anatolie, l'Iran, le Haut Afghanistan, le Pamir et le Turkestan, la Chine, où

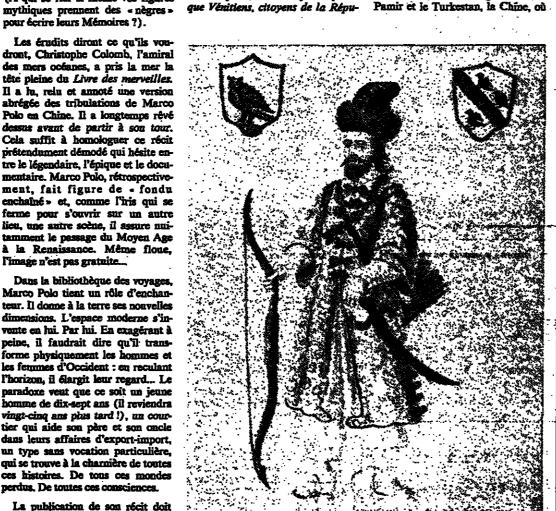

blique Sérénissime qui fut à la pointe du mercantilisme et aux sources du capitalisme de demain, les Polo sont comme la résultante de leurs temps. - L'inconvénient vient de ce que ce jugement a les allures d'une poupée russe. Il laisse entendre que l'histoire se reproduit comme an papier carbone. Or, justement, Marco Polo, s'il reflète son temps, ne le reconduit pas fidèle-ment : il sera le premier de la lignée à être un . Vénitien orientalisé ». La preuve? Il ne taira pas ses aventures kointaines. Il osera parler.

> Un ami de l'autre bord

L'écrivain André t'Serstevens ne 'y est pas trompé, et sa lecture, artiste et pointilleuse, nous ramène à l'identisé kaléidoscopique de Marca Polo. Car le marchand cosmopolite, le négociant roublard et averti, le naîf avisé, échappe aux consignes de sa destinée. Il ajonte à la stratégie

Bulletin d'abonnement (à retoumer avec un chèque à l'ordre Il frotte sa cervelle à celle des autres. Il partage.

> Son jeune âge, sa facilité pour les langues (il apprend le persan, le mongol et sait déchiffrer quatre alphabets), sa façon d'aborder le vin,

paysages et les spectacles superlatifs. Il multiplie les chiffres : ce seront les douze mille ponts de Hang-Tchéou et les cent mille chevaux, entourés de cinq mille éléphants, qui transportent les cadeaux que les sujets offrent annuellement au Grand, Khan, héritier de Gengis le Mongol... Il nous révèle le paier monnaie le charbon et l'amiante. Il signale la sécurité sociale et les brigades d'incendie dans les villes. Il se fait, tout en restant chrétien et vénitien, le bateleur enchanté de l'Extrême-

il restera seize ans... Il évoque les

Ses fantaisies et ses exagérations sont restées célèbres, et les historiens s'interrogent encore sur le fait qu'il n'ait pas daigné remarquer la Grande Muraille de Chine et qu'il a oublié de signaler l'usage du thé à ses contemporains. Mesquineries que tout cela! Car, si - à la suite des Anciens - Marco Polo livre un récit où l'exotique, l'inconscient et le surréel se confondent, avec hi, l'Occident sort progressivement de sa vision somnambule de l'univers. La science, dissient les Grecs, commence à l'étomement.

On a surnommé Marco Polo Messire Million », à cause de sa manie orientale du chiffre et de l'inventaire. Ses premiers lecteurs l'ont tenu pour un mirifique menteur. En fait, on lui reprochait ce qu'anjourd'hui nombre d'entre nous lui envieront ; beaucoup de fraîcheur et un enthousiasme sans frontières

#### à travers le monde

#### **CRANDE-BRETAGNE**

#### Les meilleurs livres de 1983

Interrogés per le Sunday Times sur les livres qu'ils souhaitent re-commandet au public, parmi leurs lectures de 1983, un certain nom-bre de personnalités et d'écrivains angleis et eméricains ont fait leurchoix. Citone-en quelques-uns (par ordre alphabétique) :

Saul Bellow: *bonweed*, par William Kannedy (Viding Press). Isaiah Berlin : *Still Life*, par Richard Cobb (Chatto), et une étude aur Diderat, par Peter France (Oxford). L'archevêque de Canterbury : une biographie du roi George V, per

William Golding: Franz Liszt, the Virtuoso Years, 1811-1847, le premier des trois volumes d'une vie de Liszt, par Alan Walker (Fa-

John Osborne : Peter Hell's Diaries (Hamish Hamilton), et A Social History of Erigland, par Zsa Briggs (Weidenfeld). Salman Rushdie: The Emperor, par le journaliste polonais Ryszard

Kapuschski (Quartet). Julian Symons : Flying to Nowhere, per John Fuller (Salamender Philip Roth : Isak Dinesen : The Life of Karen Blosen, une biographie de l'auteur des Sept contes gothiques, par Judith Thurman

Paul Theroux : Man and the Natural World : English Attitudes to Nature, 1500-1800, par Keith Thomas (Allen Lane). George Steiner: Jean-Jacques: The Early Life and Work of Jean-

Jacques Roussesu, par Maurice Cranston (Allen Lane). John Updike: The Philosopher's Pupill, par Iris Murdoch (Chatto). Une constatation s'impose : une étendue bien plus large que la Manche (ou que l'Atlantique) nous sépare des Anglo-Saxons... dans le domaine de la lecture, car non seulement aucun des livres cités n'a encore, à notre connaissance, été traduit chez nous, mais, en plus, on ne trouve dans ce choix aucun auteur français. Sauf Diderot et Roueseau expliqués par des spécialistes britanniques !...

#### YOUGOSLAVIE

#### Les relations franco-croates

Dans Most (c la Pont »), 1983-3, la revue yougoslave de littérsture croste, Ivan Pandzic donne un très intéressant aperçu des rela-tions culturelles franco-craoates au cours des siècles passés, depuis l'arrivée des chevaliers français, après les crosseuss. Ayent évoqué l'occupation de la Slovénie et de la Croatie (1806-1813) per Napoléon, qui les baptisa « provinces illyriennes », Ivan Pandzic rappo que Charles Nodier était devenu en 1813 rédacteur du Télégraphe officiel des provinces illyriennes, dont le siège était à Ljubejana, puis à

Il rétablit aussi une vérité à propos de Prosper Mérimée, qui s'était présenté dans Guzia, choix de poésies illyriques recueilles en Dalmatia, Boenia, Croatie et Herzégovina (Paris, 1827) comme un grand collectionneur de ballades populaires. « N'étant jamais venu dans nos régions, et sa seule poésie authentique du gente étant la Triete ballade de l'épouse d'Asan-Aga, Mérimée s'est servi du récit de voyage de Fortis (Viaggio in Dalmazia, 1774), a recopié Hasanaginica (l'Epouse d'Asan-Aga), puis il a imaginé les autres poèmes à partir des notes de Fortis », écrit Ivan Pandzic.

Rappelant que, depuis 1920, une chaire de serbo-croste existe à l'Ecole des langues orientales, l'autsur montre que les relations franco-croités sont vivantes : des œuvres de N. Sarraute, M. Butor, C. Simon, A. Robbe Grillet, M. Yourcener, F. Segan, out été-tradeites, ainsi que les structuralistes, Entre 1945 et 1981, sept cent quatrevingt-cinq titres ont été traduits du français.

#### ESPAGNE

#### Roger Caraudy: « Je déteste Camus »

Le philosophe marxisto islamiste Roger Garaudy vient de faire un séjour en Espagne, en Andelousie, afin de traveiller à une série télévisée sur le legs scientifique du monde arabe. Il sers le présentateur des huit émissions de cette série dont le tournage a déjà eu lieu en Tunisie et en Espagne, et qui se poursuit au Maroc, en Egypte, etc.

Interrogé sur la comparaison qu'il fait entre Sisyphe et Don Quichotte, Roger Garaudy expliquait au journaliste Carlos Gurmendez du journal d'El Pais : « Le plus grand homme de tous-les tamps est Don Quichotte (...). Je crois que c'est comme disciple du Quichotte et à cause de l'influence que cette œuvre géniale a eu sur moi que je me suis converti à l'islam. Le Sysiphe engendré par Camus est l'anti-Quichotte, un symbole de la félicité dans l'échet; dens le dérouts. Je déteste Carnus parce qu'il est un fossoyeur persévérant de l'espérance, comme Monod, comme Sartre, qui prétendaient que la vie et l'histoire n'ont pas de sens. Camus est le crésteur de la littérature de l'absurde, et Sertre affirmait que la vie est une passion inutile. »

A propos du centensire de Marx, et interrogé sur la portée actuelle de sa pensée, l'ancien membre du Bureau Politique du P.C.F. répond : « Mant est un géant de le philosophie et de l'esprit du divneuvième siècle, mais pas ses disciples. La marxisme contemporain est une suite de contre eens sur Manc. Ou a cru que la mandame était une conception du monde, alors qu'en réalité, pour Manc, c'était seulament une méthodologie de l'initiative historique. Rappelone nous que Marx a déclaré à propos de la Commune : « Les communistes sont ceux qui commencent une nouvelle étape de l'histoire...» Le marxisme est pour moi une science et une méthode pour étudier les contradictions d'une société et d'une époque, et pour découvrir les moyens de les surmonter. >

# EDITIONS DU QUAI , Jeanne Zaffille Chantal Liaroutzos

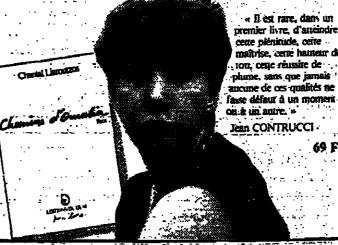

BUNESSE

State of the State

Links Cler South trans

THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY.

THE STATE OF THE S

Maritin in the constitution

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

energia. Maria Maria de la constanta de

matrix and a second of the

statu ita ya ka aka 19

energy terms and a control of their

gereicht grotte bei bie bie

eres a factories de la companya de la ser-

Temporal Emperatural Programs (1997) and the

क्षेत्र होने चल्ला स्वयं स्वयं

ZOF ST BIG THAT CONTACT THE

(main an arm)

Lisez #1

man bil paga 28 me

Better Man Carpins Gerven Maria de la compania Maria de la compania del compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del ant parties rangement to Principal macrose use our The medical in majors are 200 Turk troubles, Toda is in diese Cycloser band big.

de la déce

# à travers le monde

Les meilleur-livres dely

the Property of the party of th

Control of the second of the s

STATE OF THE STATE

Figure Supplement Control of the Con

Property Control of the Control of t

The Commence of the commence o

Action appealing to the second second

Les relations franco-eng

Second actions and the party of the second s

Annual Actual Legislation of the Control of the Con

The second section of the second section is the second section of the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the section in the section is the second section in the section is the section in the section is the section in the section in the section in the section is the section in the section in the section in the section is the section in the section in the section in the section is the section in the section in the section in the section in the section is the section in the section in the section in the section in the section is the section in the section in the s

The dr ma improve a control of the first make

Marie And Anderson Statement of the Control of the

# White streams a library of the first files of the files

Begins an arrange received in the control of the co

Appearance of the control of the second of the control of the cont

- 1000年 - 10

company of the same and the sam

The make of financial and the second of the

The see see deligned it emission in the hours age Cartier - respire and areas and day of the cartier being Summer & Breijster weiter til 1991 1 4 1417 201 Books gad too as as seeman of the see of 12 to 22

A thromas for the party of the second

Service Service

Factorial Committee

With the Park

Management and a second second

in the same B. William Thomas Town er anderer & Principal Library 19 A 18 T THE RESERVE

the state of the same of Committee of The Contract of the Page 19 and Supplied Company of the Special Street

W Markety Stone on the the same that he decreases to approved the service and the large are being the said Marine of the San St. Charles of the same despite the same Bu and description

De mercental & mare de title Additional to the Park of the 4 Minute suggestions & b. a. S. Telegraphic is Charles on



1. 新建制 為4. Roger Garaudy: Je deteste Campo

| and the second terminal and the second of the second secon |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MANAGEMENT OF THE SECOND STREET, STREE |
| the first property was the care a color of the first two                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Turkers of an Engagner at the toll of the an elec-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| And the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| administration of the Control of the |
| and the same of th |
| The statement of the second of |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the second of th |
| and the state of t |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The section of the se |
| The state of the s |
| A company of the second of the |
| A program of the second of the |
| regions the transfer and the second of the s |
| THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH |
| CONTROL SERVER OF CHARLES AND CONTROL OF CON |
| - 15 🛩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Application Application (Application Application A   |
| The second of the control of the con |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Appendix and the second of the |
| American Sept. Sect. Sec. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , in the same of t |

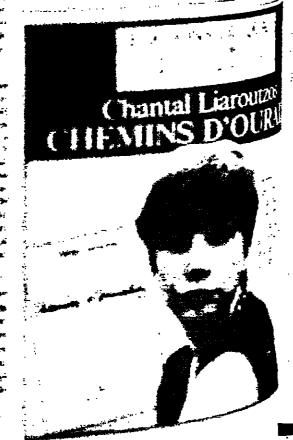

#### ieunesse

#### Lisez aussi les livres de vos enfants

#### Classiques pour tous

 Visages d'Alice ou les illustrateurs d'Alice, avec les textes de Lewis Caroll, Christiane Clerc, Jeannine Despinette, Jean Gattegno, José Pierre, Marc Soriano, etc. (Gallimard, 128 pages. Nombreuses illustrations couleurs, 135 F, à partir de dix ans et bien au-delà).

Pour ceux qui connaissent déjà (plus ou moins) Alice, un pasonnant album composé à l'occasion du cent cinquantenaire de la naissance de Lewis Caroll pour l'exposition itinérante qui vient de se tenir au Centre Pompidou (B.P.L.). Un millier de traductions en cinquante langues n'ont pas épuisé la vitalité de l'image mythique de cette petite fille qui règne sur un monde où tout est permis. A la suite de Sir John Tenniel, quelque deux cents pein-tres et illustrateurs ont voulu fixer son image; nous retrouvons dans ce beau livre sérieux et drôle qui, outre une utile emise au point biographique» et une bibliographie internationale, présente un chapitre retrouvé de De l'autre côté du miroir : « Frelon à perrugue ».

• Grand album Comtesse de Ségur. – (Hachette-Jeunesse, 336 pages). Ce volume – à couverture cartonnée - sera remis en cadeau pour l'achat de trois «Grandes œuvres».

Dans cet album hien illustré ont été réunis des documents qui décrivent la personnalité de Sophie Rostopchine, qui continue à être un des écrivains les plus lus par la jeunesse, malgré (ou à cause de) son côté désuet. Des souvenirs de son fils ainé Gaston de Ségur, de sa fille Olga, des textes de La Varende, Montherlant, Jacques Faizant, etc., n'épuisent pas les approches d'un auteur «classique». Et pour savoir comment on soignait les petites filles modèles, lisez la

Santé des enfants, que la Com-tesse écrivit en 1857. A compléter par une consultation avec le Docteur Spock, un autre classique.

● La Bièvre, de J.K. Huysmans. Dessins et eaux fortes de Léon Lebègue. (Le tout-sur le tout, 40 pages. 55 F à partir de douze ans.)

Un élégant petit livre et un beau texte sur cette rivière que Paris a perdue au vingtième siècle : née dans l'étang de Saint-Quentin, près de Trappes, elle croisait Gentilly, traversait les Cobelins pour aller se jeter rue de Bièvre, près de la porte de la Tournelle Fac-similé de l'édition de 1914. Pour les amoureux de Paris - et du 13e arrondisse-

● Le Monde d'Hergé, de Benoît Peeters. (Album cartonné, relié toile très illustré. Casterman, 318 pages. (De sept à soixante-dix-sept ans.)

Depuis la mort d'Hergé, le 3 mars dernier, on ne s'est pas encore rendu compte qu'il n'y aurait plus jamais de nouveau des thésards est venu. Ce passionnant album fera découvrir un Hergé mal connu : ses travaux publicitaires, ses cartes de vœux et ses nombreuses convertures pour «le Petit Vingtième». Une interview prise le 15 décembre 1982 complète ce très beau livre aux reproductions très soignées.

Du même : une réédition des Aventures de Tintin en Amérique, Grand format noir et blanc, facsimilé de l'édition originale de

1932 (Casterman). • Pour le plaisir de lire, signalons aussi les nouvelles éditions de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, et de la Ferme des animaux, de George Orwell (Gallimard. Collection «1000 soleils»), ainsi qu'un album luxueux grand format relié toile du *Petit Prince*, de Saint-Exupéry (Gallimard.

195 F. Cependant, l'édition de remarquable iconographie illuspoche reste disponible).

#### Histoire-géo

● L'Histoire et la Vie d'un château-fort. Texte de Jean-Jacques Brischarre, illustrations de Jean-François Barbier. Caisse nationale des monuments historiques et des sites. Berger-Levrault, 32 pages, 52 F (à partir

de dix ans). « Attention à la marche, messieurs dames. » Suivez le guide! Une visite pleine d'imprévus et de détails farfelus, du château de tre cette histoire de ces cro-

texte d'Elizabeth Thiebaut. photos de Philippe Lafond.

Larousse, coll. «Un jour dans mon village », 48 F et 38 F (à partir de douze ans).

quants, lustucrus, va-nu-pieds, dont la grande histoire parle si pen. Prix Jean-Macé (documen-

taire), 1983. ● En Bolivie, Wara, la petite Indienne de l'Altiplano. Texte d'Alicia Dujovne Ortiz, photos de Christophe Kuhn, et Au Maroc, Moktar et le noyer centenaire,

avec les antonymes. Dans la même série : Connais-tu les dimensions? Connais-tu les formes ?

• Les Souris de l'église, de Graham Oakley. Trad. de Francoise Duvignaud, Gallimard, 40 pages, 58 F (à partir de douzetreize ans).

Une méthode géniale et pleine d'humour (anglais) pour apprendre la langue de Lewis Carroll et de Humpty Dumpty. Intitulée « Méthode Arthur et Samson » : l'anglais par l'humour (« learn english with humour »), cette

Pour les passionnés de sciences naturelles (et de nature tout court), une approche originale de ces nomades du ciel que sont les hirondelles. « Une hirondelle me fait pas le printemps », dit-on, mais où vont-elles donc passer l'hiver ? s'est demandé l'auteur, qui nous livre là le fruit d'une observation rigoureuse très bien

• Pasteur, par Giorgio Vasca-relli, ill. de Cérard Hug. Traduit de l'imlien. Odège, coll. « Les grandes figures de l'humanité», 62 pages, 40 F (à partir de

Pasteur, le vaccin contre la rage, c'était un des « musts » de l'école primaire de la III République. Depuis, on a trop ten-dance à délaisser le grand homme qui combattit l'antisepsie. Cette biographie, aux images et à la narration un peu vieillotte, restitue hien la vie passionnante du savant et, grâce à une table chronologique bien faite (mais trop italienne!), la met en paralièle avec les événements historiques de l'époque.

● L'ordinateur raconté à Jules, à Julie, à Julien..., de David Benchétrit. Ill. de Piem. Ed. Actéon (95, bd Saint-Germain, 75006 Paris), 54 pages, 48 F (l'âge de l'informatique, quel est-il?).

L'auteur, qui a trente ans, a voulu faire comprendre à tout enfant ou débutant le fonctionnement d'un micro-ordinateur, avec ses mémoires, ses langages et ses programmes. L'informatique, c'est enfantin », dit-il, et il expose clairement et drôlement les informations de base sur la machine, l'histoire de l'ordinateur, ses relations avec le monde des affaires et des sciences. Un livre utile pour essayer d'être à l'aise avec un outil que souvent les enfants manient mieux que

NICOLE ZAND.

Pierrefonds, avant et après Viollet-le-Duc. Une réussite qui unit le drôle et le sérieux et se lit avec plaisir. Un glossaire complète l'ouvrage.

● Momies d'Egypte, par Aliki. Ed. du Sordier, 32 pages (à partir de dix ans).

On retrouve des dieux de connaissance ; Anubis qui pèse le cœur des défunts, pendant que le dien Thoth inscrit le résultat Derrière, le monstre attend, qui dévore ceux qui n'ont pas réussi leurs examens de passage.

• Debout, les Jacques! par Jean Ollivier. Messidor/La Farandole, 104 pages, 90 F (à partir de onze ans).

Une histoire de « Jacques Bonhomme - depuis le haut Moyen Age jusqu'aux jacqueries du début du dix-buitième siècle. Une

leurs : sa vie quotidienne, ses coutumes. Chacun des titres, abondamment illustré, est complété d'un glossaire et d'un aperçu socio-géographique. Une honne collection qui ne cède pas trop à

A partir d'un vrai reportage

dans un village, nous faisons la

#### Pour apprendre un peu de tout...

● Connais-tu les contraires? Texte de Carol Watson, illustrations de David Higham, Ed. du Pélican, 24 pages, 20 F (à partir de quarre ans).

Arthur est gros, Henri mince, la route est large? Elle devient... étroite. Une amusante et utile façon de se familiariser

pour vous aider à comprendre. connaissance d'un enfant d'ailgrâce au contexte, ce que vous ne devinez pas. Un peu comme les enfants apprennent leur langue maternelle. Le dessin est superbe ; les gags et les expressions idiomatiques

★ Dessin d'Agnès Mathieu (Les hirondelles).

fourmillent. Pourquoi n'utiliserait-on pas « Arthur et Samson » dans l'enseignement? Ce serait drôle et profitable. Cinq titres sont déjà parus en

série donne une version sous-

titrée - mais jamais mot à mot -

France. Les deux derniers: les Souris de l'église aux abois (« The Church Mice at Bay ») et les Souris de l'église à la dérive (« The Church Mice Adrift »). • Les Hirondelles. Texte

Yves Thonnerieux. Ill. d'Agnès Mathieu. Berger-Levrault, 32 pages, 52 F (à partir de

NUITS DES TEMPS

"Le livre le plus important de la décennie sinon du siècle."

**ROBERT LAFFONT** 

#### société

# Le combat des « crosse-en-l'air »

#### Une histoire des réfractaires en France.

'HISTOIRE nous parvient dans le fracas des armes. Ponctuée de hauts faits ou de désastres, elle est signée par ses chefs. La paix est vécue comme un état aléatoire, une préparation à la guerre. Les sociétés actuelles sont de plus en plus militarisées et fonctionnent implicitement sur le mode hiérarchique de l'armée. La production et le commerce d'engins de destruction ont pris une part importante de l'activité économique. La crainte du chômage fait taire des voix qui s'indignaient naguère de ce triste négoce. Alors que les mouvements pacifistes s'ébrouent dans le reste de 'Europe occidentale, la France paraît avoir adopté une sorte de

Dans ce contexte, l'étude historique que Michel Auvray vient de consacrer aux réfractaires eu France: Objecteurs, insoumis, déserteurs, ne devrait guère renconter d'écho. Objecteur lui-même, puis insoumis au service civil, l'auteur ne se prétend pas... objectif, s'il a pourtant réalisé un travail honnête et important. Car il n'était pas facile de retracer l'histoire des réfractaires que l'Histoire entend précisément

Entre l'objecteur, qui refuse de porter les armes par conviction philosophique, l'insoumis, qui refuse d'obéir, et le déserteur, qui refuse sa condition militaire, la frontière n'est pas tonjours définie. Entre la considération morale et l'instinct de conservation, on he sait has très bien quand commence la sagesse.

Pour les tout premiers chrétiens de l'Empire romain, la cause était endue : ne voulant pas donner la mort, ils n'entraient pas dans l'armée. Les diverses persécutions n'y changèrent rien. Il failut le raliement de l'Eglise au pouvoir temporel pour qu'ils cèdent. En 416, l'empereur Théodose parachève ce renoncement en décrétant que seuls les chrétiens feront partie de l'armée. Au Moyen-Age, saint Thomas d'Aquin met la touche finale à la théorie de la « guerre juste. . La collusion entre le sabre et le goupillon est accomplie, et l'on voit des évêques à la tête des armées, bien que les guerriers de tont poil soient détestés par le menu peuple, pressuré par l'impôt, qui fait les frais des agissements des troupes. Mais les rares cas d'objection de conscience viennent de sectes aussi primitif.

Avec la montée du pouvoir monarchique et la levée de voloutaires - plus ou moins contraints pour les guerres du roi, les désertions prennent de l'ampleur. Lors de l'expédition de Sicile, en 1677, sent la Commune au terme d'un

4 000 hommes sur 7 000 prennent la fille de l'air. Louis XIV, qui a besoin de force motrice pour sa flotte, envoie les déserteurs aux galères. Marqués au fer de la fleur de lys, les malheureux ont aussi le nez et les oreilles coupés. Après la suppression des galères en raison des progrès de la voilure sont créés en 1748 les bagnes, où les réfractaires sont

condamnés aux travaux forcés. A côté de l'armée royale, Lonis XIV avait institué les milices, dont le recrutement était assuré par un tirage au sort des plus inégalitaires, aristocrates et bourges échappant au lot commun. Elles seront supprimées par la Révolution. et ne comptaient pas moins de douze mille réfractaires, insoumis et déserteurs en 1791.

Sous la Révolution, l'armée de asse à recrutement national succède aux troupes composées à majorité de mercenaires. La légende qui évoque la levée d'un peuple en armes est également mise à mal si Pon en juge par la résistance popu-laire à l'enrôlement forcé. Par exem-ple, en 1793, 25 500 déserteurs manquent à l'armée de Dumouriez. A l'approche de l'hiver, les « volontaires - rentrent chez enz, bien que les iacobins se dépensent sans comp ter pour réveiller leur zèle patriotique. Un trafic de « billets de convaescence » s'instaure.

#### « Un impôt sur la misère »

Avec Napoléon commence la forme moderne de la militarisation sociale d'un pays où les valeurs et les institutions guerrières éclipsent celles de la société civile. La loi Jourdan met en place un système de conscription obligatoire avec de nombreuses exemptions. De 1800 à 1812, un million de jeunes Français sont appelés, ce qui ne représente que 40 % des inscrits, en dépit de la gloire impériale. Mais la multiplica tion des guerres va gonfier le nombre des réfractaires, qui, repris, sont incorporés dans des unités disciplinaires ou condamnés aux travaux forcés. En Bretagne, « des conscrits font dire leur messe d'enterrement » ct « suivent leur cercueil accompagnés de leurs parents vétus de deuil . On se mutile aussi pour échapper à l'armée. De la Restauration à la fin du Second Empire. le service militaire, à cause des exemptions des privilégiés et des remplaceperçu comme - un impôt sur la misère ». Après les répressions des mouvements sociaux par l'armée, la critique se fera franchement antimilitariste. Vaincus par l'armée pruseffroyable massacre: Paris perd un tiers de sa classe ouvrière.

En 1872, la loi crée les conditions d'une « puissante armée nationale fondée sur la conscription ». Au service de cinq ans institué échappent un quart des appelés, bénéficiaires de diverses dérogations. Les jeunes soldats sont derechef mis à l'abri des - idées pernicieuses - et modelés par un brassage social susceptible de réduire les clivages. Dans le même temps, on le sait, une propagande nationaliste, à tous les échelons de la société, prépare à la « revanche » de 1914.

La crise boulangiste et l'affaire Dreyfus vont relancer l'antimilitarisme dans le monvement ouvrier, notamment sons la boulette des anarchistes, en un temps où l'armée règle de nombreux conflits par la iolence des armes. Le 1ª mai 1891. l'infanterie tire sur les grévistes de Fourmies. Le 20 juin 1907, les appelés du 17° régiment de ligne mettent crosse en l'air devant le mouvement des vignerons du Lan-Des appels à l'insoumission sont

lancés. Des feuilles antimilitaristes sont publiées. Louis Lecoin, jeune appelé qui a refusé de briser la grève des cheminots du Nord, en 1910, est condamné à six mois de prison. Le pays se partage alors entre milita-ristes et antimilitaristes. Selon Jean Maitron, 76 723 insoumis et déserteurs, « soit l'effectif de deux corps d'armée », sont recherchés par la police en 1911. Louis Lecoin fera de nouveau six mois de prison, en 1910, pour la publication d'un manifeste en faveur de l'insoumission. Si toute cette effervescence n'empêcha pas l'effroyable boucherie de la Grande Guerre, elle est toutefois révélatrice de la persistance d'un refus à l'embrigadement d'une minorité de jeunes Français, malgré la menace des bagnes d'outre-mer. Dès la fin de 1914, des conseils de guerre spéciaux sont installés pour juger les soldats défaillants devant la tuerie collective, dont certains sont

le 15 décembre

est couronné par

le Père BRO

l'Académie française

pour l'ensemble de son œuvre

aux éditions du Cerf

derniers titres parus : La meule et la cithare Le secret de la confession

· fusillés pour l'exemple ». En 1917 éclatent les mutineries. La répression est terrifiante : des hommes sont immédiatement conduits au front sous le feu de l'artillerie, fusillés par tirage au sort ou envoyés dans les compagnies disciplinaires des lointaines colonies. Louis Lecoin sort de prison pour y rentrer, tandis qu'un Gustave Hervé, ex-champion de l'antimilitarisme, se fait le thuriféraire du chauvinisme. Mais, au total, les réfractaires indomptables seront peu nombreux.

Le pacifisme prend un nouvel sor parmi les survivants effarés de l'hécatombe. Il continuera à se développer jusqu'à la seconde guerre mondiale, malgré l'arrivée du fascisme, qui ne cache pas ses inten-tions belliqueuses. Le parti communiste, qui ne refuse pas l'instruction militaire, invite les appelés à se rebeller contre la guerre du Rif ou l'occupation de la Rhur, avant de se rallier à la défense de l'armée républicaine contre le fascisme. Les adversaires de la conscription s'en trouvent isolés. Cependant, en Grande-Bretagne, où la revendication de la liberté de conscience est très forte, une loi a instauré un statut de l'objecteur dès 1916 - ce qui a été fait en Suède dès 1902. Un peu partout se constituent des organisations hostiles à l'Etat qui prétend disposer de la vie des individus.

Pourtant, une fois de plus, sauf en de rares exceptions, les conscrits rejoignent l'armée lors de la mobilisation générale de 1939. L'armistice est accueilli avec un lâche soulagement. · Faute d'avoir empêché la guerre, écrit Michel Auvray, la population accepte tant bien que mal la servitude. >

Le régime de Vichy, soucieux de contrôle idéologique, crée les Chantiers de la jeunesse française « qui tiennent lieu de service militaire ». Certains réfractaires vont rejoindre les maquis, qui grossiront surtout après l'arrivée, en 1943, des jeunes, refusent leur

tion par le Service du travail obligatoire (S.T.O.). Nombre de réfrac- les rapports qu'entretiennent le peutaires finiront dans les camps de concentration.

répondent de façon identique - sur

ple et son armée, sur la place de

cette dernière dans la société, sur son utilisation, l'obligation du ser-

vice militaire, la professionnalisation

Les « porteurs de valises »

Après la Seconde guerre monle, le pacifisme a perdu de son influence. Ceux qui remettent en cause l'utilité de l'armée ou de la conscription sont extremement. minoritaires parmi une population qui conserve des accords de Munich un sentiment de culpabilité : quelques rares chrétiens, témoins de Jéhovah ou libertaires. Les guerres coloniales d'Indochine, d'Algérie surtout, vont lever de nouveaux contingents de réfractaires, essentiellement politiques. Face à la « sale guerre », avec ses tortures et ses « corvées de bois », quelques-uns en arrivent à passer chez les « rebelles » avec armes et bagages. Des réfractaires sont envoyés dans des unités disciplinaires; d'autres choisissent l'exil, la clandestinité, ou deviennent « porteurs de valises » pour les Algériens. En mai 1959 se crée le mouvement Jeune Résistance, qui tente d'organiser les exilés. Le Comité pour la reconnaissance légale de l'objection de conscience s'efforce en vain d'obtenir du gouvernement un statut. Il faudra attendre la fin du conflit algérien pour que, à la suite de la grève de l'increvable Louis Lecoin, gouvernement du général de Gaulle dépose un projet de statut qui sera promulgué après dix-huit mois de débats et de navettes entre les deux Chambres. Mais la loi est tellement restrictive — il est même interdit de la faire connaître! qu'elle est source de nouvelles insoumissions. Le service civil de remplacement, par exemple, n'est nullement défini, et les autorités n'auront de cesse d'intégrer les objecteurs dans des organismes dont les missions pourraient être aussi assumées par l'armée, ou de les utiliser à la place de salariés.

#### La « subversion intérieure »

Après 1968, le mouvement antimilitariste s'amplifie, alors que des régiments s'entraînent contre la guérilla urbaine et la « subversion intérieure ». De nombreux comités de Pon s'y égare parfois dans le livre de Michel Anvray. Les réfractaires plus politisés entendent, quand ils ne sont pas simplement non violents, interpeller la population sur le type de société dans laquelle elle vit. Les condamnations des tribunaux militaires sont suivies de grèves de la faim. Pour briser le silence, des insoumis se lancent dans des actions spectaculaires, et le Larzac en sera I'nn des points chauds.

La ganche au pouvoir, après mai 1981, « dissipe bien des illu-sions ». Sa loi d'amnistie est « d'une générosité toute relative ». Certes, les tribunaux permanents des forces armées - ces tribunaux d'exception - sont supprimés; certes, l'exten-sion du camp militaire du Larzac est abandonnée ; la situation d'un certain nombre d'objecteurs est régula-risée, et les appelés peuvent désormais connaître un nouveau statut, plus libéral. Mais les réformes en profondeur qu'annonçait le nouveau pouvoir et qu'espérait dans cedomaine la jennesse s'estompent.

Le livre de Michel Auvray, à travers l'histoire mouvementée des objecteurs de conscience, inspire d'utiles questions - même s'il n'est pas sur que tous les Français y

Dessin de CAGNAT. de l'armée - des dictateurs s'appuient sur des armées de conscrits. - le type de défense choisi, etc. Questions dont l'énoncé pourrait bien être couvert par les éclats des boute-feux qui, pour l'heure, tiennent le devant de la

BERNARD ALLIOT.

\* OBJECTEURS, INSOUMIS, DESERTEURS: UNE HISTOIRE DES RÉFRACTAIRES EN FRANCE, de Michel Auvray, Stock, 440 pages, 95 F.



de Bourgogne» Daniel **PAQUETTE** 

Jean-Philippe RAMEAU Musicien bourguignon

Editions de StSeine l'Abbaye 17440 ST SEINE L'ABEAYE



qui dresse un penerament des austriples fatestess de l'intergie soluire et requere les possibilités actuelles des t removabiles, la solul murca d'ésergie, le cipsour soluire, l'énergie byérmilique, étie sitée de la mer, la convention photovolonique, la chadfinge selaire dess l'habiter, la bisseur 220 pagese, noombrausses Manstractionse, prix francco : 41,00 FF

avenue Franklin D.-Roosevelt, 75008 Paris suss

Arguments a resouseite

The factor of the Market Market Bridge of Mark State Barre The periods The second second second \*\*\* 25 50 F2 500. The second secon An article of the state of the ge jes greeur-The same sections of the section of the section of The same of the same of the same G 64 8 264-The second wife the second second second 3 . 5 The second is the second of the

The state of the s The second secon The second secon the said temperature grant per la The Property of the Same The state of the s The street was supported that I have to be a supported to

The state of the s A STATE OF THE PROPERTY OF THE The second secon Many a Marchan San Charles Comment the state of the s garage and a second يَمَوْنُ العَلَيْمَادِيمِينَ وَحَيْثُمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ وَحَجِبُ إِلَيْمَا TREETING TO THE PARTY Carry of year of the comment of part day to the organization A CONTRACTOR AND AND A SECTION OF

and the grant expension of the continue EST CONTRACTOR The second of th Till the comment of the comment the way is probable at the first time. well all it at it that I treat grant for the country are all managers than the يعونها معتموها فأدارك لحداث بالأستان الكرابية to be a training to a first of the same of

material and a serie AMBIT WITH TE Ambigue 12 Description a Ula trebreida With a sign to a second with the street of the street of Carmente a Alle to the state of Ben fin in, in in in an an in in in the state of the stat State of Property of the State of State

content to a continuous services.

iacillanie.

on généralisé e

- - E212 : Ka tomas, & applies

Burren - 17 to begin Autorial for an existence when the control of the contemps and the primary survival as a The state of the s Entry to the first of the second second second second The state of the s ्रीयभागता । इन्हें कारा<del>वित्र</del> के नेका क्षान्त हैं। विश्व विभागी स्थापन का अपने **4**, . . . les tertitude-THE SPECIAL CONTRACTOR OF THE PARTY OF

the test for the time and their pay personal region TRANSPORT & SERVE SERVE BOOK WAS Application of the same to the state of the state of the state of 344 The second section of the section of the second section of the sec The highest of the many than he will be The A Restract Table (A 5th a law come F-36 " 1 1 1 1 100 mg the prefections as whose were THE WELL DESIGNED THE COMMON SAME The second of th THE OF THE PART OF

The state of the second TARTITION ARESTS OF AND ASSESSMENT The state of the s is givening the seconds of the water The state of the s And the property of the proper

THE STATE OF THE S The same and the s The second second second The range of their bet weekly the ste The Richard Land of the State o The Relative desired the same of the same 是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就

The state of the s The same of the sa And the second s

MICHEL MANNEY

· MACH MEN PA THE PART ME lange Pringel, & talentale, ber den 18 x 24, 1740 pages, 100 \$ A STATE OF THE STA

the following at Philosophy and the March and TANK SOME SPECIAL VALUE OF

# SORTEZ DE CHEZ VOUS

Offrez les catalogues des grandes expositions de l'Association Française d'Action Artistique



| Exposition « LE BAROQUE EN BOHÊME » (1981)<br>Anges aux ailes déployées, 1719-1720.<br>Sculpture de Brokof, Prague, église Saint-Gau.                                                      |                                      |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Civilisation                                                                                                                                                                               |                                      |  |  |  |  |
| L'art en Hongrie du X° au XX° siècle, 1966 L'art russe des Scythes à nos jours, 1968 Mille ans d'art en Pologne, 1969 Éthiopie millénaire, 1975 L'art albanais à travers les siècles, 1975 | 25 F<br>35 F<br>30 F<br>30 F<br>20 F |  |  |  |  |
| Art et tradition populaires                                                                                                                                                                |                                      |  |  |  |  |
| Chypre: les Travaux et les Jours, 1982  Mongolie-Mongolie: traditions de la stappe                                                                                                         | 50 F<br>45 F                         |  |  |  |  |
| Archéologie                                                                                                                                                                                |                                      |  |  |  |  |
| Neissance de Rome, 1977     L'art des premiers agriculteurs en Serbie, 1979     Trésors des Daces, 1980     Resers des Daces, 1980                                                         | 35 F<br>20 F<br>30 F                 |  |  |  |  |
| Sumer, Assur, Babylone, 1981                                                                                                                                                               | <b>50</b> F                          |  |  |  |  |

Art moderne et contemporain Statements New-York, 1982, French Leading Contemporary Artists from France 100 F
Photographie France Aujourd hui, 1982 55 F COBRA 1982
Art de l'atelier, art de la rue en Colombie, 1983 ● D'un autre continent : l'Australie, le rêve et le réel, 1983 , . . . . . 90 F Es vente : tous les jours (sant samesi et glazanche) de 9 heures à 19 heures, 45, me Buissière, 75/16 Paris - Métro : Buissière

#### eteisov

#### « Arguments » ressuscite

• Une revue qui a marqué la pensée des années 50 et 60. animateurs étaient les précurseurs du « gauchisme ».

ROUETTE de l'histoire des idées? La revue Arguments, créée à la fin de 1956 et dissoute six ans plus tard par ses ani-mateurs — un groupe d'intellectuels parisiens, - reparaît, telle qu'en

L'éditeur toulousain Privat rend aujourd'hui au public les vingthuit numéros d'une publication qui, après avoir agité beaucoup de thèmes-brûlots, avait terminé sa carrière par un éloge de l'inconsé-, et en proclamant en guise d'adieu : « Avec et sans joie et tristesse, la revue Arguments est sabordée par ses capitalnes. »

Quelque chose de l'air de ce temps-là, de sa perception par cer-tains intellectuels, et du chemin (peut-être circulaire) parcouru uis, nous revient grâce â la relecture d'Argumenis.

1956 va s'achever. Meurtrières émeutes antifrançaises à Meknès; interception aérienne de Mohamed Ben Bella et d'autres responsables du F.L.N.; crise de Suez : Budapest ; effets du vingtième congrès du P.C. soviétique, celui de la critique des « erreurs » passées.

Paul Léautaud, Bertolt Brecht, deux noms qui renvoyaient un écho si dissérent de la vie littéraire et intellectuelle, comme on dit, meurent cette année-là. Albert Camus connaîtra la gloire du prix Nobel en 1957. Quand Jean-Paul Sartre le refusera, en 1964, Arguments ne sera plus qu'un souvenir.

Qui se soucie de littérature et de sée dans la France de cette époque? Jamais les emplois n'out été aussi nombreux depuis la Libéra-tion, le pouvoir d'achat augmente, et Brigitte Bardot crève bien d'autres écrans que ceux des salles de cinéma. Voilà pour les préoccupations principales du plus grand nom-

Alors qui? Une partie des cent soixante-cinq mille étudiants que compte alors la France? Il faudrait plutôt dire : une fraction des soixante-huit mille qui sont regroupés à Paris. C'est surtout dans le tout petit univers intellectuei fran-çais — là encore, il faudrait dire parisien - que s'expriment les préoccupations, les sujets de réflexion, de doute ou de combat, qui ne manqueut pas.

#### Des certitudes

vacillantes

Un seul mot résume le principal : stalinisme. Les révélations de Khrouchtchev sur les crimes du stalinisme, au cours du ving-tième congrès du P.C. de l'U.R.S.S., la publication du rapport secret — dans le Monde, en juin, — les ater-moiements de Maurice Thorez et d'une partie de l'appareil du parti français, jettent trouble et désarroi. Picasso et plusieurs intellectuels parlent d'a atteinte à la probité révolutionnaire - et exigent - en vain - la convocation d'un congrès extraordinaire du P.C.

Des certitudes vacillantes, la fenêtre ouverte sur l'examen critique, longtemps banni, du marxisme, de ses devenirs et de ses déviations : voilà le décor planté pour la jeune

Un jeune sociologue, Edgar Morin, en reçoit l'idée d'amis italiens qui ont créé en Italie le bulletin Raggionamenti. Jean Duvignaud (un autre sociologue) obtient que la revue soit accueillie par les Editions de Minuit. Commence l'aventure d'Arguments, dont « l'effort, proclame le premier numéro, prend tout son sens à l'heure où l'éclatement du stalinisme incite chacun à reposer les problèmes et à rouvrir les perspectives ».

Roland Barthes est là au début, par amitié beaucoup plus que par volonté de prouver politiquement quoi que ce soit. Il partira très vite. appelé en tant d'autres lieux d'écriture et de parole, et reviendra pour un second bref passage en 1961-

#### Révision généralisée

A l'équipe initiale, dans laquelle figure Colette Audry, outre Barthes, Duvignaud et Morin, qui dirigera la revue jusqu'à son terme, d'autres

s'ajoindront, au fil des numéros. Kostas Axelos, François Fejtő, Kostas Axelos, François rejio, Dionys Mascolo rallient le noyan en février 1958. Le premier sera rédacteur en chef de 1960 à 1962. Par sa connaissance intime des pays de l'Est, François Fetjö, d'origine hongroise, apportera aux doutes, puis au refus des intellectuels, la consistance d'analyses précises et d'une vision d'ensemble qui faisait défant à cer-

Au « comité de rédaction ». distingué de la rédaction à partir du nº 10 (novembre 1958), on trouvera le sociologue Pierre Fougeyrollas (de 1958 à 1962) et Serge Mallet (1959 et 1960), qui sera l'un des fondateurs du P.S.U. L'un et l'autre ont appartenn au P.C., comme niusieura autres responsables de la

Que fit Arguments? Elle se voua, explique aujourd'hui Edgar Morin, à une « révision généralisée », celle du marxisme et de - toutes les idées évidentes... qui faisaient la vulgate de l'intelligentsia de gauche ». Ce fut une « revue d'intellectuels », comme le déclara beaucoup plus tard Roland Barthes (1) selon lequel « on ne pouvait même pas dire que c'était une revue de gauche ».

Revue « modeste de tirage et de blic -, expliquait encore Roland public », expliquait encore nomina Barthes, « elle a montré, alors que personne ne l'avait vraiment fait jusque-là, qu'il était possible de réfléchir sur le monde en dehors des clichés, des stéréotypes du marxisme stalinien ».

Peut-être « modeste » au début le tirage de la revue atteint quand même trois mille exemplaires au moment où elle se saborde. Le cosmopolitisme de ses abonnés s'oppose à la diffusion, surtout parisienne, assurée de manière artisanale par les collaborateurs eux-mêmes dans une trentaine de librairies et de kjosques, situés au quartier Lartin et dans le ement pour la plupart.

#### « A la recherche de l'amour »

Revue née d'une - commune mission interrogative ., se souvient anjourd'hui Edgar Morin, revue « gauchiste » à une époque où le mot n'existait pas, soulignait Roland Barthes en 1979, Arguments était une publication ouverte, plurielle. Par ses champs d'intérêt : politique, philosophique, sociologique, litté-raire... Par ses collaborateurs réguliers on par ceux qui lui ent apporté leur concours : Claude Lefort, lié à la même époque à une autre revue importante, Socialisme ou barbarie, Georges Friedmann et Pierre Nauille.

La revue, qui public dans la seconde partie de son existence des numéros à thème, des dossiers, s'intéresse aussi bien au révisionnisme, à Adorno et Marcuse (qu'elle contribuera à faire découvrir en France), à Heidegger et Lukacs, qu'à la bureaucratie, ou qu'à la crise des intellectuels. La Chine « sans mythes » (tentative méritoire!), les problèmes du bien-être sont aussi à l'ordre du jour pour Arguments, qui n'hésite pas à partir « à la recherche de l'amour ». Non sans risque, puisque, révèle un observateur privilégié mais extérieur, la plupart des collaborateurs de la revue verront leur couple se dissondre peu après.

De quoi est-elle morte ? D'une nouvelle « glaciation » intellec-tuelle, selon Edgar Morin, d'un retour aux dogmatismes. Peut-être aussi, tout simplement, d'avoir fait son temps, et de l'avoir compris et lucidement assumé au moment où ses principaux animateurs se dispersaient un peu partout dans le monde.

Cette revue appartient-elle à la préhistoire de mai 1968 ? Les situationnistes, que les événements de ce printemps devaient porter au pre-mier rang (c'était, eux aussi, l'air du temps), n'en auraient pas convenu. Eux qui n'étaient jamais à court d'invectives avaient inventé l'épithète « argumentiste » dans leur impatience de dénigrer cette tenta-tive trop tiède et trop fade à leurs yeur. Le recul du temps et cette relecture permettent aujourd'hui à chacun de se faire une idée neuve de ce qu' - argumentiste - voulait vraiment dire et de ce qui subsiste aujourd'hui de l'entreprise,

#### MICHEL KAJMAN

\* ARGUMENTS, 1956-1962, &#tions Privat, 2 volumes, format 16 × 24, 1320 pages, 300 F.

Dans une série de témoignages sur Arguments, recneillis par Marinte-resa Padova et publiés par la revue ita-tienne Studi francesi (numéro da janvier-avril 1981).

#### René Lochu, un jeune libertaire de quatre-vingt-quatre ans

 Nous avons rencontré, à Vannes, cet homme qui vit toujours la révolte comme une ivresse.

R ENÉ Lochu espérait,, en publiant ses souvenirs, donner un dernier rendez-vous à des amis dont la seule indélica-tesse fut de s'absenter un peu trop rapidement de la planète. Les courts mitres de Libertaires, mes compagnons de Brest et d'ailleurs hui permettent de retrouver le rire et les chants de ses compagnons infidèles. Ce jeune révolté, né à la fin du siècle nier, considère la mort comme le triomphe de l'ordre et de la raison.

Place de Bir-Hakeim, à Vannes, pas très loin de cet océan où ce corsaire s'est tant enivré de marées insonmises, je découvre un petit homme sec à la poignée de main dévastatrice. Sons la vieille cas-quette de marin, des yeux rieurs et un sourire d'enfant laissent néanmoins filtrer un peu de mélancolie.

moins filtrer un peu de mélàncolie.

«J'ai mis plus de deux ans à écrire ce livre, dit-il. Au débat, f'ai eu quelques problèmes avec la syntaxe, mais enfin, elle et moi, on a fini par s'aimer blen. May (Picqueray) a été ma première lectrice. Elle n'a rien laissé passer. Elle vient de partir, elle aussi (1). A Paris, personne n'a voulu de mon manuscrit. Les éditeurs n'arrivalent manuscrit. Les éditeurs n'arrivalent pas à me classer, paraît-il. Des copains m'ont fait rencontrer Jean-Jacques Cellier, qui m'a offert ce

En face de René Lochu, son éditeur, qui est également imprimeur, sourit avec tendresse. Il règne entre

garnements heureux d'avoir fait un beau pied de nez à la suffisance de

Son père ayant repris du service dans l'armée en qualité de maréchalferrant, René Lochu devait, bizarre-ment, naître le 26 août 1899 dans une esserne de Vannes. Il garde un souveair ému de ses jeunes années. Il aimait, alors, courir, libre, dans la nature. Le monde lui apparaissait comme un miracle chaque jour recommencé. La première guerre mondiale allait sonner le glas de son enfance. Je n'aurai de cesse, déciare René Lochu, de kurler contre les nécrophages à deux pattes. Il faudra bien un jour en finir avec la dynastie de la mort. »

#### La rencontre de Makhno

Le 15 janvier 1918, il embarquait sur un bateau de l'armée, le Calédo-nien. Il y découvrait la brutalité, une certaine bêtise et une insupportable discipline. Ce marin à la maque trop raide ne comprenait pas que Pon puisse saluer autre chose que le soleil s'anéantissent sur une vague.

Le 3 avril 1919, René Lochu devait assister à l'évacuation d'Odessa par les troupes françaises. Il ressem cette période de sa vie comme un immense regret : « l'étais encore inconscient. Plus tard, je n'ai jamais osé avouer à Nestor Makhno (2) que je me trouvais alors sur un des bateaux français qui avaient convoyé les troupes du merveilles et des aubes enfin frater-général Dénikine, de Berdiansk à nelles : « Un copain d'atelier m'a Guénitchesk. Nous avions même invité à une réunion à la Maison du bombardé, les 18 et 21 juin 1919, peuple. L'al commencé par être un

La voix de René Lochu se brouille puelquefois. L'émotion le submerge et, pudiquement, il détourne la tête. Quelques amées après, on l'a invité, en qualité de membre du groupe libertaire brestofs, à rencontrer, à libertaire brestois, à rencoutrer, à Recouvrance, un camarade étranger: «Nous avons vu arriver un homme fatigué, malade, à bout de désespoir. Nous ne savions pas encore que cet homme au visage traversé d'une longue et profonde cicatrice était Nestor Makhno. Il resta quelques mois parmi nous avec sa femme Galina et sa petite-fille. Il était indifférent aux menaces qui pesalent sur sa vie. Des agents de l'ancien régime et de Staline le traquaient, mais il n'en parlait jumais. t ancien regime et ae Statine le tra-quaient, mais il n'en parlait jionais. Il n'évoquait pas Trotsid. Non, il trouvait seulement qu'en France nous parlions beaucoup de révolu-tion mais que nous n'agissions pas. Il pratiquait, à notre grande sur-prise la magistime et nous étions à prise, le naturisme et nous étions à chaque fois glacés par ce corps couvert de cicatrices. Je ne l'ai plus revu après. Il est mort en julilet 1935, il n'avait que quarante-six

#### « Le cœur avait plus d'importance que les théories »

Brest - la rouge » qui, jadis, avait servi de lieu d'asile aux déportés de < 48 s et de la « Commune » demeure le grand amour de Lochu. Il y découvrit, en 1924, le pays des merveilles et des aubes enfin fratertemps-là, avait plus d'imporque les théories. Nous connais nos eunemis : la sainte alliance du coffre fort, du sainte et du goupil-

lon. Nous vivions nos colores... > René Lochu semble revirte les événements qui firent de lui un réfractaire à tout pouvoir. La rage l'habite encore quand il évoque Sacco et de Vanzetti, et ses amis massacrés lors des émeutes de 1935,

à Brest. René Lochu comaissait déjà Léo Farré depuis quelques années quand, en avril 1968, il se lia au poète que traquait le malheur de vivre. En souvenir de leurs heures d'errance et d'amilié. Ferré fit de « Loche » le marin de la ter et in offrit une chanson, les Etran-gers, chargée de nostalgie et de brume.

Le vieil homme s'éloigne avec un dernier éclat de rire dans la voix. Il sait que la marée déposera un jour prochain, sur le rivage, de souveaux rêves. Il n'est pas pressé, il a rendet-vous en l'an 10 000 avec son ami Forre pour une fête qui abolira, à jamais; la tristesse.

#### PIERRE DRACHLINE.

\* LIBERTAIRES, MES COMPA-GNONS DE BREST ET D'AIL-LEURS, par Resé Lochs, préface de Léo Ferré, poetface de Maurica Lai-sant, Editions La Digitale (Kerllech-Mellac, 29130 Quimperió), diffusion Script, 216 pages, 65 F.

(1) La militante anarchiste May Picqueray est morte le 3 novembre 1983 (voir le Monde daté 6-7 et 8 novembre). (2) Anarchiste ukrainien qui, pen-dant la révolution russe, combattit à la fois les « blancs » et les « rouges ».

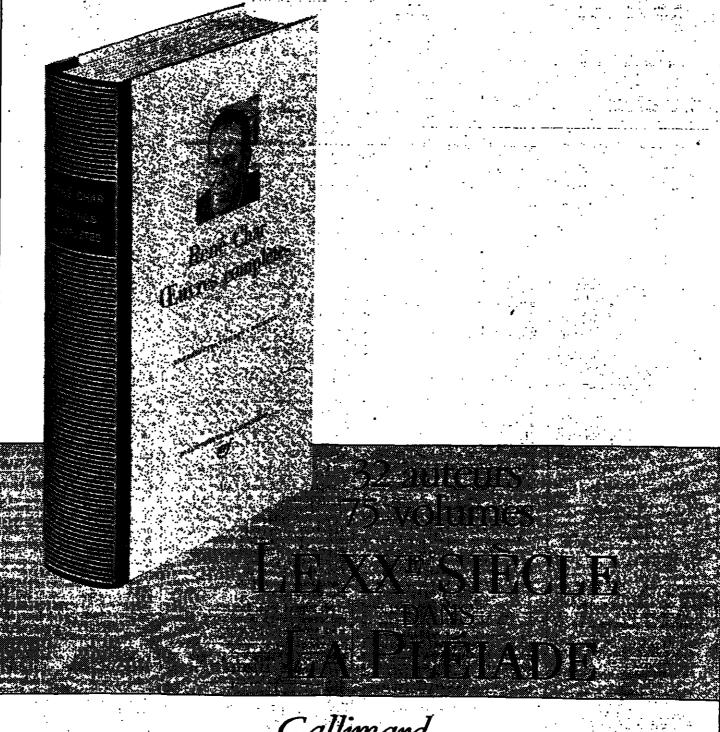

#### Antimilitaristes à la dérive

Elle était vraiment triste cette photo de famille, prise mercredi matin 14 décembre, presque furtivement, devant la porte du ministère de la défense à Paris. Aussi triste, sans doute, que le ant était froid et la rue gênante à force d'indifférence.

La pose empruntée, le sourire figé, sur un visage ou l'autre les cernes de la désillusion, le der-nier rang des contestataires antimilitaristes, des survivants des luttes passées, se tenait droit, trop droit, devant les objectifs. Se rendaient-ils compte, ces grognards, qu'ils battaient en retraite ? Claude Mauriec, Delphine Seyrig, René Dumont, Jean-Jacques de Félice, Théo-dore Monod, Jérôme Lindon, sentaient-ils ce qu'avait de dérisoire, de douloureux, ce cliché de

Oui, sûrement. Leurs noms avaient été associés à tant de causes, hier si évidentes, et qui avaient rencontré tellement plus à l'écoque des comités de soldats, soutenu queiques réfractaires au service national, défendu les insoumis poursuivis. Il y a déjà si longtemps...

Mercredi, ces fidèles du dernier carré avaient accompagne un autre égaré, Martial Cardona, insoumis délivré de la clandesti-nité par l'amnistie de 1981 mais sous le coup, à nouveau, d'un mandat d'amener, en vertu d'un règlement tatillon *le Monde* du 4 novembre).

Martial Cardona venait se livrer, se rendre aux autorités militaires pour ne pas avoir à recrenctre sa cavale sous un gouvernement socialiste. Ses par-rains, devant le portail, manifestaient leur incompréhension : la gauche avait-elle changé à ce point pour ne pas voir ce qu'il y réfractaire de bientôt trente ans à faire son service national, après dix ans d'insoumission? Et ce, expliquait Martial Cardona, alors que des milliers de jeunes gens

échappaient, avec l'assentiment

de l'armée, à cette obligation. « Quelques années plus tôt, affirmaient les présents, des ministres de l'actuel gouverne-ment auraient été avec nous dans la rue. > L'époque, disaient-ils, était méconnaissable. La gauche se remilitarisait. René Dumont s'effravait même de voir mettre en avant notre force de dissuasion nucléaire et la France retrouver son gout, sous un sep-tennat socialiste, pour le rôle du gendarme de l'Europe

#### Un roman sur l'armée

Les temps avaient changé, désert, ces braves en avaient une autre preuve : l'insoumis poursuivi ne détestait pas la « pub » et avait transformé cette noble tionnelle, avec carton d'invitation, attachée de presse empressée et dossier d'information. ← Martial Cardona, journalisteécrivain plus connu sous le nom de Pierre Martial » comme le précisait la notice, animait une petite maison d'éditions antimilitariste. « Avis de recherche », et il avait l'art du mélange des

Ainsi, s'il était bien une victime, méritant la présence des photographes et « de plusieurs personnalités du monde littéraire », il n'oubliait pas de faire savoir qu'il préparait, selon la biographie distribuée, un roman sur l'armée.

L'insoumis recharché, c'était prévisible, n'a pas été arrêté par les gendarmes du ministère de la défense. Le risque était mince et Martial Cardona n'avait pas vraiment forcé la porte. Il était un membres de son comité de soutien, en quittant leur carré de comptoir venté, où la conte tion avancait sans marketing. PHILIPPE BOGGIO.

#### **AUX ÉTATS-UNIS**

#### La loterie des exécutions capitales

La première exécution capitale depuis 1964 en Géorgie, aux Etats-Unis, devait avoir lieu jeudi 15 décembre. Les recours déposés par John Eldon Smith, cinquante-trois ans, condamné pour le meurtre l'échec. Interrogé jeudi matin, M. Gene Guerrero, président pour la Géorgie de l'Union des droits civiques américains, nous a avoué son « pessimisme », même s'il ne per-dait pas l'espoir d'une intervention à la dernière minute de la Cour suprême des Etats-Unis.

Mercredi, un autre condamné à mort, Alpha Otis Stephens, trentesept ans, condamné en Géorgie, lui aussi pour meurtre, a échappé in extremis à la chaise électrique. Le même jour, Robert Wayne Williams, trente et un ans, a été exécuté en Louisiane, aucun des recours déposés par ses avocats n'ayant abouti. Il`n'y avait pas eu d'exécution capitale dans cet Etat depuis

Cette exécution et celle - proba-

#### r*FAITS DIVERS*-**OUVERT AUX CHIENS** INTERDIT

Au € Cyrano >, restaurant bordelais, on mange au coude à coude. Le lieu est exigu et la cuisine rapide, mais l'entreprise n'est pas florissante pour autant. Aux heures des recas. Mine Be-

**AUX HANDICAPÉS** 

Un jour de mars, deux couples d'arris se faufilent et prennent place. Trop de place. L'un d'eux est handiçapé, M. Christian Bérard, vingt-sept ans, ingénieur électronicien, dans son fauteui roulant, barre le passage. Mes Bezançon voit rouge : « Ce n'est pas un cirque ! » Son mari vient à la rescousse, indigné : e Vraiment, on ne fait pas ca. s M. Bérard mangerait-il comme quatre ? Les aubergistes décident de mettre le client encom-brant à la porte.

Le tribunal correctionnel de Bordeaux, ayant estimé qu'il ne pouvait payer l'amende de 6 000 à 20 000 francs prévue par la loi, vient de condamner M. Bezançon pour « refus de prestation de service » à un an (peine de substitution fréquemment prononcée pour des délits

Le restaurateur n'en revient pas. Il s'était pourtant expliqué devant le directeur de la concurrence et de la consommation alerté par M. Bérard, trésorier d'une association de handicacés « Ils ont des restaurateurs pour eux, avait dit, M. Bezançon. Toutefois, nous acceptons les tent à celle, le 30 novembre, en Flo-

ride, de Robert Sullivan, un

meurtrier que Jean-Paul II avait vai-

nement tenté de sauver de la chaise

électrique. Mille cent cinquante

hommes et treize femmes sont

actuellement condamnés à mort aux

Etats-Unis, où dix personnes ont été exécutées depuis 1977. Le retour en force des partisans de la peine capitale s'explique par la hausse constante de la criminalité dans ce pays, dans des proportions bien supérieures à la France. avec la plupart cains, le président Reagan est favorable à la peine de mort, la jugeant dissuasive. Le dernier sondage comm, qui remonte à cet été, montre que 73,1 % de ses, concitoyens en sont partisans (80 % chez les Blancs, 50 % chez les Noirs). La justice manifeste désormais beaucoup plus de sévérité à l'égard des meurtriers, et on note de la part de certains Etats une volonté d'accélérer la procédure applicable aux condamnés à mort, malgré les multi-

de bénéficier. La peine capitale est reconnue dans trente-huit Etats, qui l'appliquent selon diverses modalités: chaise électrique, peloton d'exécution on injection intraveineuse. Cette dernière forme d'exécution capitale a été pour la première fois mise en œuvre au Texas au mois de

les recours dont ceux-ci continuent

Malgré le huitième amendement de la Constitution, qui considère la peine de mort comme un . châtiment cruel et inusité », la Cour suprême des Etats-Unis n'en a pas moins admis, en 1972, dans un arrêt fameux (« Furman contre Géorgie »), qu'elle était licite. A l'époque, cet arrêt avait été relativement bien accueilli par les abolitionnistes, dans la mesure où la Cour déclarait aussi que la peine capitale était appliquée à tort et à travers aux Etats-Unis, et qu'elle y était soumise au caprice de l'arbitraire ».

Depuis, la plupart des États se sont dotés d'une nouvelle législation, en conformité avec l'arrêt Furman. Mais la (1) qu'avait dénoncée la Cour suprême, il y a onze ans, demeure. Selon la composition du jury, la législation applicable dans chaque Etat, les voies de recours offertes au condamné et la pression de l'opinion, deux malfaiteurs coupables du même meurtre peuvent connaître des sorts différents. On a même calculé que les meurtriers (noirs ou blancs) de personnes de race noire couraisient dix fois moins de risque d'être condamnés à mort que les meurtriers de Blancs.

BERTRAND LE GENDRE.

(1) David Buck, - The lottery of (1) David Duss, the New Republic, 12 décembre 1983.

## L'épiscopat s'adresse aux immigrés

« Vous êtes en quelque sorte nos compatriotes »

 Voici une nouvelle année! Nous souhaitous de tout cœur qu'elle soit bonne pour vous et vos enfants, frères immigrés et réfugiés qui vivez au milieu de nous.

 Evéques chargés des liens avec 'immigration, nous tenons, au nom de l'Eglise catholique en France, à vous adresser un message de frater-nité et de paix. Nous le faisons à un moment où la crise provoque chez nos compatriotes des doutes et des violences qui viennent combattre les efforts accomplis pour « vivre ensemble ». (...)

» Vous résidez en France, parfois depuis de longues années. Vous y travaillez très souvent dans des emplois durs et peu reconnus. Le chômage vous atteint comme les autres travailleurs. Vous contribuez au développement de ce pays, aussi le droit d'y vivre vous est acquis. Vous êtes en quelque sorte nos compatriotes.

» Vous avez quitté votre pays pour trouver du travail. Comme beaucoup de pays riches, la France a encouragé votre venue pour assurer sa croissance aux dépens des plus pauvres. Certains d'entre vous, réfugiés politiques, ont été contraints au départ, votre liberté était en jeu. [] vous a failu, aux uns et aux autres, franchir beaucoup d'obstacles; d'abord, obtenir le droit au séjour, un emploi, un logement pour réunir une famille encore trop souvent séparée. Il est difficile de s'adapter à une vie étrangère, de se faire entendre dans une autre langue, de rester fidèle à son passé, de garder vivante la foi en Dieu, dans les épreuves et loin des traditions religieuses de son pays. (...)

- Nous nous adressons aussi aux enfants et aux jeunes. Fils et filles d'immigrés, vous vous trouvez très

nombreux en France: un million

menace de l'intolérance, du racisme, que nous soyons immigrés ou Fran-çais, jeunes ou adultes. C'est un mal qui empoisonne le cœur de l'homme, les relations quotidiennes et toute la vie sociale. Aussi nous voulons y résister avec vous de toutes nos

 Catholiques venus d'autres pays, nous vous invitons à prendre toute votre place dans l'Église qui vit en France. Vous en êtes membres à part entière : dans ses communautés, dans ses mouvements apostoliques, dans les « missions » qui vous réunissent. Vous êtes même les représentants de la grande diversité de la famille de Dieu parmi nous. Le témoignage de votre présence nous est essentiel. Nous l'avons trop souvent oublié, aussi nous le redisons avec force aux catholiques de

» A vous, frères immigrés des autres religions, et particulièrement à vous, amis musulmans, nous voulons exprimer l'estime et le respect que nous vous portons. Croyant vous adorez le Dieu Tout-Puissant et

dans les écoles et les lycées, près de deux millions avec ceux qui travaillent. Vous êtes l'espoir de vos parents. Vous êtes aussi l'avenir de notre société au même titre que vos camarades français. Pourtant votre départ dans la vie est souvent plus menacé par des discriminations à l'école et dans l'emploi. Sans renier vos origines, ni les manières de vivre des jeunes de votre âge, vous pouvez exprimer pleinement ce que vous étes. Ouvrez des chemins nouveaux et aidez notre société à reconnaître la place originale de chaque communauté étrangère et de votre génération.

forces. (...)

France

#### **RÉGIONS**

#### Les transports restent prioritaires dans le budget de l'Ile-de-France

lions de francs, a été adopté, mer-credi 14 décembre, par la majorité 55 % de 1981 à R.P.R.-U.D.F. et divers droite du conseil régional (111 membres sur 164), les élus socialistes et communistes votant contre. Après une première journée de

débats, qui avait porté essentiellement sur les interventions de la ré-gion dans le domaine économique (le Monde du 14 décembre), les membres du conseil ont examiné, mercredi matin, le chapitre des transports et le budget annexe de la formation professionnelle. M. Jean-Pierre Fourcade, vice-

orésident (U.D.F.) du conseil, chargé des transports, a rappelé les priorités de l'assemblée régionale : Engager, des cette année, l'interconnexion des réseaux ferrés de banlieue S.N.C.F.-R.A.T.P., à l'ouest de Paris : maintenir l'effort sur la réalisation de l'autorout A 86. à laquelle 800 millions de francs seront consacrés au cours du prochain exercice par l'Etat et la région : augmenter le volume des crédits destinés aux parcs de liaison — ils passent de 45 à 55 millions de francs. - et ceux destinés aux transports des handicapes 4.9 millions de francs contre ! million en 1983. »

M. Paul-Louis Tensillon, président (C.D.S.) de la commission des transports, a dénoncé l'attitude du gouvernement, qui « consacrait, en 1983, dans ses inscriptions budgétaires, 465 millions de francs aux transports en commun pour n'attribuer, en fait, que 330 millions » et a rappelé que « la région, en consa-crant 63 % de son budget, soit 1873,9 millions de francs aux transports, refusait de baissér les bras pour autant ».

M. Robert Hue, conseiller régional communiste, a rétorqué que « les crédits d'Etat en matière de



Le budget pour 1984 de l'Île- transports collectifs avaient été dide-France, qui s'élève à 3 360 mil- visés par 2,5 entre 1976 et 1979, 55 % de 1981 à 1983 ».

> Le conseil a adopté, enfin, le budget annexe de la formation professionnelle, les socialistes votant contre et les communistes ne prenant pas part au vote. Ce budget s'élève à 629,5 millions de francs en 1984, contre 547 millions cette année. Il atteindra son équilibre grâce à une augmentation de 19 % du taux de la taxe sur les cartes grises qui passe de 33,8 F par cheval-vapeur à 40,2 F en 1984. La rémunération des stagiaires sera la principale dé-pense (354 millions de francs), suivie par les aides à l'apprentissage (233,5 millions de francs), les investissements (40 millions de francs) et le fonctionnement (2 millions de

OLIVER SCHMITT.

#### L'AVION SANS SOUCIS

Créer aux invalides et au Châtelet des banques d'enregistrement des voyageurs et de leurs bagages, mettre en place une li gne d'autobus, en site propre, entre la gare des invalides et l'aéroport d'Orly, et garantir aux usagers un temps de transport régulier entre Paris et les aéroports de Roissy et d'Orly, telle est la proposition qu'a formulée M. Antoine Veil, conseiller régio nal (divers droite) d'îlede-France, à l'intention de M. Jean-Pierre Fourcade, viceprésident (U.D.F.) du consail régional chargé des transports.

Celui-ci l'a acceptée voiontiers et s'est engagé à réunir, au début de l'an prochain, les transporteurs parisiens, aériens et les responsables d'Aéroport de Paris pour étudier ce problème.

Le système préconisé, qui existe dans plusieurs métropoles étrangères, comme Francfort, encouragerait les usagers à emprunter les transports en commun sans se soucier du poids de leurs bacacies, ces bagages qui les obligent souvent à utiliser leur voiture personnelles plutôt que le R.E.R. ou l'autobus.

en France out renau public, mercreul 15 decembre, un « message de fraternité et de paix » qui s'adresse aux immigrés. Ce texte, qui sera diffusé en six langues (français, portugais, espagnol, italien, arabe et turc), est signé par N.N.S.S. Jacques Delaporte, archevêque de Cambrai, président de la Commission épiscopale des migrations; Jacques Despierre, évêque de Caracassonne; Jean Hermil, évêque de Viviers; Pierre Kervennic, évêque de Saint-Brieuc; Eugène Lecrosnier, évêque de Patre Mentalité and Comme Patre de la Pa Belfort-Monthéliard; Georges Rol, évêque d'Angoulème, et les Pères Claude Frikart, délégué pour Paris; Dominique Froissart, délégué pour l'Île-de-France; Gérard Hartmann, délégué pour le Centre; André

Les évêques et prêtres responsables de la pastorale de l'émigration en France out rendu public, mercredi 15 décembre, un « message de

Costes et Manuel Pimentel, secrétaires de la Commission épiscopale des migrations. En voici les principaux passages.

Miséricordieux. Nous pensons que demandons-nons à nos compatriotes, tous les croyants doivent promouvoir ensemble la justice sociale, la rectitude morale, la paix et la liberté.

» Nous ne pouvons, nous Évêques, avec tous les membres de l'Église, devenir complices des discriminations, des rejets, des violences meurtrières qui frappent les étrangers résidant sur notre soi. Aussi,

aux chrétiens et spécialement aux catholiques de redoubler de vigilance. Nons risquons de perdre notre âme si, dans notre pays, ceux qui vivent avec nous, avec leurs diffé-rences, sont menacés dans leur dignité d'homme, dans leurs familles, dans leurs commu-

#### RADIO LE PEN : « UN VÉRITABLE ATTENTAT **CONTRE NOTRE IDENTITÉ NATIONALE »**

M. Roland Gaucher a présenté la déclaration épiscopale aux auditeurs du répondeur téléphonique Radio-Pen, le 14 décembre, en l'assortissant de ce commentaire :

« Cet appel est scandaleux et mensonger. Évêques, signataires de ce texte, vous êtes des menteurs. ce texte, vous etes ues menteurs.

(...) C'est un mensonge de ne pas
souffler mot des centaines de milliers d'immigrés clandestins. (...)
C'est un véritable attentat contre

notre identité nationale. (...) Téléphonez et écrivez aux auteurs du texte. Dites-leur poliment mais fer-mement la révolte et l'indignation des citoyens de ce pays. Vous êtes chez vous. Je parle en tant que catholique. Il n'appartient à personne, fut-il évêque, de faire des étrangers nos compatriotes. Réagis-sons à cette tentative de puisch menée par des excellences débous-

#### Le « mensonge »

Parce que les immigrés sont l'enjeu d'un débat national, les évêques de France ont voulu leur adresser, à la veille de Noël, un age de fratemité et de paix ». Ils l'ont fait à la manière épiscopale : des phrases généreuses et quelques vœux pieux. « Vous êtes, en quelque sorte, nos compatriotes », écrivent-ils aux quelque quatre millions de résidents étrangers.

Ce texte, assez banal, serait passé à peu près inaperçu s'il n'était tombé sous les yeux — scandalisés — de M. Roland Gaucher, membre du bureau politique du Front national. Rendant oublique la déclaration épiscopale à Radio-Le Pen avec vingtquatre heures d'avance - sans respecter i'∢ embargo > fixé par les auteurs, — M. Gaucher a traité les évêques de « manteurs ». Selon lui, « il n'appartient à personne, fût-il évêque, de faire des étrangers nos com-

M. Gaucher a parfaitement personne. Pas même au président de la République. Les compatriotes se < font > tout seuls, au fil des années, à partir du moment où ils vivent sur place et ont la volonté de s'intégrer. Les « Ritals » d'hier, puis les « sales Polaks » sont devenus Français à 100 %. Et besucoup de « métèques » d'aujourd'hui sont promis au même destin. La seule question est de savoir dans quel climat se fera cette intégration inévitable. Avac un minimum de fratemité » — comme les évêques ne sont pas les seuls à le souhaiter - ou sous les vociféra-

tions - dangereuses par leurs effets - de M. Gaucher et de ses amis ?

Les évêcues n'ont pas établi un nouveau dogme. Ils ont simplement constaté que les immigrés, qui fabriquent nos voitures, vident nos poubelles, cotisent à la Sécurité sociale et aux caisses de retraite, sont « en quelque sorte nos compatriotes ». Hommes mesurés et oru-

dents, les évêques ont du retourner leur plume dans tout les sens avant d'écrire « en quelque sorte ». On imagine la discussion : ne fallait-il pas dire : piutôt « pratiquement nos compatriotes », ou : « nos compatriotes de fait > ? Et, pourquoi pas , e nos compatriotes » tout court ? a dû demander le plus

De toute manière, le texte épiscopal se serait fait épingler. M. Le Pen déclarait le 13 septembre demier : « Le Front national n'est pas d'accord pour une politique d'intégration de la comnauté nord-africaine, dont les mœurs, la religion, les méthodes de pensée sont radicalement différentes des nôtres. »

M. Gaucher dit la même chose, en ajoutant : « Je parle en tant que catholique. » Précision utile : on ne l'aurait pas deviné. Le christianisme passe pour être exactement à l'opposé de ce langage. Son fondateur, un Palestinien qui devait avoir le teint basané, ne disait pas seulement des « mensonges », pour les gens de l'époque, mais des énor-

ROBERT SOLÉ.

#### La légende de Toumi Djaïdja

Ange ou démon? Toumi Djaïdja, jenne président de S.O.S Avenir Minguettes, reçu le 3 décembre à l'Elysée par le chef de l'Etat après la marche antiraciste, n'est assurément pas un enfant sage comme les aimait la comtesse de Ségur. Il n'est pas non plus l'apprendi truand que dépeint par petites touches perfides une campagne de presse soudaine, appuyée sur des faits connus depuis

Né le 25 octobre 1962, Tourni Djaidja est, jusqu'en janvier 1982, incomu de la justice. Son casier judiciaire est vierge, ce qui n'est pas le cas de tous les jeunes des Minguettes. Le 13 janvier 1982, de retour du cinéma, au volant de la voiture de son père, Toumi force un barrage de C.R.S. aux Minguettes. « Le véhicule a foncé sur nous à deux reprises, accélérant à notre vue, dans l'intention évidente de nous renverser », assurent les poli-ciers. Toumi prétend n'avoir pas vu le barrage.

Une instruction est ouverte le 28 avril 1983. Le 10 mai, le juge d'instruction, M. Thierry Crétin, délivre un mandat d'amener qui sera retiré un mois plus tard. Toumi est, en effet, inculpé de tentative d' • homicide volontaire sur agents de la force publique », sur le lit d'hôpital où il se remet d'une grave blessure an ventre: entre- temps, un policier lui a tiré dessus involontairement au cours d'une altercation avec

des jeunes des Minguettes. L'affaire est sans rapport avec la première. Loin de Vénissieux, dans la région de Saint-Etienne, plusieurs témoins affirment encore avoir reconnu Toumi Djaidja lors de deux «braquages » dans un magasin d'accessoires pour autos et une bijouterie, en février 1982. Le jeune homme, qui a toujours nié avoir participé à

ces attaques, n'en est pas moins inculpé de «vols aggravés» par M. Paul Michel, juge à Saint-Etienne. L'instruction est en cours. Deux « vraies » condamnations sur son casier judiciaire: quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour avoir traité un gardien de la paix de « tapette » au cours d'un contrôle d'identité et six mois, toujours avec sursis, pour avoir utilisé un faux permis pour rendre visite à un ami

Assez pour que naisse une légende. Ses démélés avec les képis expliquent en partie la vénération que lui portent les adolescents des Minguettes. A la base, certains policiers cura-

gent : « Il s'est enfermé comme dans une église. A côté de l'immunité parlementaire, il existe désormais une immunité raciale. D'autres, plus haut places, font remarquer que Toumi joue aujourd'hui, dans la ZUP des Minguettes, un rôle stabi-lisaceur. N'est-il pas temps d'oublier le passé?

DANIEL SCHNEIDERMANN.

L'organisation des l gie la carrière des universitat

Survey and the survey of the second section of

فطأ يستق وفيق الدارة الراؤ الطارا

The second secon

اليفيدا فالحاص للمدادة الأولاد يجريج

ليند الدرايية مساه الهيد حاجاتها والأجار وحج مارا

Contract of the State Contract Contract of

The part of the same of the same of the the same o a fill well at the se The state of the second second second Little granter silver the first grant with the state of The read of 1 and 2 and 20

E 3 :2-The second secon grame. Na artifere de l'est de la company de l'est de l The second secon Signal and the street, and in a specific three district and have Carrier City The state of the state of - Training material de man father and a material

Substituting of the Control State Control St The second secon A 4-15 Apr. 12/17 4-14 1971 1971 1971 The state of the s

SURSIS MELES POLICIERS VIOLEURS

2000 000 000 000 000

The second second

egg graftar a lan inn na na n-184. 🗫 भारत 🔭 😘 र 🔻 TO DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE STREET STREET STREET STREET And the second second second second TOTAL THE PROPERTY OF THE STREET engang a sa sa 250 zputa - Lamber Extra transfer of the last general (Marie Company) and the second Service para la altre de la State of the Control of the Control

智Man promise of the all ter per la liva e la com-Tambur 1 and a second second second **≥**2000... at the second And the second s Figure 1 Market Brown The Mark of

le non-grévistas 100 C. T. 1886 Par des grévistes A STATE OF THE STATE OF THE STATE Sec. 1. Service Control

The state of the s

M. 21 7

And the second second

12.

Section 1

E .....

**可能 亚**斯拉斯 22900 VETE HOS MENE 25000 Martino 产生 麻木 Spring freeze 30960 ve te m ence da en

24900

33500

Martine was do

Louis Scheme (Miss

Ces pro jors ross

Creek partie 9 miles

Se Contraction of the Contractio Accident d'evion en Colombia : evingazine de morte le by

Enschme thin Se co pelisary into the stand lifts of theme for Cart That



# esse aux immign

The section of present and the section of the secti THE PROPERTY AND ASSESSMENT OF THE PARTY A Management of the fact.

And the same of the fact.

An source design un passe visit apre-

Participation of the property of the second  $\{ 2 \max_{i \in \mathcal{C}} \| \hat{\mathbf{u}}_{\mathbf{w}_i} \|_2^2 + c_{i,\mathbf{w}_i} \mathbf{u}_{i+1,\ldots,n} \|_2^2 + c_{i,\mathbf{w}_i} \|_{2,\infty}^2 \right)$ street he is placed as a con-Friday de deservición de THE HISTORY WAS THE CALL Walter Strain Commence MATERIAL PROPERTY AND ADMINISTRATION OF THE PARTY AND ADMINIST

THE REST. LANS. 1 Sec. 25. LANS.

MADIO LE PEN UN VERITABLE CONTRE NOTRE (DENTITÉ NATIO 50 Bungst Garage . . .

the observation of contrast of the The state of the s

Kantan and design as an

Formation of the property

Control from the reservoir of the property of

2009 of delegation of

Service Services (1999) (1999) Service Services (1999) (1999)

والأراف والمعاجبين مواديها

Company of the second

the prompted by the water control of

والقائب المناقب سومو

The Brooks and the Brook of the contract

The second secon

La légende de Toum!

Table 4 The Second St. Co. 1991

Amazon Tapon da Tapo do porto de

A PROPERTY OF THE LAND OF THE PARTY The second secon

The second secon

The Community of the Co

The rate of the property of th

The second of th

Le " mensonge.

And the second second Committee of the second second and the same

李萨那里 ...

والمتعادية والمتعارض والمتعادية والمتعارض والم

the state of the s

Barton Company

and the second s

The section was got and

Se Theregan begins and a saiding

with the same of the same of the

16 the other many and

The second of the second

主義 可引起 Late parameter.

the same supposed the state of the same

The territory and the second

Stand and drawn a companyout of

Transmission of the organization of the second

The state of the s

Notes that the second with the second

The second section is the second seco

The state of the state of the same

and the first the same of the

Balance Consequence Supplies o contract -

Bridge water you are the trees.

in the second of the second

The company of the control of the The Bridge will be the serve graphic and ments of the transfer and the registrosian time the Equipment in the second of the ्रीक हेंगा। हा क्षेत्र काला क्षेत्र 💉 Jan A. British

The Committee of the Co A CONTRACT OF THE PROPERTY OF August 1997 Commission of the control and the factor of the same WAS a Copper of the control of the c processing the second of the 100 march 100 ma

Committee of the second The state of the state of the state of To both the second second المرافقة والمراجع المراجع المراجع Regional Language William And the second second Statement of a contraction المواد المائيسية الرواع Programme Comment

雅 独静 新天气清

August and a service of with the property of the second Company of the Control of the Control the state of the state of A SECTION SECTION OF THE PARTY Same in the second of the second of

يعارفها والمستان والمرادي المعالم Mary the second of the second of the second Water Carlot State of State of HOW THE WHATEHOUSE THE Representative of the same والمستسب يا مايات وا Marine The American Company of the Company of the Company Market Transport Control of the Cont

source and the second granded and the second second  $\|\varphi_{k+1}\|_{L^{2}(\mathbb{R}^{n})} \leq \kappa + \kappa \left( e^{-\frac{1}{2} (1+\varepsilon)} \right)^{-\frac{1}{2} (1+\varepsilon)} \left( e^{-\frac{1}{2} (1+\varepsilon)} \right)^{-\frac{1}{2} (1+\varepsilon)}$ Salar to the comment of the second and the second second second

A Company of the Comp

Name and the second

The Donald State of the

And the second second

HALL BEAUTY OF A STATE OF

8 A + 8 - 2 - 24

Company of the second second

Part of the second of

 $= \frac{1}{\log (m + \log n)} \cdot \frac{1}{\log n} \cdot \frac{1}{\log n} \cdot \frac{1}{\log n}$ 

And the second of the second o Mary the second that the second

and the second second

with a constraint of the second

gu sert, em el el el el el el el el el

September 1997 - Septem

a various and

·, ... \*\*

, the second of

**ÉDUCATION** 

SELON LE DIRECTEUR DES ENSEIGNEMENTS SUPÉRIEURS

#### L'organisation des horaires et de la carrière des universitaires serait assouplie

Le ministère de l'éducation répartition des universitaires nationale semble être prêt à assouplir les règles qui régissent la carrière et les horaires des universitaires. C'est ce que M. Jean-Jacques Payan, directeur général des enseignements supérieurs au ministère, a fait savoir, le 13 décembre, anx trois organisations syndicales représentatives (1).

Le directeur général a précisé avoir beaucoup consulté, notamment, « à titre individuel, des perconnalités scientifiques de premier plan ». Il a annoncé que de nouveaux textes seront soumis au comité technique paritaire (C.T.P.), qui doit être fiu prochai-nement et qui se réunira pendant la première quinzaine du mois de mars. Il a rappelé que le gouverne-ment a choisi l'organisation des carrières universitaires en deux corps pour « favoriser le déroulement des carrières sur des critères de qualité, susciter la mobilité et la meilleure

**SURSIS** 

**POUR LES POLICIERS** 

**VIOLEURS** 

(Hauts-de-Seine) a fait appel, mercredi 14 décembre, du juge-

ment prononcé ce même jour par

la 17º chambre du tribunal cor-

trois policiers de la brigade anti-

criminalité des Hauts-de-Seine

qui répondaient du viol d'una

prostituée. Le ministère public considère que les trois policiers n'ont pas été assez sévèrement

condamnés (le Monde du

Le tribunal correctionnel, présidé par M. Pierre Barbier, avait prononcé contre les trois pré-

venus, MM. Jean Loisy, Daniel

Albert et Joël Dumont, une peine de six mois d'emprisonnement

avec sursis pour *e attentat à la* 

Les trois fonctionnaires avaient été condamnés, en outre,

à verser 3 500 francs de dommages-intérêts à leur victime et 1 franc symbolique à l'association Le Nid. Ils avaient été initialement inculpés de viol.

> Des non-grévistes indemnisés

par des grévistes

Six grévistes ayant participé, avec d'autres salariés non identifiés, du

22 septembre au 1st octobre 1976. à

l'occupation et au blocage des portes

de l'usine de la société SODIPAN

(fabrique de papier de toilette), aux environs de Rouen, ont été

condamnés solidairement à dédom-

mager vingt-quatre non-grevistes du

préjudice résultant pour eux de la

perte de salaire. La chambre sociale

de la Cour de cassation a, en effet, rejeté le pourvoi formé par ces six

grévistes contre l'arrêt de la cour de Rouen du 28 avril 1981 qui avait

fait droit aux demandes des non-

Cet arrêt est une « première » en la matière, mais il se situe dans la li-

gne de la jurisprudence de l'« arrêt

Trailor » du 9 novembre 1982 qui avait retenu, en faveur des non-

grévistes, la responsabilité de syndi-

cat ayant organisé l'occupation de

l'usine - en présence d'agissements ne se rattachant pas à l'exercice

Accident d'avion

en Colombie :

une vingtaine de morts

Un Boeing-707 cargo de la com-

pagnie colombienne Tampa Airlines

a explosé, mercredi 14 décembre,

peu après son décollage de l'aéroport de Medellin, dans le nord-ouest

de la Colombie. Une vingtaine de

personnes auraient été tuées : les

trois membres de l'équipage, plu-

sieurs passagers qui avaient pris

place dans l'appareil et des ouvriers d'une zone industrielle sur laquelle

des débris de l'un des moteurs sont

normal du droit de grève ».

grévistes.

tombés.

pudeur avec violence contre une prostituée », sans inscription au

8 décembre).

casier judiciaire.

90.202

100

J. 1880

12.54

Le parquet de Nanterre

EN BREF

Après avoir réaffirmé que les deux grandes missions des universitaires sont la recherche et l'enseignement, M. Payan a expliqué que le décret en préparation reprendra beaucoup des dispositions des ébau-ches précédentes (le Monde du le juillet), mais, ajoute que de nombreuses suggestions techniques y seront intégrées. Ainsi, le système des mutations devrait être amélioré : « Nous comptons demander que l'intervention des critères de choix soit accentuée dans la carrière des maîtres de conférences, en atténuant ou en supprimant les conditions nécessaires d'ancienneté pour le passage de la deuxième à la pre-

A propos des services des enseignants, point de désaccord en cette rentrée, entre le ministre et les universitaires, M. Payan à précisé que ces horaires eferont l'objet de durées de référence, qui serviront à l'admisstration pour mesurer le potentiel des établissements et le comparer à leurs charges. Des mesures d'assouplissement pour-raient être prises dans les filières d'études doctorales de qualité, attestées par des critères objectifs ou des instances indépendantes. Ceux qui investissent beaucoup de temps dans la recherche pourront s'y consacrer plus largement. M. Payan vices que pourraient pratiquer les établissements, en dérogation aux règles habituelles de la fonction publique. Il a évoqué une prise en compte différenciée des activités de formation ou de recherche des ensei-

En conclusion, le directeur général a rappelé les nombreux postes d'enseignants qui figurent au projet de budget pour 1984. Le nombre total des recrutements internes d'assistants, comme de maîtres de conférences de deuxième classe, pourrait être porté à quatre mille d'ici à la fin du IXº Pian. Les recrutements de maîtres de conférences comme professeurs de deuxième classe seraient aussi importants.

#### L'influence de M. Schwartz

Le discours de M. Pavan rassurera-t-il M. Laurent Schwartz et nombre de professeurs inquiets du laxisme des recrutements ou d'une éventuelle mise en place d'un corps unique? Par les termes employés -- critères de qualité, critères de choix - - et par le contenu, son message semble être largement influencé par les revendications des amis de M. Schwartz qui adhèrent à l'association Qualité de la science francaise.

Les responsables du SNE-Sup, qui assistaient à la réunion de mardi parlent de concessions à Qualité de la science et récusent les arguments mis en avant par M. Payan. Ce sun-dicat a décidé de ne pas attendre la prochaine réunion au mois de février 1984 pour manifester son

SERGE BOLLOCH.

Syndicat national de l'enseigne-ment supérieur (SNE-Sup), Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-C.F.D.T.) et Syndicat auto-

**SPORTS** 

LA NOUVELLE FORMULE 1 DE RENAULT

#### « Nous n'avons pas besoin d'Alain Prost pour réfléchir... x



« La RE-50 ? Elle est formidable ». Gérard Larrousse, directeur général de Renault-Sport, vante déjà les mérites de la monoplace qui défendra, en 1984, les couleurs de championnat du monde de for-

Au Pub Renault des Champs-Elysées à Paris, la Régie a présenté, mardi 13 décembre, la nouvelle voiture. Une occasion pour le directeur général de parler de la réorganisation de sa maison et des améliorations apportées à la monoplace. Le moteur apportess a la monopace. Le moteur a souffert, au cours de la saison pas-sée, d'un manque de développe-ment; Renault Sport fait, désormais, appel au bureau d'études des moteurs de série de la Régie.

e Curieux, fait observer un journa-liste, nous, on croyait que la compéition servait à faire progresser les voitures de série. Or, ce serait l'inverse ? » Gérard Lamousse cornige : « Nos ingénieurs n'avaient pas le temps de faire de la recherche... On va donc renforcer ce secteur-lè et celui des châssis. >

Le moteur 1984, appalé le EF4, sera entièrement nouveau, même si « l'architecture générale est la même que celle du précédent. » Son évolu-tion réside dans la modernisation du système de suralimentation. Avec

son turbo-compresseur KKK - cause de tous les maux en 1983 ? - il 90 CV de plus que le précédent. Son poids sera inférieur de 12 kilos à celui de l'ancien modèle : la monoplace, elle, pèsera 540 kilos, soit un gain de 15 kilos par rapport à la RE 40.

Bref, Renault, qui possède « les meilleurs motoristes de France », repart à la conquête d'un titre : « La formule 1 est une guerre perpé-tuelle », dit Gérard Larrousse.

Là encore, un journaliste a saisi la balle au bond : « Vous avez complétement réorganisé votre équipe. Cela ressemble à un véritable mea culpa. Prost n'avait-il pas, finalement, rai-son de dénoncer certaines

Gérard Larrousse, cinglant, a tranché: « Non. Nous n'avons pas eu besoin d'Alain Prost pour réfléchir... Ce n'est d'ailleurs pas un pilote qui va décider de la politique de Renault | >

Patrick Tambay et le Britannique Derek Warwick, qui sont « des hommes raisonnables », n'ont qu'à bien se tenir. Ils ont signé chez

GILLES MARTINEAU.

RENCONTRE DE COUPE DAVIS A PEKIN

Pour la première fois, une rencon-tre de Coupe Davis aura lieu en Chine populaire. L'Agence Chine nouvelle a annoncé, le 14 décembre. que du 13 au 15 janvier prochain l'équipe nationale chinoise sera op-posée, à Pékin, à celle de Sri Lanka.

• Le stalom féminin de Sestrières (Italie) a été remporté, mer-credi 14 décembre, par l'Italicane Rosa-Maria Quario, devant l'Autrichienne Rosewitha Steiner et la Suissesse Monika Hess. La première Française, Christelle Guignard, s'est classée à la quinzième place.



AMERICAN IN V.O. AT THE AMERICAN CENTER 261, BD RASPAIL - 75014 PARIS 633.67.28

**DU 2 JANVIER AU 24 MARS 84** ENGLISH FOR EVERYBODY SESSION D'HIVER

SESSIONS TRIMESTRIELLES TOUTE L'ANNÉE

**SESSIONS INTENSIVES** • EN SEMAINE SUR 15 JOURS • LE WEEK-END (VEN. + SAM.), SUR UN MOIS

**LEARN TO SPEAK AMERICAN** COURS DAMS LA JOURNÉE. LE SOIR ET LE SAMEDI

PREPARATION AU T.O.E.F.L.

# Manteau vison scandinave allengé demibuff, Galeries Lafayette Collection, 22980° 16900 Veste vison femelle, Claude Litz,

25000° Manteau vison allongé, dark ou pastel

Sprung Frères, 30000 Veste en vison allongé, dark, Yves Saint-Laurent,

Manteau vison allongé, dark, Jean-Louis Scherrer, (Haussman seulement)

24900 Ces prix sont valables du 38 au 44.

Crédit gratuit 9 mois jusqu'au 31.12.83.\*

En scène : plus de cent modèles. Tous les coloris : tourmaline, koïnor, sauvage, saphir... Toutes les formes, des manteaux, des vestes, des pelisses pour la plupart signés de grands fourreurs. Les Galeries Lafayette vous offrent toutes les garanties de qualité à des prix très compétitifs, et même des prix barrés, pendant l'opération vison. Vous profiterez aussi de la garde gratuite de votre vison, l'été de votre achat.

- Oreidt cratist a dertir de 2000 Fid bohatbiseuf points vouges. Des appartation de votre dousier, agrifs vetsément comptent 20 %. Fraic de prédit Cetalem, sauf docurence facultative effis en charge pár les Galeries Lafaye

Galeries Lafavette

DEMANDES D'EMPLOI ...... 25,00 IMMOBILIER ..... 56,00 AUTOMOBILES. PROP. COMM. CAPITAUX . . . .

98,44 29,65 66.42 66,42 56.00 164.00

# ANNONCES CLASSEES

ANNONCES ENCADRÉES Le Le mov/out.º Le tens/out.T.T.C. OFFRES D'EMPLOI ..... 47,00 55,74 DEMANDES D'EMPLOI ..... 14,00 16,60 IMMOBILIER .... 42,70 

#### OFFRES D'EMPLOIS

# BANQUE PRIVÉE DE RENOM

# **UN ADJOINT AU DIRECTEUR**

**DE L'ORGANISATION** IL LUI EST DEMANDÉ EN PARTICULIER:

- Une connaissance approfondie des services titres, coupons et Bourse. Une expérience bancaire d'au moins dix ans.

IL LUI EST OFFERT: L'opportunité de s'intégrer dans une banque riche en traditions et en personnalités variées. - Une évolution vers des responsabilités opérationnelles croissantes. Une rémunération correspondante.

> Merci d'envoyer lettre manuscrite + curriculum vitae à REGIE-PRESSE sous nº T 043.598 M 85 bis, rue Réaumur, 75002 PARIS

#### INGÉNIEURS TÉLÉCOMM., SUPELEC,... INGÉNIEURS SYSTÈMES QUELQUES ANNÉES D'EXPÉRIENCE

1) RESPONSABILITÉ DE RÉALISATIONS DE TECHNIQUES AVANCÉES 2) RESPONSABILITÉ DU DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX LOGICIELS

#### **EXPERDATA**

SOCIÉTÉ LEADER EN RÉSEAUX, TÉLÉCOMMUNICATIONS, INFORMATIQUE ADRESSSER VOTRE DOSSIER: 14, RUE DE SILLY, 92100 BOULOGNE

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES DU RADANT recherche pour son laboratoire d'ORSAY spécialisé en études d'antennes radar

#### INGÉNIEURS ÉLECTRONICIENS

ou MAITRISE EEA, débutants ou expérimentés. Connaissance en micro-processeur souhaitée pour études, mise au et analogiques.

#### **AGENTS TECHNIQUES** ÉLECTRONICIENS udes et mise au point de circuits hyperfréquence.

Ecrire à S.E.R., avenue de l'Atlantique, B.P. 39, 91942 LES ULIS CEDEX.

#### emplois internationaux (et departements d'Outre Mer)

Applications are invited for the position of a

#### POSTDOCTORAL RESEARCH ASSOCIATE

with experience in advanced recombinant DNA plasmid technology. The research project bears on the characterization of viral and cellular genes involved in control of mammalian cell proliferation. Salary commensurates with education and experience. Applications with a curriculum vitae, a list of publications and two references should be sent to Professeur Roger Weil.

Department of Molecular Biology, University of Genera, 30, quai Ernest-Ansermet, 1211 Genera 4, Switzerland.

#### **Groupe Français spécialisé** en hydraulique, cherche

#### **CHEF DE CHANTIER** pour réaliser des puits en Afrique

Expérience demandée en Afrique pour puits réalisés en béton armé - profondeur maxi 70 m. avec fonçage tradi-tionnel-Durée du chantier : 20 mois-vie en brousse-rélié à

Merci d'envoyer votre candidature (C.V., photo et prét.) sous Ré 760 à Curriculum - 26 rué du 4 Septembre 75002 Paris -

Recherchons traducteur (trice) technique anglais/français en poste dans nos bureaux de Londres ou indépendante (el résident en France. Les cendidats (es), expérimentés (es) dans les domeines pécifications, contacts, etc., doivent écrire avec c.v. au M.D., Trapstelex Ltd., 118-128 North End Road, Londres, W14 9PP, U.K.

#### automobiles

de 5 à 7 C.V. Part. vd Fiet 127 Sport, 83. très.b. état, 14.000 km. Prix 35.000 F. Tél. (93) 88-62-14.

## ventes:

Urgent, J.H. 21 ans, cherch place barman. . Téléphone : 270-20-35.

**DEMANDES** 

D'EMPLOIS

J.H. 28 ans. maît. géographie, connais. anglais. ch. amplo Paris ou étr. Libre de suite. M. ROSAMBERT. 17, rue des Boutangers, 75006 Pans.

# L'immobilier

#### appartements ventes

15° arrdt 5• arrdt HEUF **EMMEUBLE TRES GRAND LUXE** RESTE 9 APPARTS de 3, 4 et 5 PCES et un DUPLEX-TERRASSES

JARDIN PLANTES 1 et 3, RUE POLIVEAU

A partir de 15.000 F le m³ Ferma et définitif APPARTEMENT TÉMOIN Tous les jours 14 h à 19 h Sauf mercredi et dimanche

A.W.I. Tél. : 267-37-37. MONGE - STUDIO ET 2 P LUXUEUSEMENT RÉNOVÉS PRÉSTATIONS 1° ORDRE GARBI - 567-22-88.

PIED A TERRE STUDIO, 2 PIÈCES REFAIT NEUF, CALME bles charges. 321-66-55

6• arrdt R. BONAPARTE, CALME v., loggia, poutres, environ. 695,000 F. 667-60-78.

Charme, caractère, 4 p., 2 bains. Doressay 624-93-33.

9• arrdt Entre St-Georges et Blanch gd 2 P., tt cft, neuf, 2, clai me, asc., immeuble p. d ile, stand. 340.000 F. SHAM'S. 229-43-12.

#### CECOGI CONSTRUIT 329, RUE LECOURBE STUDIO, 2, 3, 5 P.

Samedi de 11 h à 18 h.
 T. : 575-62-78 ou 557-82-55

16° arrdt VICTOR-HUGO, superbe 5 p., 130 m² + 3 serv., p. de t., asc. 1.550.000 . 504-45-04.

17º arrdt ROME, séjour + chembre 7\* ÉTAGE, GRAND BALCON GARBI - 567-22-88. AV. NIEL 220 m<sup>2</sup>

Grd standing, profess, libér. chire de service. 1.300.000 F. T. 605-10-08. R. LEMERCIER Praire vend studios neufs équipés 140.000 F à 230.000 F. Immeuble pierre de taille, standing. Pret 14 %. SHAM'S 229-43-12.

> 18° arrdt CECOGI CONSTRUIT

53. RUE DU SIMPLON 23. APPTS DE STANDING STUDIO 2, 3 P., PARK. Studio à pertir . . . 319,100 F 2 P. à pertir . . . . 459,300 F 3 P. à pertir . . . . 682,000 F Renseignements : 575-62-78. ORDENER-DAMREMONT. AMSTERDAM très beau 5 p. 154 m², cuisine entièrement tiguipée, belle salle de beins 2° ét. ascenseur, imm. p. de 1. (1900 - ALGRAIN - 285-00-59.

**BUTTES-CHAUMONT** 

Dans imm. ravalé, od studio refsit neuf, bakcon. A SAISIR. 125.000 F. SIMRA. 355-08-40,

20° arrdt

GAMBETTA auf, stand., 4 p., loggis 740.000. 347-57-07.

92

Hauts-de-Seine

Part, vend à part, coquet appt 2 pièces, 45 m², immeuble très

bon standing, 480.000 F. Tél. : 354-44-48 (la soir).

ATELIER ARTISTE

sutour jardin hiver selon 50 m² Xusieurs chbres 620-57-57.

NEUILLY S/JARDIN

Gd studio + balc., 3º étage, escenseur, 550.000 F. Prix jus-tifié. PARIMMO 755-96-76.

#### INVESTISSEMENT -**RENDEMENT 25%**

Pour un investissement de 6.88% Renseignements: 723.63.12

MICHEL LAURENT S.A. 41 av. Montaigne 75008 Paris

11° arrdt ) Mª RÉPUBLIQUE, petit 2 P., 5º ét., clair, tout équipé, neuf, 190.000 F. Pptaire, 590-86-06,

I.F./I.H. 25-30 ans nwiros, Niveau Bac minimum
EXPÉRIENCE assurances
CAPABLE DE GÉRER
SEULE
crétariat, dactylo, corresndance, relations clientèle,
règlement sinistres)
et DÉVELOPPER REPUBLIQUE proche CANAL SAINT-MARTIN veste 4 p. tt cfl 850.000 f.

LERMS 355-58-88. 12° arrdt t cabinet courtage ASSURANCES C.V., photo et prét à O.T.A.

DÉMONSTRATRICES

POUR ACTIONS GRANDES SURFACES ET GRANDS

te présenter de suite, de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h, 72, Quei les Cernières, CHARENTON 94220. Tél. : 368-35-79.

MFC 18/20 r. Fb-du-Temple 75011 PARIS, 355-15-15.

AV. LEDRU-ROLLIN Bel kmm. p. de taille, asc., gd 3 pièces, cuis., balc., 80 m², occupé. 475.000 F. 543-88-60, La DASS des Hauts-de-BD DIDEROT, gd 3 p p. de taille. 476,000 COGEFIM, 347-57-07.

a DASS des Hauts-de-Seine recrute
2 EDICATEURS
SPÉCIALISÉS
ur le centre de placemen femilial de Rambouller. sendidatures devront être dressées à Mme DEVAUX entre de Placement Familial 38, rue Petenôtre 178120 RAMBOUILLET Tél.: 483-88-54. DAUMESNIL lesu 2 pièces, immeuble p. d taille. 210.000 F LERMS. 355-58-88. PRÉS PLACE DAUMESNIL besu 2 p. refait nf plus cour, jardin privé, 14 h à 17 h. JEUDI 27, R. L.-BRAILLE.

capitaux propositions commerciales

DANS UNE STATION-SERVICE

**LECLERC** 

TÉL (1) 256-44-11 OU ÉCRIVEZ A : M. V. LECLERC SERVICE

52, RUE DE PONTHIEU

75008 PARIS.

13° arrdt PROX. PLACE DES PEUPLIERS MAISON MEULIÈRE 170 m², 5 ch., 2 s. de bris. 551-99-80.

**VOUS VOULEZ GAGNER** RAPIDEMENT DE L'ARGENT INVESTISSEZ

14° arrdt

R.E.R. + métro, 3 p., living, 2 ch., lingerie, cuis, équipée, a de bains éclairée, anclen, 2° ét., parfait état., chauffage ind., charges (530.000, 374-76-99 soir.

Val-de-Marne VINCENNES CHATEAU

**Province** 

vend plein centre STATION DES SAISIES APPARTEMENTS dans gros chalet Les deux pièces à partir de 224 000 F

CONSTRUCTEUR SAVOYARD

**CHALETS GIRAUD** Z. I. de Vincy - 74230 LA BALME-DE-SILLINGY Tél.: 68-87-00

DOCUMENTATION SUR DEMANDE

Dieppe Front de Mer Résidence du Sas-Fort-Blanc petit imm. neuf, situal. accept. appts de 30 à 70 m² + ter-resse. 76. (16-1) 365-11-10.

TOURS
Bel appartement 125 m², duplex, dans le vieux Tours, par-fert étst, parking, 800,000 F. Téléphone : 64-36-18 (47).

#### A SAISIR **AVANT LE 31 DÉCEMBRE 1983**

#### EN PLEIN 13° A 7790 F LE M<sup>2</sup> MOYEN HABITABLE\* devenez propriétaire de votre 3 ou 4 pièces

100% de crédit possible ou prêt conventionné FRAIS d'acte - FRAIS d'enregistrement OFFERTS

(1) 586.47.24 ou (1) 354.09.81

immobilier

information

ANCIENS NEUFS

appartement HELSINKI 66, av. d'Ivry, ouvert 7 jours sur 7 de 14 h à 19 h commercialisation SPEI PRIMM \*Stock disponible au 4 Novembre 1983

#### appartements achats SOCIÉTÉ PAIE COMPTANT sppirtements, pevillons et viegers, PARIS-12° et VAL-DE-MARNE. 345-88-53.

**GROUPE DORESSAY** 

RECH, POUR AMBASSADE
- ACHAT OU LOCATION.
- HOTE, PARTICULER.
- APPTS do 5 à 8 P.
- PIED A TERRE.
624-93-33.

RECHERCHONS
Pour notre nombreuse dientièle.
Trois studios, quatre 2 pièces, quatre 3 pièces, deux
4/5 pièces dans bon immeuble, 10-, 11-, 12-, 3-, 4-, 2- et
20 andt. SMRA 355-08-40.

locations non meublées offres

Paris Les PARTICULIERS ont des LOGEMENTS A LOUER Nombreuses LOCATIONS Garanties disponibles OFFICE DES LOCATAIRES. Téléphone: 298-58-46.

(Région parisienne) NEURLY-S/SEINE
37. rue Cheuveau
Sté d'assurances loue dans
petit imm. neuf, p. de taille
Appts de grand stand., dont
1 duplex avec terrassa

locations non meublées demandes

Paris Locations demandes
pour personnel, importante
STE INTERNATIONALE
ELECTRONIQUE, rech
Appts 2 6 8 P. ou villas, mên
loyer élevé Paris et au

Région parisienne Etude cherche pour CADRES villae, pav. ttes bani. Loys geranti. 10.000 F. 283-57-02.

locations meublées

offres **Province** 

locations meublées demandes

, Paris

SERVICE AMBASSADE
Pour cadres muto's Paris
rech. du STUDIO au 5 P.
LOYERS GARANTIS par Stés
ou Ambassades, 285-11-08.

DU STUDIO AU 6 PIÈCES SELECTION GRATUITE PAR ORDINATEUR Appeler ou écrire :
Appeler ou écrire :
Centre d'Information
PNAIM de Paris, lie-de-France
LA MAISON DE L'INMOBILIER
27 ble, svenue de Villiera
75017 PARIS. T. 227-44-44. immeubles

IMM. A RÉNOVER FG SAINT-ANTOINE, 480 m² 1/3 Riyra. A saisir 1.400.000 F Téléphone : 329-40-00.

particuliers LILLE 59, per potaire, 3 ét., 30 poss env., perc plenté, ga-rages, caves, dépendances. F. LAMON (6) 497-60-03.

# pavillons

**PAVILLONS** JUSQU'A 120 KM DE PARIS SÉLECTION GRATUITE PAR ORDINATEUR Appeler ou écrire de Appeler ou écrire de Information Centre d'information RNAIM de Paris – III et de France. LA MAISON DE L'INIMOBILIER 27 bis. avenue de VIIIIers 75017 PARIS, T. 227-44-44.

SCEAUX CALME
Maison: séj. dble, cuis.,
2 chbres, bains, s.-sol, garage
Prix 840.000 F
Tél.: 663-08-96 - 683-55-70.

VD MONT-DE-MARSAN (40). Villa 1976, style landais, r.-de-ch. + 6t., 146 m² habit., 6 p., s. bns, s. d'eau, garage 2 voitures, tarr. clos 671 m². 440.000 F + 80.000 F prêt à 8 %.

Tél. : (58) 46-25-85 et (1) 361-75-91, pour Paris. STE-MAXIME vue panoram. GOLFE SAINT-TROPEZ, villa meubl. 7 p., jard., 1,700.000 F Pptains : (1) 590-86-06.

propriétés BÉARN
3800 m², maison restaurés, caractère, chem., 1 étage, 65 U. Oueyraud, 10, sv. Régina - 64 Pau

SCEAUX sur pare 1100 m², propriét récept. 80 m², 7 chbres, s. sc garage. 863-08-96/55-70.

terrains NEAUPHLE-LE-CHATEAU TRÈS BEAU TERRAIN 940 m constructible, 633-08-11, matin

viagers F. CRUZ. 266-19-00 8, RUE LA BOÉTIE-8\* rentes indexées garan Etude gratuits discrète.

8º Havre-Caumartin, 5 p. tt cft, 180 m² + 2 chbres de service, 450.000 + 3.250 F, occupé couple 70/74 ans. Imm. pierre, couple 70/74 ens. Imm. pierre 2º étage, ascenseur. CRUZ, 8, rue La Boésia, 286-19-00 Dans un bel imm. récent près Mª Anatole-France. Levallois. Gd studio tt cft. 118.000 + 1.250, occupé femme 79 ans. Cruz, 8, r. Le Boéde, 286-19-00.

#### bureaux

Locations

**EMBASSY-SERVICE** RECH. 3 A 6 BUREAUX Excellentes adresses cciales VOTRE SIÈGE SOCIAL

Constitutions de sociétés et es services. 356-17-50. DOMICILIATION

CHPS-ÉLYSÉES/BOULOGNE À partir 100 FHT/mois SIEGES SOCIETES PERMANENCE TEL TÉLEX, SECRÉTARIAT, CONST. STÉS PARIS FLASH BURX **825-11-90**.

9" burx 130 m² en 5 p., loyer annuel 50.000 + ch, 8,000. Cession 50.000. 285-00-59.

#### locaux commerciaux

Ventes

1000 m² 4 NIVEAUX Imprimerie même locataire depuis 30 ans, joyer 140,000 an révisable janvier 1984, investissement haute sécurité. 1,800,000 F - 227-93-30.

CHOISY-LE-ROI LOCATION OU VENTE 1.360 m<sup>2</sup>

1,360 m² smánagás + 150 m² par niveaux (archives, labo, stokage) R. + 3, 2 pompes ess., monte-charge facebs gros tonnége, construct. récente, pixaire 765-73-78.

Locations

Partic. racherche pour investir Ocsus commerciaus. Libres ou Occupés. Tél. : 562-37-70.

#### fonds de commerce

Ventes

Urgent, centre Toulouse vends Salon de Colffure 60 m², 4 mètres vitrine possibilité tous commerces. 140,000 F. Téléphone : (61) 82-95-62.

boutiques

Locations VOTRE SIÈGE SOCIAL **BOMICILIATIONS** 

SARL-RC-RM
Constitution de sociétés
pérmanenes et lous services
Permanenes téléphoniques
355-17-50.

les annonces classées

Le Monde

sont reçues par téléphone du lundi au vendredi

de 9 heures à 12 h. 30 de 13 h. 30 à 18 heures au 296-15-01

Langue de bois et bra

A Share a second as a second a

e and the second second

Mark to the state of the second

uniger Mark de prochésion de la contraction de

ARVIN CONTRACTOR 

- - \*

3.1

. ....

. . . . .

فالعليق فالمراج المناها محاسبا

reference of the contract of t

للمناب المناب الأراب والمامو

A Company of March and Agent

AND REPORT OF STREET WITH THE PARTY

and the state of t

who give Eq.( ) with the second constant  $(\mathbf{y}_{k+1}, \mathbf{y}_{k+1}, \mathbf{y}_{k+1}$ 

Profession and Administration of the Community of the Community

the state of the second

. .

Community of the second

\$4.00 miles

J. ...

. . . .

= : -- .

200

45.

a . . . .

\*\*\* \*\*\* ·

R. R. E.

2224

124 s. . . . .

Marian Selection of 3122

A Transport of the

. .

Application of the state of the

Salar .

2

4000

e<sup>1 + 2 + 2 + 1</sup>

M. Maire dénonce l'immobilitme de

**\*\*\*\*** 

· ·

The same of the sa

----

PART TO SPEC

**清** 

The state of the s

There is special

Parage ...

**等分割** 4 · · · · ·

**\*\*\*** 13

111

114

55.F

. .

ı ac

...£

100 mg

-----

1144

ik manga

e property

4

 $\sigma(X, (x,y,y)) \in \mathcal{I}$ 

**图 分传** 

موجد ـ وج

in a september 1

in heart, or .

EN PLEIN 13

A 7790 F LE M MOYEN HABIN

100 da crédit possible ou prét conve

FRAIS COCHE FRAIS COMPANIENTO

devenes programs

(1: 586.47.24 ou 1 354.09.8)

11/16

AVANT LE 31 DE

**achata** 

HAN MILL

THE SALE STATES A SECURITY OF THE SALES OF T

ورموسور بنج يؤولانه والم

AREA SERVICE

444

August par warne

Maria de la compansión de Maria

A Part of Part of the Part of

Company of the second

Le Monde

#### LES NÉGOCIATIONS POUR L'ASSURANCE-CHOMAGE

#### Langue de bois et bras de fer

Pour ce qui est des négociations sur l'assurance-chômage, une seule chose est réellement sûre, à l'issue de la septième réunion, qui s'est achevée dans la nuit du 14 au 15 décembre, et qui devait être la demière : les délégations syndicales et patronales se rencontreront, de nouveau, le

Au-delà de ce seul point positif - et ce sans ironie aucune, -rien n'est acquis ni même établi. Après plus de six heures de délibérations, dont près de quatre heures de suspension de séance - du jamais vu, — les partenaires sociaux se sont en effet séparés dans le plus totale confusion et en pratiquant tous, avec un art consommé, la fameuse « langue de bois > des négociateurs.

Annoncé et prévisible lors de la demière séance de négociation, le front syndical laborieusement schafaudé au cours d'une rencontre préliminaire et secrète n'a jamais pu aller au-delà d'un texte commun bien singulier. On pouvait y lire, tout à la fois, l'opposition au projet patronal, et un sens de l'ouverture très œcuménique. Puis ce fut le silence, le mutisme même, chaque membre de délégation ne se départissant pas de la même observation - « les convergences avancent > - pour qualifier ce qui devait bientôt apparaître comme un embourbe-

De contre-projet syndical com- une déclaration commune, mais mun, il n'y en avait point, chaque organisation ayant au moins un point de divergence avec les autres. Ainsi. la C.G.T. écarte une contribution supplémentaire des lianés que les autres envisagent à 0,20 %, ou F.O. doute de l'équilibre financier du système qu'elle a proposé, puis leissé amender. La C.F.D.T. affiche une foi de charbonnier et la C.F.T.C., peu convaincue, accepte de suivre les autres délégations, par fata-

lisme. Overt à le CGC dens un grand numéro d'embrouille que mena M. Marchelli avec mae elle finit par admettre publique ment qu'elle n'était d'accord sur rien et avec personne. Ou le contraire, on ne sait plus.

Cela donna des phrases du genre : « Nous ne voulons pas d'une opération égalitariste » (M. Marchelli, C.G.C.); & La C.G.C. a eu l'élégance de taire ses divergences en séance » (M. Gruat, C.F.T.C.) : « Une bonne négociation vaut mieux qu'un échec » (M. Héritier, C.F.D.T.); « Pour signer une convention paritaire, il faut l'accord du petronet » (M. Feesch F.O.); « Il faut tenir bon » (M. Calvetti, C.G.T.).

Pour ne pas être en reste. Yvon Chotard, vice-président du C.N.P.F., ajoutait : « Il y a au

qui était moins commune qu'on ne pouvait le croire. > Et, mettant enfin les points sur les € i », le négociateur du C.N.P.F. rappela que le patronat ne signerait un accord qu'à deux conditions définitives : « Que la cotisation patronale sulfise pour remplir l'enveloppe du système d'assurance pour les deux années à venir », et que le futur système de l'UNEDIC soit autonome, c'est-à-dire fonctionne sans intervention de l'Etat.

Est-il nécessaire d'ajouter que, a priori, M. Chotard ne pense pas que les propositions syndicales répondent à ces critères ?

Face à une telle débandade, on peut s'interroger sur la suite des événements. Après les impairs précédents du C.N.P.F., les syndicats avaient tenté, le 10 décembre, de reprendre l'initiative, Mais il leur fallait, pour cela, se présenter unis, et ce d'autant plus que, redoutant que le gouvernement ne choisisse les hypothèses patronales, ils ont une autre partie de bras de fer à jouer. Un moment, les délégations syndicales ont réussi à sauver les apparences. A la fin de la réunion, elles étaient dispersées comme une armée en déroute. Elles ne pouvaient même pas décider de se rencontrer avant le rendez-vous

ALAIN LEBAUBE.

#### M. Maire dénonce l'immobilisme du gouvernement

(Suite de la première page.)

Pour le secrétaire général de la C.F.D.T., « la politique indus-trielle, aujourd'hui, du patronat mais aussi du gouverne particulièrement déficiente. Je dirais même que, du côté gouvernemental, elle est secrète, immobile et incohérente ». S'inquiétant de '- angoisse - dans les bassins d'emplois touchés par le déclin industriel – la sidérurgie, le charbon, le textile, la construction navale, la chimie lourde. -M. Maire s'en est pris aux dirigeants politiques qui, après avoir fait des promesses magnifiques », « accompagnent la récession dans le secret. Ils ne disent rien, ils n'annoncent aucun plan; aucun pro-jet, aucun chiffre. Ils tiennent dans l'ionorance les syndicats. Ils ne discutent pas avec eux. Du même coup. c'est l'immobilisme. Alors, des

pour freiner un déclin, mais sans préparer l'avenir. » Condamnant sévèrement ce

😕 🗅 sommes énormes sont dépensées

• Réduction d'effectifs -plus importante que prévu chez Motobécane. - Ce sont au total 504 emplois qui vont être supprimés. chez Motobécane, au lieu des 450 initialement prévus, dont 422 à l'usine de Saint-Quentin et 82 au siège de la société à Pantin (Seine-Saint-Denis). L'administration provisoire l'a officiellement annoncé devant le comité central d'établisse ment réuni le 14 décembre. La C.G.T. a immédiatement décidé de se constituer partie civile devant le tribunal des référés de Saint-

Près de 1 500 salariés de Motobécane ont manifesté dans les rues de la ville après la réunion. Ils ont déposé une motion à la souspréfecture, pais se sont dispersés sans incident.



SPÉCIALISTE " DE L'ÉCLAIRAGE 38-40 RUE JACOB 75006 PARIS TEL: 260.28 01

de « fuir les mutations », — jugé « de même nature au total que les méthodes capitalistes patronales . M. Maire a estimé qu'il pouvait être dû à la • peur de l'électorat •, aux difficultés des rapports entre le P.C. et le P.S. - ce que semble illustrer l'affaire Talbot, - mais surtout à une sorte de réflexe conservateur. de conservatisme de gauche et d'éta-

Venant de celui qui se veut toujours porteur du projet d'une « deuxième gauche ». cette accusation est grave et montre combien le fossé s'élargit entre la C.F.D.T. et le gouvernement. De même que M. Bergeron redoute - une rupture de l'équilibre social », M. Maire craint que cette - marche dans le noir » ne mène les salariés *« au* désespoir et à la révolte », voire à une « confrontation avec un gouvernement qui ne prend pas ses respon-

Certes, l'inquiétude du secrétaire général face à la politique industrielle n'est pas nouvelle. Déjà, le 9 novembre 1982, il avait reproché vivement au gouvernement de chermontré aussi dur sur ce point. Ce durcissement s'explique par trois raisons. Tout d'abord, le dirigeant syndical a voulu fancer un cri d'alarme sur les risques de drames sociaux dans ces bassins industriels laissés à l'abandon. Pour se faire

entendre, il a accompagné ce cri d'une forte charge politique.

La deuxième motivation de M. Maire tient à sa volonté de distinguer son syndicat des autre organisations et ainsi de remobiliser ses militants. En attaquant gouvernement et patronat, en rappelant que le projet de la C.F.D.T. c'est l'autogestion - par opposition au « conservatisme de gauche ., - il veut montrer que sa centrale, en plaçant défense du pouvoir d'achat au nombre de ses priorités, n'est pas redevenne purement et simplement un syndicat de la feuille de paie.

Enfin, la C.F.D.T. tire de son chec du 19 octobre aux élections à la Sécurité sociale la lecon que « sa volonté de distinguer radicalement sa fonction de celle des gouvernants » n'avait pas été perçue par une opinion qui l'a assimilée au gou-Aujourd'hui, la C.F.D.T. renoue

donc avec sa fonction critique et revendicative, et le gouvernement en fait les frais. Cette tactique est conforme à ce qu'écrivait M. Maire dans sa « lettre aux militants ». le 19 octobre : « Critiquer quand il le faut, approuver quand il le faut, cher encore « la définition d'une faut, approuver quand il le faut, politique industrielle cohérente ». mais surtout ne pas nous situer en Mais jamais M. Maire ne s'était fonction du gouvernement, ne pas nous affirmer par la seule dénonciation, mais par la qualité de notre projet et de notre action. -M. Mauroy risque d'entendre de la

part de la C.F.D.T. d'autres bien cri-

MICHEL NOBLECOURT.

#### LE GOUVERNEMENT S'ENGAGE A **ÉVITER TOUT LICENCIEMENT** AUX CHANTIERS NAVALS DE DUNKEROLE

Le gouvernement s'est engagé à maintenir, sans licenciements, le site des chantiers navals de Dunkerque, qui occupent quelque trois mille deux cents salariés, ont indiqué, le 14 décembre, les porteparole de l'intersyndicale de l'établissement à l'issue d'une entrevue avec le directeur de cabinet du premier ministre. Pourtant, l'avenir de la construction navale française est plus sombre que jamais et les carnets de commande dégarnis.

Pendant ce temps, plus de quatre mille personnes se sont rassem-blées à Toulon devant le siège de l'Union patronale, après une • mar-che » partie de La Seyne et de La Ciotat, organisée par les travailleurs des chantiers navals de ces deux villes « pour sauvegarder la construction navale française ». Un meeting de soutien aux salariés de ce secteur devait avoir lieu à La Seyne, ce 15 décembre, en présence de M. Georges Marchais, secrétaire général du P.C.

#### Talbot: l'indécision

(Suite de la première page.)

Le président d'Automobiles Peugeot se serait entendu réclamer de nouvelles précisions sur la formation et le reclassement des licenciés, ainsi que sur l'avenir du site de Poissy. Autant d'éléments qu'il pense avoir donnés lors de la présentation d'un nouveau plan social le 21 novembre (le Monde du 23 novembre). Et si le groupe a l'intention d'investir 1,2 milliard de francs pour moderniser le site de Poissy, il ne veut pas s'engager sur la marque du modèle qui y sera construit en 1985. Ce sera sans doute une Talbot, mais si cette marque - en chute libre sur le marché français – ne détient plus que 1 ou 2 %, ce sera alors peut-âtre une Peugeot. Ce qui n'a pas empêché M. Sainjon, secrétaire général de la fédération de la métallurgie C.G.T., d'affirmer au sortir du bureau de M. Ralite qu'il avait obtenu des assurances sur le maintien de la marque Talbot. ∢ La gestion du temps est ce

qu'il y a de plus compliqué et de plus important dans un tel dossier a dit-on à Matignon, où l'on a bien conscience d'avoir raté cette gestion ces demiers jours. ments aujourd'hui, alors que le site de Poissy est occupé, cela Autant profiter de ce temps pour régler le dossier plus en souse. ». D'autant que l'usine devait être bientôt partiell en chômage technique jusqu'à la fin de l'année. Une manière d'obtenir des concessions du groupe comme du P.C. Reste qu'attendre n'est pas toujours la meilleure des solutions.

**BRUNO DETHOMAS.** 

#### CONJONCTURE

En novembre

#### Ralentissement de la hausse des prix : + 0.4 a + 0.5 %

La hausse des prix de détail s'est aménagé les accords. Parce que nettement raientie en novembre. Au vu de calculs provisoires. l'INSEE estime que l'augmentation de l'indice a été comprise entre 0,4 et 0,5 % le mois dernier. S'il en était bien ainsi, la hausse des prix serait de 9.8 % en un an (novembre 1983 comparé à novembre 1982) et d'environ 8,2 % en rythme annuel sur les trois deraiers mois connus. Depuis le début de l'année, la hausse atteint 8,9 ou 9 % (selon le résultat définitif). C'est dire que sur l'ensemble de l'année – de janvier à décembre l'augmentation frôlera les 9,5 %.

C'est d'ailleurs à peu près ce qu'a déclaré M. Delors mercredi 14 dé-cembre à l'Assemblée nationale, en donnant comme fourchette 9,3 % à 9,4 %. • L'indice des prix pour 1983 ne sera pas merveilleux, a convenu le ministre, mais la hausse sera la plus faible que le pays ait connue depuis 1978.

- Quant aux prix industriels, a déclaré M. Delors, des accords avec lesprofessionnels avaient fixé leur augmentation à 7,25 % cette année. En fait, ce sera 9,20 %. Pourquoi ? Parce que chaque fois que la hausse du dollar, des matières premières, gênait les entreprises, nous avons

35 % des prix industriels sont libérés. Non, nous ne sommes pas assis sur le couvercle de la marmite. et notre indice est un indice vrai. . [L'indice des prix, calculé par l'IN-SEE, est un indice vrai en ce seus que, contrairement à ce qui se passait quel-SEE, est un indice vrui en ce seus que, contrairement à ce qui se passait quel-quefois sons la IV République, le gouvernement ne peut pas intervenir ponctuellement sur tel ou tel produit (la composition précise de l'indice est secrète). En revauche, M. Delors a tort d'affirmer que le gouvernement n'est pas assis sur le couvercle de la marmite. Il l'est bel et bien : les prix des produits pétrollers, certains tarifs publics (E.D.F. et G.D.F.) ont pris du retard. L'encadrement des prix existe pour les deux tiers de l'industrie et les services sout soums à un régime très strict, qui équivant pour certains commerçants à une politique des revenus autoritaire. On fera enfin remarquer que l'indice

On fera enfin remarquer que l'indice des prix de novembre et décembre n'est pas significanti : la série des indices de prix de détail, corrigée des variations saisonnières, publiée par l'INSEE,

quoique très peu comme, montre que les indices bruts sons-estiment la tendance. Il faudra attendre les premiers mois de n indura ancesare es premers mos de 1984 pour savoir sur quel rythme d'in-flation l'économie française se trouve, compte tenn, notamment, des fortes basses des cours des matières pro-mières qu'elle subit. — Al. V.]

**SELON M. DELORS** 

#### Les Codevi ont recueilli jusqu'à présent 40 milliards de francs

bre dernier, les comptes pour le développement industriel (ou Codevi) ont connu un succès certain. - Environ 40 milliards ont été collectés. dont 20 % par les caisses d'épargne et 80 % par les banques, le Crédit mutuel et le Crédit agricole - a indiqué mercredi 14 décembre M. Jacques Delors, ministre de l'économie et des finances, en répondant à M. Kléber Have (P.S. Gironde) lors de la séance de questions au gouvernement qui s'est déroulée à l'Assemblée nationale.

« Cet argent, a ajouté le ministre, vient des comptes sur livret et des comptes à vue. Le rythme actuel ne devrait pas se maintenir et le plafonnement devralt intervenir aux environs de 60 milliards. Il convien- toires.

Depuis leur lancement, le l'e octo-re dernier, les comptes pour le dé-alimenter les actions du Fonds industriel de modernisation (F.I.M.) à l'avenir. Ces fonds doivent donc être utilisés en faveur de l'industrie, d'abord par l'intermédiaire du F.I.M., qui soutiendra l'effort des entreprises. Je citerai l'exemple d'une entreprise automobile aui essaie de mettre au point un nouveau moteur pour 1990 (...). -

D'autre part, il sera possible d'abaisser de trois points le taux des prêts bouifiés participatifs consentis par les banques et de remplacer la bonification par l'Etat des prêts du Crédit national, de la C.E.P.M.E., des S.D,R. Il en résultera une diminution des prélèvements obliga-

#### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

COURS DU JOUR UN MOIS

|             |         |         |        |           | 1             |                  |
|-------------|---------|---------|--------|-----------|---------------|------------------|
|             | + bas   | + haut  | Rep. + | ou dép. – | Rep. + ou dép | Rep. + oz dép. – |
| SE-U        | 8,4225  | 8,4250  | + 199  | + 130     | + 225 + 275   | + 610 + 730      |
| \$ cass     | 6,7423  | 6,7459  | + 112  | + 153     | + 240 + 296   | + 630 + 743      |
| Yen (100)   | 3,5902  | 3,5928  | + 147  | + 166     | + 318 + 349   | + 946 + 1989     |
| DM          | 3,0319  | 3.0536  | + 137  | + 151     | + 297 + 329   | + 839 + 891      |
| Florin      | 2.7178  | 2.7195  | + 125  | + 139     | + 263 + 284   | + 735 + 785      |
| F.B. (160)  | 14,9688 | 14,9764 | + 178  | + 294     | + 220 + 422   | + 683 + 923      |
| F.S         |         | 3.8157  | + 224  | + 245     | + 786 + 517   | + 1407 + 1479    |
| L(1698)     | 5,8356  | 5,8383  | - 225  | - 192     | - 443 - 392   | - 1392 - 128I    |
| € `         | 11,9364 | 12,6301 | + 268  | + 338     | + 538 + 638   | + 1390 + 1603    |
| <del></del> |         |         |        |           |               | 4                |

#### TAUX DES EURO-MONNAIES

# Le Forum des Halles de Paris

Le Monde

545 SP \$

au 296-15-01

France fiscale, enquête com-

munautaire, rumeurs sur la

santé du groupe : le temps des

soupçons est venu pour Jean-

Baptiste Doumeng, qui voit

dans cette convergence des attaques une opération politi-

que visant le parti commu

Réseaux :

PENnet, ETHERNET, SNA, TRANSPAC...

Systèmes d'exploitation : UNIX<sup>®</sup>, OS/32

Pour recevoir une documentation, retourner ce coupon avec votre carte de visite à :

PERKIN-ELMER S.A. Data Systems 83-85, av. Aristide-Briand - 94110 ARCUEIL - @ (1) 664.18.58



# **BD SUCHET**

**A VENDRE** 

ÉTAT NEUF,

#### TRÈS BEL HOTEL **PARTICULIER**

HABITATION BUREAUX D'AMBASSADE RÉSIDENCE D'AMBASSADEUR

S'adresser à M. BING I-point des Champs-Elysées, Paris-8 tél. 359.14.70

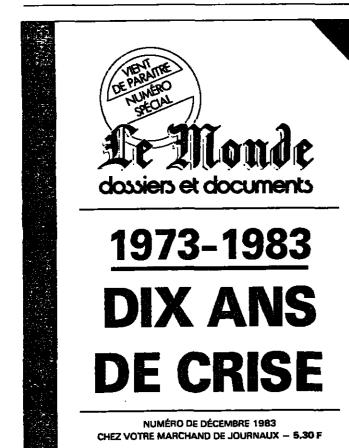

Le Monde

5, rue des Italiens, 75427 PARIS CEDEX 09

#### et le gouvernement. Premier exportateur de produits agricoles non transformés, il fait des jaloux. - Je suis le seul communiste français encore vivant à avoir déjeuné

avec Staline. - Bigre! S'il est un négociant français, ce n'est rien de dire que Jean-Baptiste Doumeng est un négociant français pro-soviétique. C'est qu'il connaît du monde. Par exemple, Bartov, qui était en France sous Pétain en 1941 et y est toujours en 1983, comme conseiller commercial à l'ambassade soviétique. Quand Zagladyne, premier chef adjoint du département international du comité central du P.C. soviétique, vient trois semaines en France et ne rencontre que des membres du parti communiste, il passe une emaine complète avec Doumeng. Mais avec la montée des jeunes -tout est relatif - dans les allées du Kremlin, Doumeng ne fait-il pas figure de . has-been -? Pas du tout. Prenez Gorbatchev. Il est, à cinquante-deux ans, le plus jeune membre du Politburo. Membre également du secrétariat du comité central, il est l'homme de l'agro-

depuis dix ans. Il l'affirme. Mais comment savoir combien pèse J.B. D. dans l'immense machine administrative soviétique? Les avis concordent : celui de ses pairs et concurrents et le sien. Les premiers ont essayé de se placer sur e marché soviétique, sans succès. Lui: • On ne peut pas me suivre sur l'Union soviétique. Pour deux raisons : parce que je suis communiste et parce que je suis le plus persor-

industrie. Doumeng le connaît

#### Le truc du troc

Un autre négociant français y tait pourtant parvenu, Maurice Varsano, le créateur du groupe Sucre et Denrées, qui expédiait du sucre et des viandes en U.R.S.S. Le fait que son fils — et successeur — ait signé un contrat de 50 000 tonnes de sucre, sans que Doumeng soit dans le coup, montre qu'il ne maimerce franco-soviétique. Mais J.B. D. a un atout de plus, car, dit-il, - J'achète autant aux Soviétiques que je leur vends ». Toujours le vieux truc du troc et des achats com-

Ici petit cours de géo-politique. En premier lieu, les Etats-Unis vendent autant de blé, de mais et de soja à l'Union soviétique qu'ils en vendent à l'Europe. Ensuite, de même que l'Amérique du Sud est le débouché naturel des Etats-Unis, l'U.R.S.S. et les pays de l'Est sont le débouché naturel de l'Europe occidentale, pour cent ans encore. Quand s'est créée la Communauté économique européenne, il y eut un partage implicite des marchés. A l'Allemagne de l'Ouest, les débouchés vers l'Est, avec un accord préférentiel avec la R.D.A. La R.F.A., explique Doumeng, a bien compris son avantage, car c'est le seul débouché solvable. La France a eu la zone

Lui, il tente de rééquilibrer. Quand il demande à la Coface de le couvrir pour un marché de poisson

# Le système Doumeng

II. - La filière soviétique

par JACQUES GRALL

sur le Nigéria, celle-ci se fait tirer l'oreille, car le poisson est soviétique. - Ils ne comprennent rien, dit Doumeng, le poisson, c'était une contrepartie qui payait des ventes françaises en U.R.S.S. =

Coup sur coup, dans le trimestre en cours, sont annoncés trois contrats, énormes : 50 000 tonnes de viande, le dernier connu, mais le premier signé : 120 000 tonnes de farine qui font grincer les dents des Grands Moulins de Paris, mais Doumeng soutient qu'il est déjà «couvert» par les autres meuniers. Et puis 1 500 000 tonnes de blé, soit la moitié des exportations françaises annuelles. Ce coup- là est peut-être

plus «fumant». Le bruit court que ce marché serait signé pour cinq ans. La moitié des exportations françaises assurées pendant quatre ans encore! Intox? Dans une sphère proche du pouvoir, on assure que ce n'est pas possible, dans une autre plus proche encore, que si. Mais on ne peut rien dire, car Bruxelles n'aime pas trop les accords à long terme et nos partenaires européens prendraient la mouche. Doumeng, lui, se tait ou presque : « Ce ne serait pas invrai-

#### Des mystères

Les observateurs s'étonnent. Depuis deux ans, disent-ils, le groupe Interagra n'avait rien eu ou presque. La rapidité avec laquelle les Russes ont signé ne leur ressem-ble pas. Et puis, les contrats d'exclusivité, c'est nouveau à Moscou. Suit un raisonnement digne d'un thriller. Les choses vont vite à Moscou, parce que la succession d'Andropov est ouverte. Il faut se placer, et rapidement, pour faire des affaires. Pas nour les beaux yeux de Doumeng, mais bien parce que le groupe Interagra est malade, qu'en réalité certains Soviétiques seraient actionnaires d'Interagra et que la Nomenklatura a plus besoin

d'argent que de dettes. Ajoutous que, les titres de la compagnie étant «au porteur», le mys-tère était total. Las! ils ne le sont plus depuis un an, explique J.B. D. Le quart du capital de la compagnie Interagra est détenu par l'UCASO (Union des coopératives agricoles du Sud-Ouest) et les trois autres lui-même, ses fils et Gustave Grandin, l'ami, le complice, numéro deux du groupe. Doumeng, aux abois, appelant Moscou au secours, c'est une image qui circule, et pas seulement dans l'opposition. Cette fois, J.B. D. est formel : . Aucun problème de cette nature ne peut se poser entre les Russes et moi. »

Nos analystes seraient donc des soviétologues de bazar. C'est vrai qu'il y a du flou dans la direction soviétique, mais, dans cette société, la vacance du pouvoir pousse plutôt à l'inaction qu'aux initiatives. En fait, l'Union soviétique, du fait de la tension internationale, diversifie ses sources d'approvisionnement et en profite pour rééquilibrer sa balance commerciale avec la France. Comme toujours, en cas de tension internationale, elle signe avec des gens sûrs. . Si on va sur le marché, les cours montent. Si on partage à quatre, il y en a toujours un qui bavarde au bistroi. » Voilà pour l'- exclusivité -. Avec Doumeng, I'U.R.S.S. a confiance : . En trente ans, je ne l'ai jamais trompée. •

Dans le commentaire officieux, relatif au redressement fiscal de la compagnie Interagra, il est tout de même indiqué : « Mais les risques d'essondrement du groupe agro-alimentaire devront être pris en compte. - Saul à prouver que ces risques existent, cette sollicitude est

Comment fonctionne le système Doumeng? Il y a, en simplifiant, deux pôles, celui du commerce international, qui appartient en propre à J.B. D., et celui des coopératives et SICA (sociétés d'intérêt collectif agricole, alliant des coopératives et des entreprises privées).

Dans le premier, il y a la Companie Interagra de Paris, société holding d'une trentaine de filiales, Ipitrade, la SAEV Interagra de Toulouse avec sa filiale des Silos du Sud-Ouest, la Compagnie européenne de développement, à 60 % avec Dreyfus, et la Compagnie européenne des pétroles, à 40 % avec deux associés néerlandais et italien. Dans ce groupe-là, on trouve 650 salariés environ, et le chiffre d'affaires atteindra 20 milliards en 1983 pour un bénéfice de 40 à 50 millions de francs, soit le double des résultats de 1982 (chiffres fournis par J.B.D.). Le chiffre d'affaires progresse de 20 % par an, et Doumeng raconte qu'il aurait plutôt tendance à freiner, faute de per-

Les échanges compensés crachent à plein. 1984 est engrangé, assuret-il. Si l'on objecte que Dreyfus, furieux de l'exclusivité du contrat céréalier, lui a fait des conditions telles pour l'approvisionner en céréales que, lui. Doumeng ne gagne pas beaucoup, il hausse les épaules, ouvre son agenda et laisse tomber : · Je déjeune avec lui cette semaine. Donc, les affaires de Doumeng vont bien, merci.

#### Un appel à l'aide

Dans le second pôle, celui des coopératives du Sud-Ouest, ce n'est pas la même chanson. Un de ses vieux amis, dirigeant paysan, explique: «Il a voulu jouer le Bon Samaritain avec toutes les productions de la région. Lui accuse tout bonnement le Crédit agricole, qui, en tant que banquier, serait responsable des affaires qui ont mai tourné. La chose comme 150 coopératives fédé-rées dans l'UCASO, avec 40 000 vrais agriculteurs à temps plein et 100 000 apporteurs au total.

Trois secteurs principaux : les viandes, les céréales-approvisionnement, les vins. De 1945 à 1969, phase de développe-

ment local avec construction de la nébuleuse (la Compagnie Interagra a été créée, elle, en 1955). De 1970 à 1976, le groupe atteint la dimen-sion régionale. En 1977, les ennuis commencent : échec de l'expérience d'engraissement des bovins par leur propre lisier (SICA BEPY), faillite d'un meunier repris par les Grands Monlins de Paris, pertes de la SICA d'abattage Cotelso, effondrement de la SICA Vins. Les rapports entre la caisse régionale (C.R.C.A.) de Toulouse et J.B. D. sont plutôt conflictuels. C'est que le client ne manque pas de poids... En 1978, elle négocie seule des accords de consolidation : J.-B. D. obtient la transformation de court terme en long terme : 50 millions à intérêt nul.

En mars 1981 - la date n'est pas sans importance, — la C.R.C.A. appelle la Caisse nationale à l'aide. Elle ne tient plus Doumeng. Le Crédit agricole de Paris et celui de Toulouse vont alors constituer un pool financier. On consolide encore une fois, mais c'est la dernière, affirme le Crédit agricole: 94 millions de francs sur vingt ans à intérêt nul. Pourquoi ce cadeau? Parce que la caisse de Toulouse, à la suite d'ennuis antérieurs, manque de fonds propres. Elle préfère avaler la perte consécutive à l'absence d'inté-rêt sur vingt ans plutôt que de nettoyer son propre bilan en provoquant la liquidation des sociétés défail-

Depuis, J.B. D. rembourse ponctuellement, sauf pour ce qui concerne la SICA Vins, mise en liquidation de biens. J.B. D. a même proposé un moment de rembourser par anticipation: la moitié cash, l'autre moitié un an après. La Caisse nationale demande alors des garanties sur les titres de la Compagnie Interagra (Paris). Mais l'affaire ne se fera pas, car la caisse de Toulouse n'y est pas favorable. A la fin du mois de décembre 1982, le total des engagements du pool Crédit agricole dans les sociétés coopératives du Sud-Ouest s'élève à 147,5 millions de francs, dont 62 millions pour la Caisse nationale. Depuis la dernière consolidation de 1981, ni Paris (à l'exception de participation aux financements des exportations, par la filiale Unicrédit) ni Toulouse n'ont consenti de nouveaux prêts à Jean-Baptiste Doumeng. La thèse de la banque, dirigée par des socialistes (ou réputés tels), volant au secours du milliardaire rouge, s'effondre Mais, pour les affaires africaines, Doumeng ne bénéficie-t-il pas de coups de pouce ?

Prochain article:

**AFFAIRES AFRICAINES** 

#### PERKIN-ELMER leader mondial des équipements, de fabrication de circuits intégrés

 Microlithographie: Micralign® 300-500, Photorépéteur, SRA 100-200 • Dépôts et gravure : 4480, OMNIETCH\* 10 000

 Masquage électronique : MEBES III Pour recevoir une documentation, retourner ce coupon avec votre carte de visite à :

PERKIN-ELMER S.A. S.E.G. 191C, av. Saint-Exupéry 69500 BRON - ☎ (7) 801.29.35

# HNIS LES PRODUITS

Première vue, cela paraît facile de trouver A sen placiment capable de développer votre capital. Dans la jungle des produits frianciers il y a en effet mille et une façons de liministrane solution. Mais laquelle?

L'estophirez un Agent de Change. Par experience, il vous prouvera que l'innovation, le talent, la compétence sont nécessires pour trouver la bonne solution. Il vous dira que

les meilleurs choix sont une question de

communescripe, de réflexe, de rapidité.

Questionnez-le. Il saura vous composer un placement personnalisé ou vous orienter suivant vos moyens et vos besoins vers les formules de blacement collectives telles que les Fonds Communs de Placement lorsqu'elles vous sont bien adaptées.

Bureau d'Acqueil des Agents de Change: 4, place de la Bourse, Paris 2º, Ouvert du landt au vendreit de 10 h à 18 h 30. Vues pouvez aussi levire au téléphoner: Paris 297:55:5 Bordeaux 1561 44.70,91 / Lille (20155, 68.20 / Lyon (7) 142:54:71 / Marreille 191) 90.70.32 / Nancy (8) 336:56 97 / Nantes (40) 48:41.96.



LES AGENTS DE CHANGE.

Ils accroissent votre marge de sécurité.

Je ne suis pas certain

Survey of the Control of the Control

Last to the second of the second

THE PROPERTY OF STREET

100 mm 10

Property of the second second

The same of the sa

24 P

A.F.

C. C.

632. T

್ಷಾಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿಕ್ಕ

:६ : .. .

2:----

----

 $\mathcal{K}_{\mathbf{a}^{n}}^{\mathrm{an}}$ 

 $a_{0,\cdots,n}$ 

얼말하다 하다 하는 사람들이 없다.

ಇದ ಆಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಕ

A Section the property of the second of the The same of the same of the same of the

South a study new rich of a stellar long. A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF Tary - Tary of the same

The same states with the state of the same of

The second section of the second sections

The second second section of the programs

The promotion of the paper of the paper.

the market and the day that a The grant as the same than the The transfer and the square are a people The second second second

and the something was a second

of the second they be seen The second second is to see the

Theren is stated and with the Compact of San Sevenille Paris and the same action to the continuous

the state of the same of the same with the property of the State of the the least the true to one office life use The same of the sa A designation of the print of the

Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro

and the second second

the second of th

e Pari ve la consultant

TRACTION PER LEGICLE WILLIAM

April 1997 State Carlotte And the second property of the The state of the s Commence of the control of the

and the formation will

# « Je ne suis pas certain qu'il faille réformer en profondeur la loi Quilliot »

nous déclare M. Paul Quilès, ministre de l'urbanisme et du logement

Possibilité pour les proprié taires hailleurs d'angmenter les loyers sous-évalués des logeit mois; réforme des l'accession à la propriété; isse des trux d'intérêt de cerpréparation d'un système de M. Paul Quilès, nouveau ministre de l'urbanisme et du logement, vent à la fois rassurer et améliorer l'efficacité des aides

- Depuis le début du mois de décembre, vous avez annoncé toute une série de mesures. Dans quelle politique d'ensemble s'inscrivent-elles?

 L'analyse de la situation m'a conduit à un triple constat. Tout d'abord, la crise économique du logement que la France connaît depuis dix ans est aussi de nature culturelle. Il faut en tenir compte pour essayer de l'enrayer et je ne peux suiqu'aucune reprise n'est possible sans reprise économique internationale.

» Deuxième élément à prendre en considération : l'aspiration des demeure très forte. La troisième constatation - beaucoup plus circonstancielle - est que les crédits budgétaires destinés à l'accession à la propriété, en 1983, n'ont pas tous

» Je me suis donc efforcé, en tenant compte de ces trois observations, d'apporter des réponses à la fois sur le plan économique et sur le plan social. Les mesures en faveur des prêts à l'accession à la propriété (PAP) et des prêts conventionnés (P.C.) auront ainsi un double effet : réduire la charge de remboursement des accédants à la propriété et augmenter le nombre de ménages susceptibles de rejoindre leurs rangs. L'effet s'en répercutera naturellement sur le marché locatif car il est bien évident que ces deux marchés

Quant au redémarrage de la construction privée, il est nécessaire de rétablir la confiance, et cela dénd de la capacité des pouvoirs publics à lever les blocages, qui sont, me semble-t-il, surtout de nature psychologique. C'est dans cet esprit que j'ai voulu donner la possibilité aux propriétaires de logements devenus vacants et dont le lover était sous-évalué d'en relever le niveau.

» En réalité, les facteurs économiques et psychologiques se rejoignent, se mélangent. Je crois que c'est en intervenant, non pas successivement, mais conjointement dans les deux domaines que l'on dégèlera une partie du marché. De l'avis même des professionnels, ces blocages ne hent d'ailleurs que 3 % à 5 % du marché, et cela suffit à lui ôter sa fluidité.

- La loi Quilliot, depuis son adoption, est constamment rendue responsable des tensions du marché locatif. Avez-vous l'intention de modifier certaines de ses dispositions?

 Je ne suis pas certain, a priori, qu'il faille réformer en profondeur la loi Quilliot. En revanche, j'écoute attentivement ce qu'en disent les partenaires de bonne foi, à condition que leurs observations ne soient ni excessives ni idéologiques. Il y a même un lieu idéal pour cette écoute : c'est la Commi nale des rapports locatifs (C.N.R.L.). Et il n'est pas impossible que je demande à cette commission un bilan de l'application de cette loi.

Personnellement, je pense qu'elle a introduit des modifications mportantes dans les attitudes respectives des partenaires de l'acte de location. De surcroît, beaucoup de ceux qui s'insurgent contre elle n'en issent pas vraiment le contenu c'est encore une loi toute jeune. Il faut donc être pragmatique et la confronter objectivement à la

-- Puisque vous parlez de l'ap-plication de la loi Quilliot, il semble que la C.N.R.L. ait deux types de fonctionnement. L'un, général, qui est bon puisque la des contrats-types de location. L'autre, beaucoup plus sujet à critique, qui est la négociation

 Augmentation de la consom mation des ménages. — La consommation des ménages en produits industriels est remontée en novembre (+4%) après la forte baisse d'octo-bre (-4,2%). Mais la tendance est depuis l'automne 1982 à une baisse assez nette — de l'ordre de 3 % sur le volume — de la consommation des annuelle des hausses de loyer que le budget est quasiment voté.

Donne peut donc pas revenir sur les baux et les nouvelles locations.

Avez-vous le moyen d'obtenir que la négociation s'engage plus grandes fortunes a beaucoup mar-

- Ne dramatisons pas! La Comdent que cette partie de la loi ne vaut que par la capacité des uns et des autres à chercher la concertation. Arriver avec des propositions excessives, dans un sens ou dans s'y prendre très tôt dans l'année pour engager cette forme de négo cistion, Je vais m'y employer.

#### Une incohérence structurelle

- Vous engagez une expérimentation pour la remise en or-dre des loyers H.L.M. et l'ins-tauration d'une aide unique à la personne qui doit, à terme, remlacer l'allocation-logement et l'A.P.L. Qu'en attendez-vous?

structurelle à débattre globalement du niveau des loyers tout en sachant qu'il y a des disparités au sein d'un même office, entre offices et entre différentes catégories de logements Sans parler de toutes les aberrations qu'introduit le système de l'A.P.L. Cela, nous ne l'avons pas voulu. Et la loi de 1977 n'a rien arrangé.

» Toutefois, avant de modifier cette loi - ce qui reste notre objectif, - il faut être assuré que le système que l'on mettra en place ne va pas introduire des distorsions fantastiques. Regardez ce qui s'est passé avec la taxe professionnelle en 1975 voulons faire une simulation théorique et une expérimentation sur soixante-dix mille logements. En-suite, si cette expérimentation donne satisfaction, nons la généraliserons à fices et sociétés anonymes. A ce moment-là, le débat annuel sur les loyers sera probablement plus facile.

- En attendant, les propriétaires se plaignent de ne pas pouvoir faire expulser un locataire payeur, à cause de la loi Quilliot. Que comptez-vous faire? Que pouvez-vous foire?

 Je vous rappelle tout de même que la loi Quilliot n'est pas à l'ori-gine de ce type de difficultés. Le propriétaire sera toujours lésé s'il tombe sur un locataire de mauvaise foi et si la puissance publique n'est pas en mesure de faire respecter la loi. Il nous faut donc veiller à ce que la loi soit appliquée strictement Pour autant, je vois mal un gouver nement de gauche se comporter bru-talement à l'égard de locataires qui se trouvent dans une situation grave.

– Il est pourtant anormal qu'un propriétaire, public ou privé, soit chargé du financement

- Pour les cas particulièrement difficiles, il faut probablement apporter une réponse de nature sociale. Mais, bien entendu, ce n'est pas su propriétaire d'en faire les frais. Il existe aussi des situations complète-ment ubuesques où le proprietaire de bonne foi est victime d'un locataire malin, qui se débrouille pour faire traîner les choses. Eh bien, dans ces cas-là, j'ai l'intention de demander aux préfets d'être très

#### Rassurer

– Assurer une meilleure a plication de la loi Quilliot est sans doute nécessaire pour ras-surer les propriétaires bailleurs. Cela ne suffira peut-être pas à ramener les investisseurs privés vers la pierre. Qu'envisagez-vous d'autre?

- Tout d'abord, je crois que les banques doivent faire preuve d'imagination pour faciliter le pas-sage à une inflation maîtrisée. Nous allons mettre en place des PAP à taux variables. Il a été fortement recommandé aux banques de s'inspi-rer de cette méthode pour l'élargir aux prêts conventionnés et au financement du secteur libre. Je suis confiant sur le succès de ce type de

disparition des investiseurs privés du marché de la construction neuve, il en est une qui re-vient régulièrement. La fiscalité ne leur est pas favorable. Qu'en pensez-vous? Et avez-vous l'intention d'en discuter avec M. Jacques Delors ?

- J'ai effectivement oneloues idées sur ce qu'on pourrait faire en matière fiscale. La difficulté, c'est

qué. A tel point que ceux qui ne sont fois réagi avec la même vigueur que mission est tout de même parvenne à coux qui disposent d'une véritable un accord sur les hausses de loyers tatrois accords sur les hausses sup-plémentaires pour travaux. Ce n'est taires possédant un ou deux logenes négligeable. Mais il est bien évident que cette partie de la lei me

 Il n'est donc pas inutile de re mettre les choses an point. L'I.G.F. l'autre, ce n'est ni sérieux ni respon-sable. Par conséquent, il va falloir priétaires. Et encore, j'aimerais bien

concrets de contribuables finalement obligés de vendre leur bien parce qu'ils ne peuvent pas payer l'impôt sur la fortune.

En ce qui concerne les antres mesures fiscales, la prudence est anssi de rigueur. Personne ne peut affirmer, par exemple, que l'exoné-ration de la taxe foncière sur la propriété bâtie est incitative à partir de tel seuil et dissussive à partir de tel

On a connu, il y a quelques années, des investisseurs qui achetaient plusieurs logements dans un même programme. Ceux que votre prédécesseur appelait les «propriétaires privés bailleurs par vocation». Ce sont ceux-là qui n'investissent plus...

qu'on peut véritablement appeler des «petits propriétaires». Tout de même, veillons à ne pas confondre comme certains l'ont trop souvent fait, dans le passé - investissement

- L'Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) du, elle, qu'on est petu propriétaire jusqu'à cinquante loge-

 Ce n'est certes pas ma conception, ni celle du gouvernement. Et savez que nous nous sommes fran-chement attaqués à la spéculation avec un certain nombre de mesures, sévèrement critiquées, d'ailleurs, par ces milieux auxquels vous faites

cher? Onvertement, personne. C'est bien pourquoi on ne nons dit pas : «Vous avez cassé la spéculation», mais plutôt : «Vous avez dissuadé les petits investisseurs.» Bou. Reste tout de même à fournir des chiffres convaincants, des indications pré-cises, à l'appui de ce mauvais

 En tout cas, l'essentiel c'est que les mesures qui viennent d'être prises - et que nous avons évoquées au début de notre entretien - donnent plus de vigueur au marché, sur des bases plus saines. Et je suis convaincu qu'à terme les investisseurs y retrouveront leur compte.»

> Propos recueillis par JOSÉE DOYÈRE

# simplifiez-vous le quotidien





Je, tu, il, nous avons tous besoin d'un outil simple et efficace. Un outil qui amplifierait nos capacités personnelles, ferait pour nous les tâches fastidieuses, raccourcirait notre journée de travail. Le rêve.

Cet outil c'est l'ordinateur personnel IBM. Un outil aux pouvoirs multiples qui peut utiliser toute une palette de logiciels adaptés aux besoins professionnels. Venez le découvrir chez votre distributeur agréé IBM.\*

Parlez-lui de votre problème et découvrez-vous

Paris et Région Parisienne

ZH COMPUTIQUE, 28, rue Saint-Marc. 75002 Paris - 233.72.07 • LA REGLE A CALCUL, 65, bd Saint-Germain, 75005 Paris - 325.68.88 • SELMIC-HACHETTE, 24, bd Saint-Michel. 75006 Paris - 633.84.68 • A.3 MICRO, 63, bd des Batignolles, 75008 Paris - 293.04.09 • INTERSIS, 2-4, rue Daru, 75008 Paris - 227.11.79 • OCTET MICRO ORDINATEUR, 35, rue La Boétie, 75008 Paris - 225.93.80 • POINT MICRO, 16, rue La Boétie, 75008 Paris - 265.89.35 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 265.89.35 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 265.89.35 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 267.06 • AGENO, 25, rue Davis - 267.89.35 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 267.06 • AGENO, 25, rue Davis - 267.89.35 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 288.39.31 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 288.39.31 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 288.39.31 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 288.39.31 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 288.39.31 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 288.39.31 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 288.39.31 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 288.39.31 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 288.39.31 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 288.39.31 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 288.39.31 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 288.39.31 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 288.39.31 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 288.39.31 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 288.39.31 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 288.39.31 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 288.39.31 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 288.39.31 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 288.39.31 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 288.39.31 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 288.39.31 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 288.39.31 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 288.39.31 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 288.39.31 • SIVEA, 31, bd des Batignolles, 75008 Paris - 288.39.31 • SIVEA, 31, bd des Batignol COMPUTERLAND PARIS III, 8, rue Bleue, 75009 Paris - 824.65.80 • ÉCO INFORMATIQUE, 92, rue Saint-Lazare, 75009 Paris - 281.29.03 • LTA\_13, rue La Fayette, 75009 Paris - 28113.13 • MICRO-DISTRIBUTION FRANCE, Groupe NASA, Tour Electronique, 45, rue Caumartin, 75009 Paris - 742.08.70 • POINT MICRO, Galeries Lafayette - 40; bd Haussmann, 75009 Paris - 282.34.56 • SIVEA, Le Printemps - 64, bd Haussmann, 75009 Paris - 285.22 22 • COMPUTERLAND PARIS—EST, 135, bd Voltaire, 75011 Paris - 379.21.01 • INFORMATIQUE FRANCE, 84-86, rue de Montreuil, 75011 Paris - 348.30.00 • M.I.D., 51 bis, av. de la République, 75011 Paris - 357.83.20 • O.P.S. - 69, bd Saint-Marcel, 75013 Paris - 707.47.02 • R.Y.O. - 94, bd du Montparnasse, 75014 Paris - 321.46.35 • ASYSTEL - 177, rue de Lourmel, 75015 Paris - 539.25.01 • COMPUTER - LAND PARIS XV. Centre Compagnial Resuprepale 15, rue 1 incie, 75015 Paris - 575.76.78 • COMPUSIO 12, rue Rosenwald, 75015 Paris - 557.79.12 • S.T.LA., 7, rue Paul-Baruel, 75015 Paris - 306.46.06 • CACT, 9, rue La Pérouse, 75016 Paris - 720.10.20 • CERMIA, 29-31, rue Lauriston, 75016 Paris - 727.31.01 • ECS DIFFUSION, 37, rue Jean-Girsudoux, 75016 Paris - 500.40.18 • GALILEE INFORMATIQUE, 41-45, rue de Galilée, 75116 Paris - 723.33.30 - MICRODATA INTERNATIONAL, 50, rue Raynouard, 75016 Paris - 525.81.64 - TOP DATA; 53, av. de la Grande-Armée, 75016 Paris - 723.33.30 MICROIDATA INTERNATIONAL, 50, rue Raynouard, 75016 Paris - 525.81.64 ° TOP DATA; 53, av. de 12 Grandee-Armée, 75016 Paris - 501.96.12 ° L.T.A., 154, rue Cardinet, 75017 Paris - 627.23.57 ° MICRO ASSISTANCE, 3, rue de Phalabourg, 75017 Paris - 766.46.58 ° RANDOM, 75, bd Péreire, 75017 Paris - 227.59.20 ° L.T.A., 18, rue Pouchet, 75018 Paris - 627.23.57 ° SODIS, 64-70. rue de Crimée, 75019 Paris - 201.30.06 ° M.B.M., 94, rue Haxo, 75020 Paris - 720.46.17 ° SUF INFORMATIQUE, 18, rue d'Anjou, 78005 Versailles - 950.75.68 ° S.M.O., 2-4, av. de l'Europe, 78141 Vélizy-Villacoublay - 946.96.38 ° CMG, Le Parana - Z.A. de Courtabœuf BP 38, 91942 Les Ulis Cedex - 446.12.12 ° SODIS, Immeuble "Le Karina" - Av. des Indes - Z.A. de Courtabœuf, 91940 Les Ulis Cedex - 446.20.70 ° CEGEDIM, 100 bis, rte de la Reine, 92100 Boulogne - 603.28.80 ° MICROLOGIE, 143 ter, av. J.B. Clément, 92100 Boulogne - 604.78.56 ° MICROLOGIE, 7-9, rue des 4-Cheminées, 92100 Boulogne - 604.74.7 ° DECIS ESPACE MICRO, 65, rue Martre, 92110 Clichy - 739.38.67 ° G.E.LS., 19, av. Léon-Gambetta, 92120 Montrouge - 657.14.22 ° IMATIC (ISTA), 163, av. Cherles de Caulle, 92200 Newille, 24210 Ruterouge - 6500 R IMATIC (ISTA), 163, sv. Charles de Gaulle, 92200 Neuilly - 74711.26 • B.A.C., La Défense 4 - Centre Commercial du R.E.R., 92800 Puteaux - 788.26.38 • IMATIC (ISTA), La Boursidière, 92350 Le Plessis-Robinson - 630.21.46 • MICRODATA INTERNATIONAL, 5, rue Jeanne-d'Arc, 94160 Saint-Mandé - 808.64.35 • SOFIGO, 98 bis, bd de Champigny, 94100 Saint-Maur - 889.95.90 • CORIA, 133, rue du Maréchal-Leclerc, 94410 Saint-Maurice - 889.60.16

de nouvelles possibilités.

CENTRE DE VENTE IBM, Tour Maine-Montparnasse - 33, avenue du Maine, 75014 Paris - 538.74.47.

# L'ordinateur personnel IBM: la plus simple des décisions.



et ventes par adjudication

Vente au Palais de Justice de PARIS, jeudi 5 janvier 1984 - 14 heures LOGEMENT PARIS 14º - 31, boulevard Saint-Jacques Bat. A. 4 étage : entrée, cabinet de toilette, débarras, salon, s. de séjour, w.-c., cuisine, I chambre, CAVE. M. à P. : 200 000 F - S'adresser Mª BOISSEL Avocat Paris, 14, rue Sainte-Anne - Tél. : 261-01-09.

Venue 5/sais. Pal. Just. PONTOISE (95), 22 déc. 1983 à 14 h en 3 ARTICLES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS 230, avenue de Paris à TAVERNY (95) BIENS ET DROITS IMMOBILIERS à TAVERNY (95)

230, avenue de Paris à TAVERNY (95)

1" ARTICLE an 1" ÉTAGE: 1 cuis., 2 ch., dégag., escal. desserv. lot nº 17,

w.c., 5/s escal. (lot nº 15) - 2" ARTICLE: fond de la cour, cuis., w.c., 1 ch. (lots 16 et 19) - 3" ARTICLE: 2 CHAMBRES an-dess lot 15 (lot nº 17).

M. à P.: 1" ART.: 30 600 F - 2" ART.: 40 600 F - 3" ART.: 40 000 F.

Consign. pour euch. 25 000 F pour chacun des articles. Renseignements:

Mª BUISSON, avocat, T. 032-31-62 PONTOISE (95).

COPIES COULEURS PROFESSIONNELLES sur film ou sur papier photo Ilford Cibachrome ETRAVE 38, AV. DAUMESNIL PARIS 12è &347.21.32



Spécial deuxième **Fonds** grands travaux

■ Le lancement du deuxième Fonds, par Jean Auroux.

**■** D'une tranche à l'autre : changements et continuité.

■ Qu'est-ce qu'une politique de

grands travaux? ■ Reportages, enquêtes sur le terrain.

Dans le « Monde » du samedi 17 décembre daté : 18-19 décembre

Aux Trois Quartiers, les boutiques

Gadeaux

des exemples:

**PHOTOPHORE** 

COFFRET 6 verres whisky

Remise 25 %

104, Champs-Elysées 75008 - à deux pas de l'Étoile

Vous offrent un très grand choix de cadeaux...

PARFUMERIE - COSMÉTIQUES - MAROQUINERIE BIJOUX FANTAISIE - ARTICLES DE CADEAUX EN CRISTAL

PRÊT A PORTER MASCULIN OU FÉMININ - ACCESSOIRES DE MODE.
VINS FINS ET ALCOOLS (de 10 h à 21 h 30)

225.12.97

Parfums de France

#### Les Dix acceptent le principe de mesures d'urgence sur l'acier européen

De notre correspondant

Bruxelles (Communautés euro-péennes). - Les Etats membres de la C.E.E. sont sur le point d'exercer un contrôle strict sur une partie de leurs échanges de produits sidérargi-ques. Le dispositif envisagé le 14 décembre par les ministres de l'industrie des Dix - qui, selon la délégation française et M. Davignon, le commissaire européen chargé du dossier, devrait être ar-rêté lors du prochain conseil, prévu pour le 22 décembre – aura pour ef-fet de « geler » les parts de marché des sidérurgies nationales dans les pays partenaires de la Communauté.

Malgré l'instauration depuis octobre 1980 de quotas de production (article 58 du traité instituant la Communauté européenne du char-bon et de l'acier), le marché sidérurgique n'a cessé de se dégrader. A un point tel qu'à la mi-novembre la Commission de Bruxelles, soucieuse de stopper les chutes des cours, a demandé la fixation de prix minimaux pour les produits plats et les profilés lourds, afin que les prix d'orienta-tion soient respectés dans les livrai-

La Commission propose que les entreprises s'engagent à déposer à la fin de chaque mois une caution ban-caire (45 ECU par tonne; 1 ECU = 6,87 F), correspondant à leur fourniture sur le marché des Dix, les sommes versées devant être remboursées à la fin da mois suivant. Le but recherché est de sanctionner les entreprises enfreignant la règle communautaire, soit pour baisse excessive des prix, soit pour dépassement des quotas attribués.

Jusqu'ici, le projet de M. Davignon ne soulève pas de véritables difficultés. Les Danois et les Britanniques doivent toutefois adapter leur législation, qui ne prévoit pas de caution bancaire dans les transactions commerciales. Plusieurs délégations qui devraient obtenir satis-faction demandent que les nouvelles dispositions ne soient pas applicables aux entreprises livrant moins de 60 000 tonnes par an pour les pro-

d'accompagnement pour les expor-tations des États membres à destination d'un autre pays de la C.E.E. Pour la Commission, fortement sou-tenue par l'Allemagne fédérale, le formulaire (qui vise également les importations en provenance des pays tiers) permettra d'identifier les détournements de trafic à l'intérieur de la Communauté et les modifications sensibles des exportations que le système des quotas de production devrait au contraire stabiliser.

Les pays du Benelux, dans la mesure où le sauvetage de leur sidérurgie dépend largement de leurs ventes sur les marchés voisins, craignent que le mécanisme ne mette fin à leur liberté de manœuvre. C'est, en tout cas, ce qui souhaite la R.F.A., qui reproche aux Belges, aux Néerlandais et aux Luxembourgeois d'exporter grâce aux subventions accordées par leur gouverne-

Les certificats d'accompagnement permettront en effet de donner une photographie exacte des échanges, donc de repérer les entreprises qui augmentent leur part de marché. Apparemment, les Allemands ont rallié la majorité des délégations à leur point de vue et comptent sur Eurofer (l'association regroupant les sidérurgistes européens), qui doit émettre son avis le 16 décembre, pour « convaincre » définitivement les Beneluxiens.

MARCEL SCOTTO.

 Le groupe ouest-allemand Kloeckner voit ses pénalités confirmées. - La Cour européenne de justice a confirmé les pénalités de 23,9 millions de D.M. (73 millions de francs), infligées par la Commission européenne au groupe onest-allemand Kloeckner pour nonrespect de ses quotas de production.

● Le grospe néerlandais Hoogo-vens réduit ses capacités. — Le groupe néerlandais Hoogovens va réduire, d'ici à 1985, ses capacités de laminage à chaud d'environ 1 million de tonnes. Le nombre d'emplois Des divergences sont apparues à sera ramené de 29 800 en 1982, à propos de la création d'un certificat 16 000 en 1986. — (A.F.P.)

TANDIS QUE LES NÉGOCIATIONS SE POURSUIVENT AVEC RENAULT

#### International Harvester France a obtenu un prêt-relais de 100 millions de francs

Coup de pouce financier pour In-Coup de pouce financier pour International Harvester France: un viatique de 100 millions de francs, présenté comme un prêt-relais, a été accordé à la filiale du géant du machinisme agricole de Chicago, luimême sous le coup d'une opération de consolidation de ses dettes. Après négociation avec le Trésor, il a été convenu que le F.D.E.S. (Fonds de dévelopmement économique et sou développement économique et so-cial) participera pour un tiers, la maison mère un autre tiers et un pool de ciaq banques pour 33 mil-lions. Il s'agit de la B.N.P., du Cré-dit lyonnais, de la Société générale, de la Banque française du commerce extérieur pour 30 millions et d'Unicrédit, filiale du Crédit agricole, pour 3 millions.

Ce prêt est nécessité, dit-on, par les surcharges d'effectif que sup-porte I.H.-France, en attendant l'ap-probation d'un nouveau plan de li-cenciements: trois cent huit postes dans le cadre d'un plan F.N.E. et cent quinze autres licenciements col-lectifs prévus à l'usine de Croix (Nord), sur un total de trois mille cinq cents personnes, contre quatre mille cinq cents environ il y a deux

En juin dernier, I.H.-France avait déjà bénéficié d'un ballon d'oxygène de 450 millions de francs, dont 90 millions en provenance du Crédit national. L'entreprise avait, sur un chiffre d'affaires de 2,6 milliards de francs, subi une perte de 415 mil-lions de francs, perte qui serait d'un montant comparable en 1983. Les pouvoirs publics avaient déjà souhaité lier leur aide à une harmonisation industrielle entre les groupes de l'industrie du machinisme installés en France, souffrant d'une surcapacité de production. En fevrier 1982, International Harvester et Massey-Ferguson avaient envisagé une coo-

Selon une lettre d'intention, LH. aurait pu vendre à Massey des pièces de fonte et des cabines de tracteurs et Massey céder à I.H. des moissonneuses-batteuses et des boîtes de transmission. Ces accords n'ont pu être « finalisés », sanf pour les pièces de fonte.

Depuis, I.H. a été fortement incité à négocier avec Renault, qui n'était pas demandeur non plus. Chez L.H. ont dit que les discussions devraient aboutir fin janvier. Chez Renault, on se montre plus évasif, estimant qu'il ne s'agit que de conversations, et non de pourparlers. Nuance subtile mais inquiétante quand on sait que, pour les pouvoirs publics, le nouveau concours financier accordé à I.H. est subordonné à un accord entre les deux sociétés.

ÉTRANGER

#### Au Sénégal

#### Les récoltes vont être catastrophiques en raison de la sécheresse

De notre correspondant

ne soient pas encore définitives, on cette période de l'année. sait désormais à Dakar que, du fait de l'insuffisance et de la mauvaise répartition des pluies de l'été, les résultats de la campagne agricole 1983-1984 vont être catastrophi-

Lorsque 125 000 tonnes auront été mises de côté pour assurer les prochaines semences, moins de 250 000 tonnes d'arachides en coques pourront être livrées aux huile-ries, dont la capacité de trituration est cependant près de dix fois supé-rieure. Durant les dix dernières années, seule la récolte de 1980-1981 a été, avec tout juste 100 000 tonnes commercialisées, nettement inférieure à celle-ci.

En ce qui concerne le mil et le sorgho, qui demeurent la nourriture de base des paysans (le riz, pour l'essentiel importé à grands frais, ayant plutôt la faveur des citadins), on peut parier de véritable désastre. Guère plus de 350 000 tonnes, contre 560 000 tonnes l'an dernier, seront récoltées, alors que les besoins minumaux du pays sont éva-luées à plus du double. Plus que jamais, il va falloir faire appel à l'aide internationale pour combler la diffé-

Seule la production de coton se maintient à peu près, à un niveau global, au demeurant assez médiocre – même si les rendements à l'hectare sont bons. - de 35 000 tonnes environ contre 40 000 tonnes l'an dernier.

Toute la moitié nord du pays est sinistrée, et les troupeaux sont en train de la déserter. La situation est particulièrement dramatique le long du fleuve Sénégal : du fait de l'extrême faiblesse des précipitations dans le massif du Fouta-Djalon, en Guinée, où le fleuve prend sa source. les cultures de décrue n'ont pu être partiquée... car il n'y a pas en de crue du tout.

Pour assurer la maintenance des casiers rizicoles et des exploitations sucrières de la région de Saint-Louis et les protéger de la remontée des eaux salées venues de l'Atlantique, il a fallu, pour retenir l'eau douce, édi-fier en catastrophe un barrage de terre, en amont du barrage en béton en cours de construction à Diama. L'ouvrtage a été réalisé en trente jours à peine par l'armée - ce qui constitue un exploit remarqua-, mais qui en dit lon 50 kilomètres de l'embouchure, dans

Dakar. - Bien que les estimations ble par des bateaux de haute mer à

Il fant remonter au début du siècle pour trouver une situation aussi désastreuse, qui, bien entenda, n'est pas propre au Sénégal, mais com-mune à presque tout le Sahel.

PIERRE BIARNÈS.

 La fourniture de courant électrique se fait de plus en plus rare es Côte-d'Ivoire, parce que les barrages hydro-électriques ne fonctionnent qu'à 30 % de leur capacité. La saison des pluies, qui correspond à l'été en Europe, a été fortement déficitaire. La production d'électricité d'origine hydraulique ne convrira, en 1984, que la moitié au mieux des besoins du pays, contre 80 %. La centrale thermique de Vridi (quartier d'Abidjan) a dû être remise en fonctionnement et la Côte-d'Ivoire envisage l'achat de turbines à gaz. Par contre, la construction du futur barrage de Soubré pourrait être dif-

> En R.F.A. LÉGER RECUL **DE LA PRODUCTION** INDUSTRIELLE

allemande a diminué de 0,2 % en octobre. L'indice est revenu à 96 (base 100 en 1980) contre 96,2 en septembre (en données prélimi-naires corrigées des variations sai-somières). Pour ces mois de sep-tembre et octobre, la production combinée s'est incrite en hausse de 1 % par rapport aux deux mois précédents (en données corrigées) et de 3,5 % en comparaison de la période correspondante 1982. Durant la même période, la seule production manufacturière a progressé de 1,5 % sur les deux mois précédents et de 4 % par rapport à la même période correspondante de l'aumée dernière. Dans le secteur de la construction, en revanche, la production a respectivement diminuée de 1 % et de 0,5 %. La production des biens d'équipement s'est accrue de 1,5 % par rapport aux deux mois précédents et de 2 % d'une année à l'autre. Celle de biens de consommation s'est, pour sa part, inscrite en hansse, respectivement de 1,5 % et de 2,5 %. La production des matéfaiblesse du niveau, à moins de riaux de base et intermédiaires a progressé de 3 % et de 8,5 %. – (Agefi)

#### FAITS ET CHIFFRES

une partie normalement fréquenta-

• Augmentation des salaires à qu'aucun dossier sur l'avenir de la E.D.F.-G.D.F. - Les directions d'E.D.F. et de G.D.F. ont décidé, à remis aux administrateurs de Charl'issue d'une réunion avec les syndicats, le 14 décembre, d'augmenter les salaires de base de 2 % au 31 décembre, au lieu des 1,1 % prévus, portant ainsi les augmentations 1982 et 1983 à 18 % en niveau. Les syndicats (C.G.T., F.O., C.G.C., C.F.D.T. et C.F.T.C.), dans un communiqué commun, jugent cette hausse « nettement insuffisante ». Une nouvelle réunion doit avoir lieu fin janvier-début février pour examiner des aiustements complémentaires, la hausse des prix atteignant presque 19 % à fin octobre 1983 par rapport à décembre 1981.

• La C.F.D.T. déplore l'absence de débat de fond sur la politique charbonnière. — La C.F.D.T. • ressent comme une insulte le fait nal des ponts et chaussées.

bonnages de France avant la révnion du Conseil d'administration du

 Un colloque international sur l'évaluation des politiques publi-ques. — La direction de la prévision du ministère de l'économic, des finances et du budget organise, les 15 et 16 décembre, en collaboration avec H.E.C., l'E.N.A. et l'Ecole nationale des ponts et chaussées, un colloque sur l'évaluation des politiques publiques. De nombreux experts français et étrangers ont été conviés à cette recherche, portant sur l'amélioration de l'efficacité de l'action gouvernementale. Les tra-vaux se déroulent à l'Ecole nationale d'administration et à l'Ecole natio-

**AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS** 



#### LA B.N.P. OUVRE UN BUREAU DE REPRÉSENTATION EN NOUVELLE-ZÉLANDE

Le 28 novembre 1983, M. J.H. WAHL, directeur général de la BAN-QUE NATIONALE DE PARIS, accompagné de M. E.A. SAUTTER, di-recteur du département Asie-Océanie, a inauguré le Bureau de représenta-tion que la B.N.P. vient d'ouvrir à WELLINGTON, en Nouvelle-Zélande. Avec la création de ce bureau, la B.N.P. est désormais présente dans

A cette occasion, le directeur général de la B.N.P. a rencontré de nombreuses personnalités du gouvernement et du monde de l'économie et des finances, notamment M. H.C. TEMPLETON, ministre du commerce et de l'industrie, M. G.F. GAIR, ministre des transports, de l'aviation civile et des chemins de fer, ainsi que M. J.W.P. COOK, hant fonctionnaire du Trésor, et le D' R.S. DEANE, deputy governor de la Reserve Bank de

Cette nouvelle implantation atteste de la vocation de la première banque française à contribuer au développement des échanges franco-néo-zélandais. Cette initiative favorise, en outre, l'élargissement du champ des interventions de la B.N.P. dans les relations commerciales de la Nouvelle-Zélande avec les pays dans lesqueis la banque est installée, no-tamment en Asic et dans le Pacifique.

Dirigé par M. Michel LIMOUZINEAU, le nouveau bureau de représentation de la BANQUE NATIONALE DE PARIS est installé à

105/109 THE TERRACE (Marac House) 20 th floor WELLINGTON (New Zealand) Tel: 726 612/716 623 Telex: NZ 30438.



#### elf gabon

Le Conseil d'Administration d'Elf-Gabon, réuni le mercredi 14 décembre 1983 à Port-Gentil, a décidé de verser aux actionnaires un acompte à valoir sur le dividende de l'exercice 1983 de 2 400 F C.F.A. par action, soit 48 FF, auquel s'ajoutera un crédir d'impôt de 17,28 FF pour ceux des actionnaires qui en bénéficient.

Le paiement de cet acompte s'effec-tuera, en contrepartie du coupon r. 28, à compter du lundi 19 décembre 1983 aux guichets des établissements bancaires suivants :

Au Gabon:

 Union Gabonaise de Banque. • En France:

- Crédit Lyonnais. Banque Nationale de Paris.

Banque de Paris et des Pays-Bas.
 Banque Vernes et Commerciale de

- Crédit Commercial de France. Crédit Industriel et Commercial. Crédit du Nord.

To the state of th Branch Commence of States Control of the Contro The state of the s THE THE STATE OF T THE RESERVE OF THE PROPERTY OF A THE RESERVE OF THE PROPERTY 12 1 2 2 1 10 2 1 48 10 4 10 m green district the second gradus and a second sec marked and the street of the second and the second La production industrielle Onestgeneral transfer of the second 🖴 participa y de la del face e 🚉 ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕಿಂಗಾಗಿ ಅಂತಿ ಅಂತಿ 7: July 1, 1, 1 Frank Company Company THE REAL PROPERTY AND ASSESSED. F 22. NOTES CUCT DIEMS 7572 bes 10 1 de 1865 6 februare 15 1 de 1865 8 februare 15 15 1 de 6 THE AGENT OF THE AMERICAN STOOL W.

MARCHÉS FINANCI

AND THE RESERVE AND THE PROPERTY OF THE The case where were a market party of Marine American Commission of the Rights File of the Control

Car Busher Car Co. Stone and the second second second second second the the Balance and the same Carrier B. Mary Carrier B. will the second of the second of the second

ILA VIE DESS SOCIATES

William Communication of the C Section 1 Sectio To the second se

THE WARD WAR TARE SER DU DOLLAR A THE WAS 27 45 25 W

And a namena material liquider on white the bar of the property of the party of the

The second secon

រ : ១១ ស្គ

Bearing the part of the

From the course of the course of the

**一時間にはなった。** 

Magne 15.

The Miller the Apple of the Control of the Control

ATE SHEET SERVICES OF STREET

A CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PARTY.

Care tat de la care de

SECURE - AND THE SECURE SECURE

ete e elektroniski in

The service of the se

and one of the continue

Proceedings of the control of the co

Harmon Frederick Transfer (1996) (1997)

throughous and the first of the

Committee and the second

And the second second #1 Personal State of the Local

Les récoites vont être catante

11301.

before that we write. The same of the same THE PARTY IN BUILDING The state of the s The same of the same of the second to second the second 1 5 x 300 1 27

E the British was I was THE PARTY OF THE PARTY OF A Same of the same The Burney will be the second The state of the s and the standingers of the way Significant and the state of th the transfer the major the thirty Secretary of high companies and the second s The state of the s The second of th 中央の中央のマンチを、マンスをも

And the second s A SECTION OF THE PROPERTY OF T the Signature - Manager to the colonia AND REPORT OF THE PROPERTY OF Applied galactic residence of the control of the co Mark The Control of t **网络**斯特 新语行业 Faren allering THE PERSON NAMED IN COLUMN

A THE CONTRACTOR OF THE PARTY O A STATE OF THE STA make high and a service of the service of The second secon The state of the s The second of th Constitution of the section and the con-The state of the s a like the same as one

STATE OF THE STATE

医畸形的 南京的 医自己 医自动神经 加入自身的人

agradisi dan bermilan dari FAITS ET CHIFFRES AND THE PROPERTY OF THE Supplied to the Control of States

الرق يعمدن واريب الميكاء الرؤد المعلوب Serger and the second इन्हें हैं के संबंध के 🕝 🕏 🕏 moderate landaries of the grant of the second second second second La Company Comment Comment yalay wa daganing o المتراجع المعاوية المعاوية المتراكبة All property applying a server of the server A Re Line Market granter أأمها والمتحارب والمتعارض والمتعارض

State of the second second second a grading and the person of Contract of States Company of the last of the first a company of the control of the cont grade de la deservación

論傳表 的海 海 影響 新 課 是無信息行行。

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR The second secon AND STATE OF THE S AND THE PROPERTY OF THE PROPER

The state of the s THE STATE OF THE S Company of the second s

The state of the second second second second

(x,y) = (x,y) + (x,y

Martin Control of the Control of the

17 Apr. 44 Apr.

The second secon

MARCHÉS FINANCIERS BOURSE DE PARIS

**PARIS** 14 décembre

Repli

en raison de la séchera Parvenue, après deux nouvelles séances de progression légère, à son plus haut niveau de l'année, la Bourse de Paris est redescendue mercredi de son piédestal. Mais d'une petite marche seulement, en clôture, l'indicateur instantané s'établissant à 0,8 % en descent de con pièces président sous de son niveau précédent.

Ce repli, somme toute très raisonna-Ce repii, somme toute tres raisonnu-ble, était attendu, d'abord à cause de Wall Street, dont le comportement, dicté par l'évolution plutôt haussière des taux d'intérêt, devient peu rassu-rant; ensuite, en raison de la proximité de l'abhance manurale. de l'échéance mensuelle.

de l'échéance mensuelle.

Quatre séances pleines encore et, mercredi 21 décembre, ce sera la liquidation générale, la dernière de l'année boursière, et, sauf événement imprévu, la onzième rugissante..., pardon, gagnante de l'année. Du jamais vu, que des dégagements se produisent dans ces conditions ne saurait vraiment surprendre. Le plus étonnant est que la baisse n'ait pas revêtu une plus grande ampleur, surtout avec les ventes de caractère fiscal. Mais des investisseurs aux aguets, capitaux au poing, sont

caractère fiscal. Mais des investisseurs aux aguets, capitaux au poing, sont toujours là pour prendre la relève à la moindre défaillance, sur les valeurs de bonne qualité bien sur.

L'action Amrep a été réservée à la baisse; le main, dans un communiqué, la société laissait prévoir un résultat consolidé nul ou légèrement déficitaire. 1

Le voile est levé sur la destination du ring édifié la veille dans l'aile sud. Un blockhaus l'a remplacé, dans lequel des boxes seront aménagés. Un autre sera monté dans l'ailde nord. Les ban-是以和 T.S. ques sont furieuses. Plus moyen de cir-

- - 1222 La devise-titre s'est échangée entre 10,60 F et 10,65 F contre 10,64 F-10,73 F. Stabilité de l'or à Londres : 390 doilars l'once contre 389,20 dollars. A Paris, le lingot a gagné 400 F, à 106 000 F, mais le napoléon a reperdu

1 F, à 655 P.

- - -

2.7

್ಟ್ ಕಡುವ

. - . . . <u>\_</u>---

• Line

- - -

# **NEW-YORK**

La baisse s'accentue

Déjà bien amoreé vingt-quatre heures auparavant, le mouvement de baisse s'est pourauivi mercredi, à Wall Street, en s'accentuant très sensiblement.

Les actions des sociétés ferroviaires ont été particulièrement affectées, mais aussi celles des entreprises dont l'activité s'exerce dans les hautes technologies et des maga-

En clôture, l'indice des industrielles s'inscrivait à 1 246,64 (- 9,25 points), soit pra-tiquement à son niveau le plus bas de la journée.

Le bilan général a été mauvais. Sur 2 008 valeurs traitées, 1 141 ont baissé, 456 ont progressé et 411 n'ont pas varié. Hausse des taux d'intérêt, menace de sur-

chaufte économique : ces deux facteurs étaient déjà suffisents pour favoriser un repli accéléré déjà entretenu par les ventes de fin d'année. Le « gouron » de Wall Street, M. Henry Kaufman, allait en rajouter en prédisant, heureusement après la séance, que la Réserve fédérale resserterait les conditions de crédit au début de l'année prochaine. L'atmosphère n'en fut pas moins nerveuse autour du Big Board, comme si l'ou pressentait un événement majeur.

L'activité, toutefois, a été relativemen modérée et 85,4 millions de titres on changé de mains contre 93,5 millions préci demment.

| VALEURS                     | Cours du<br>13 déc. |                        |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| Alcoe                       | 44 1/4              | 44                     |
| AT,T,                       | <b>54 1/4</b> 1     | 637/8                  |
| Booking                     | 45 3/4              | 46.578                 |
| Chese Manhetten Bank        | 45 5/8              | 45<br>51 3/4           |
| Eastrum Kodak               | 52<br>74 5/8        | 73 1/2                 |
| Even                        | 38 3/8              | 37 7/8                 |
| Food                        | 41 1/4              | 41 1/4                 |
| General Bectric             | 57 3/4              | 56 1/2                 |
| General Foods               | 51 1/4              | 51 1/8                 |
| General Motors              | 74                  | 73 3/8                 |
| Goodynar                    | 30 3/8              | 29 7/B                 |
| LR.M.<br>LT.T.<br>Mobil Cit | 122<br>44 3/8       | 121 1/8<br>43 1/2      |
| Manager                     | 28 5/8              | 28 3/8                 |
| Pfiger                      | 35 5/8              | 34 E/B                 |
| Scharberger                 | 47 3/4              | 47 1/2                 |
| Texaco                      | 36                  | 35 1/2                 |
| UAL Mc                      | 365/8 1             | 36                     |
| Union Carbida               | 61 7/B              | 62 1/2                 |
| U.S. Steel                  | 29 1/4              | 28 1/2<br>53 7/8<br>50 |
| Westinghouse                | 54 1/2              | 53,7/8                 |
| Xerms Corp                  | 60 1/B              | 50 I                   |

#### LA VIE DES SOCIÉTÉS

S.E.I. – La société de construction et d'embranchements industriels, qui devait être introduite, le 14 décembre 1983, an etre introduite, le 14 décembre 1983, au second marché de la Bourse de Paris, n'a pu être cotée en raison de l'abondance de ordres d'achat (74 965 titres « au mieux, et 131 082 titres demandés de 275 F à 300 F alors que 11 000 actions, soit 10,47 % du capital de S.E.I. étaient offerts au public à un prix qui ne pouvait pas être inférieur à 250 F par action). La procédure a doac été remise à huitaine sons la forme d'un prix unitaire ferme et définitif de 300 F pour cette société dont l'introduction en Bourse a été présentée par le Crédit du Nord et par la charge d'agent de change Rondeleux-Oudart.

SOGINNOVE. — La Société générale 1- 755-1 1.000 SOGINNOVE. – La Société générale pour le financement de l'innovation, qui vient de l'êter son dirième anniversaire, a

**INDICES QUOTIDIENS** C' DES AGENTS DE CHANGE (Base 100 : 31 dic. 1982) 13 déc. 14 déc.

TAUX DU MARCHÉ MONÉTAIRE Effets privés du 15 déc. . . . . . . . . 12 1/2 % COURS DU DOLLAR A TOKYO 1 dollar (en year) ...... 235,23 235,30 international des capitanx. Dens la quatrième colonne, figurent les varis-

annoncé, à cette occasion, la distribution i ses actionnaires d'un dividende de 0,70 I par action de 100 F nominal (sur un bénéfice net de 306 000 F) au titre de l'exercice clos le 30 juin dernier après le 1,23 F distribués l'année précédente (sur un bénéfice de 1,15 million de francs ler gement de la une importante plus-value) ce qui constituat alors la première distri bution de dividende effectuée par une société financière d'unovation. Sogiunove qui a pour vocation de prendre des parti-cipations minoritaires dans le capital de petites et moyennes entreprises innova-tricas, a investi 53 millions de francs, depuis 1973, dans soixante-cinq entre

BANKERS TRUST. — Cet établissement, qui figure parmi les dix plus grandes banques américaines, va créer une filiale en France, au premier trimestre 1984, sous le nom de Bankers Trust France S.A. dotée d'un capital initial de 300 millions de francs. A l'heure actuelle. Bankers Trust Company, qui est déjà pré-sente dans plusieurs pays européens (Allo-magne fédérale, Grando-Bretagne, Italie, Suisse, Espagne), est également implantée dans l'Élégangue come le focuse d'une mocursale qui a pour clientèle les grandes entreprises industrielles et commerciale et une série d'institutions qui passent par son canal pour emprunter sur le marché

| •                | BOU                                                                                                                                                                                                                           | RS                                                                      | E                                                                        | DE PA                                                                                                                                                                 | ARIS Comptant                                                   |                                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                        | 14                                                                          | D                                                                  | ECEMBRE                                                                                                         |                                                                    |                                                          |  |  |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| -                | VALEURS                                                                                                                                                                                                                       | %<br>de:50m.                                                            | % du<br>coupon                                                           | VALEURS                                                                                                                                                               | Cours<br>préc.                                                  | Dernier<br>COURS                                        | VALEURS                                                                                                             | Coars<br>préc.                                                            | Dernier<br>cours                                                                      | VALEURS                                                                                                                                | Cours<br>préc.                                                              | Decreier<br>cours                                                  | VALEURS                                                                                                         | Cours<br>prác.                                                     | Dentier<br>cours                                         |  |  |  |  |  |
| =5<br>\$1.<br>12 | 3 %                                                                                                                                                                                                                           | 28 50<br>38 90<br>9710<br>112 50<br>88 10<br>90 69<br>91 95             | 0 616<br>4 342<br>1 115<br><br>4 953<br>4 177<br>0 072<br>3 010<br>7 059 | Dalanta-Valjecc Dév. Rég. P.d.C (Li) - Order-Bottin Dist. Indochine Orag. Tav. Pub. Occ-Lamotha Dunksp Eanx Bess. Victor Eanx Victor                                  | 531<br>110 50<br>338<br>200<br>200<br>204<br>5<br>990<br>873    | 529<br>112 50<br>325<br>303<br>200<br>201<br>           | Porches Profits Tubes Est Promust ex-Lain.R. Providence S.A. Publicis Parf. Souf. R. Ressorts Indust. Phivilian     | 176<br>5 45<br>38<br>390<br>1100<br>143<br>26<br>450                      | 38<br>398<br>1100<br>137 30<br>82 80<br>460                                           | Finousterer Fisader Gen. Belgique Gensert Giane Goodyear Grand Metropolitus Grand Metropolitus Guil Oli Onnada                         | 245<br>0 45<br>320<br>530<br>113<br>320<br>465<br>54<br>138 10              | 245<br>0 280<br>319 50<br>536<br>112<br><br>486<br>53 50<br>138 10 | Thyssanc. 1 000 Toray indust, icc, Visile Montagne Wagons-liss West Rand SECOND                                 |                                                                    | 586<br>336<br>73 50<br>CHÉ                               |  |  |  |  |  |
|                  | 13,25 % 80/90<br>13,80 % 80/87<br>13,80 % 81/90<br>18,75 % 81/57<br>16,20 % 82/90<br>16 % join 82<br>ED.F. 7,8 % 61<br>ED.F. 7,8 % 61                                                                                         | 102<br>101 20<br>110 50<br>110 75<br>110 41<br>137 20                   | 2 262<br>12 628<br>4 393<br>14 913<br>8 262                              | Economets Catera                                                                                                                                                      | 2505<br>410<br>245<br>479<br>165<br>575<br>284                  | 2505<br>405<br>240<br>478<br>156<br>580<br>285          | Ricgiès-Zus<br>Ripolin<br>Rocheto-Curpa<br>Rosario (Fin.)<br>Rougier et Fils<br>Rousselot S.A.                      | 133 10<br>44 70<br>65<br>13 70<br>110 10<br>55 80                         | 84 50<br>15 50<br>110                                                                 | Harabeest Honeywell Inc. Hoogover L. C. Industries Int. Mis. Chem Johannethung Kubota                                                  | 765<br>1400<br>124<br>489<br>480<br>1140<br>12 90                           | 765<br>1400<br>482<br>480                                          | C.D.M.E. Dufas Dufas Deuphin O.T.A. Herian Internabilier Métallurg, Minaire M.M.B. Novotal S.J.E.H. Pant Batata | 1087<br>495<br>392<br>1203<br>1895<br>132 80<br>310<br>1625<br>403 | 1110<br>486<br>390<br>1250<br>1880<br>132<br>303<br>1615 |  |  |  |  |  |
| E                | CA. Franco 3 %<br>CNB Bours jenv. 82.,<br>CNB Parthes.<br>CNB Suiz.<br>CNB jenv. 82.<br>B.S.M. 10.50% 77.<br>Carrelour 8,75% 75.                                                                                              | 130<br>101 55<br>101 50<br>101 55<br>101 55<br>2751<br>235              | 8351<br>5351<br>8351                                                     | Epirgue (B) Epargue de France . Epargue de France . Epargue de France . Escart Maure . Execut Maure . Execut . Execut . Execut . Execut .                             | 1101<br>325<br>1310<br>350<br>630<br>38<br>245                  | 1100<br>1319<br>353<br>620<br>38<br>254 80              | Secet Sacior SAFAA Safo-Alcum SAFT Saunier Deset Saint-Rephali                                                      | 37 50<br>2 70<br>72<br>208<br>254 80<br>20 10<br>82 80                    | 2 81<br>71<br>206<br>265 d<br>20 10<br>82 50                                          | Letonin Mannesmann Maria-Sponce Missiere Back Ptc Misser-Ressourc, Minnesses Nat. Nederlanden Morands Obversi                          | 255 50<br>491<br>36 90<br>87<br>105 60<br>870<br>218<br>19 50               | 254 70<br>35 85<br>67<br>102 60<br>214 10                          | Petroligaz Poron S.C. G.P.M. Far East Hotels Sodesho Sofibus Rodernoo                                           | 510<br>595<br>198<br>0 99<br>2750<br>217<br>455                    | 504<br>801<br>200                                        |  |  |  |  |  |
|                  | Interted (chi. cook) .<br>Lafinge 5 % 72<br>Mercel 8 ,75 % 77<br>Michalin 5 ,50% 70 .<br>Melichann 5 ,50% 70 .<br>Melichannes. 6% 79 .<br>Pergect 6 % 70-75 .<br>Sengli 10 ,25 % 77 .<br>SCREG 9 ,75 % 78 .<br>Télém 7 % 74 . | 237<br>324<br>1700<br>616<br>1890<br>208 80<br>350<br>651<br>152<br>185 | 23,710<br>32<br>158<br>81,500<br>169<br>20,550<br>35,100<br>             | Félix Potin Fern. Vichy (Ly) Franker FPP Franker Focap (Chit. et al.) Fornchre (Chit. et al.) Fornchre (Chit. et al.) Fornchre (Chit. et al.) Fornchre (Chit. et al.) | 1100<br>158<br>90<br>104<br>230<br>1150<br>199<br>80 80<br>1360 | 160 10                                                  | Selies du Midi Santa-Fé Sanam Sanam (M) Sanam (M) Scac Selier Lablanc Sanatio Maubasgo S.E.P. (M) Serv. Equip. Vét. | 280<br>185<br>52 80<br>58<br>195<br>269 80<br>146<br>81<br>43 20<br>38 90 | 268 90 o<br>184<br>52 80<br>86<br>195<br>265 50<br>147 10<br>171 30<br>44 80<br>39 10 | Patrional Holding Petrofish Coneda Prizer Irit. Priparie Assumer. Priniti Procese Gerible Ricoh Oy Ltd Rolinco Robeca Shell ir, toort. | 188<br>950<br>398<br>52 05<br>8 50<br>615<br>49 80<br>1103<br>1140<br>83 20 | 390<br>62 40<br>9 20<br>619<br>49 70<br>1091<br>1134               | Air-Industrie Air-Industrie Callulose de Pin C.G.Maritime Coperex F.B.M. (Li) Files Foormies Imp. GLang         | 6 50<br>189<br>29 96<br>10<br>463<br>70<br>1 70<br>1 85            | 5<br>30<br>8 500<br>456<br>456<br>3 500<br>1 71<br>1 700 |  |  |  |  |  |
| 4 4 4            | ThomCSF 8,9% 77                                                                                                                                                                                                               | 250<br>Cours<br>préc.                                                   | 16 600<br>25 100<br>Dernier<br>cours                                     | Forges Gasugnon Forges Stresbourg Forgestale France L.A.R.D France I.A.                                                                                               | 17 50<br>131 90<br>1265<br>78 20<br>99<br>551<br>190            | 18 20<br>131 50<br>1255<br>76 20<br>88<br>550<br>197 60 | Sicotal<br>Sintra-Alcutal<br>Sinsim<br>Sigh (Plant: Hévéns)<br>SMAC Acidroid<br>Sofal financière                    | 255<br>565<br>128 50<br>180<br>157<br>350 50                              | 253<br>585<br>128<br>180 10                                                           | Steel Cy of Can                                                                                                                        | 200<br>490<br>290<br>175<br>342<br>405<br>89 90                             | 198<br>486<br>171 50                                               | Le More Procupris Remento M.V. Sabl. Morillon Corv. S.K.F. [Applic. méc.] S.P.R. Total C.F.M. Ufinex            | 55<br>140<br>685<br>129<br>60<br>125<br>53 20<br>225 20            | 150<br>686<br>135                                        |  |  |  |  |  |
| _                | Aring Respond                                                                                                                                                                                                                 | E1                                                                      |                                                                          | From Paul Renard                                                                                                                                                      | 780<br>410                                                      | 785<br>381 50                                           | Soficomi                                                                                                            | 169 10<br>440                                                             | 169 20<br>457 <b>5</b> 0 d                                                            | ,                                                                                                                                      | -                                                                           | -                                                                  | •                                                                                                               |                                                                    |                                                          |  |  |  |  |  |

|      | T6ém. 7 % 74                        | 165                                      | 16 600            | Forget Gatuanon                                                   | 1750                    | 18 20                 | Sei                   | . 38 90            |                      | Shell fr. (port.)                 | 83 20                          |                                         | La Mare                                      | յ <sub>ե</sub> թ                  | 1 1 100                         |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| - 1  | ThomCSF 8,9% 77                     | 250                                      | 25 100            | Forges Street Communication                                       |                         |                       | Sicotei               | . 255              | 253                  | S.K.F. Aktieboleg                 | 200<br>490                     | 196                                     | ! Procuets                                   | ] 140 l                           | 150                             |
| ´ ]  | 1                                   |                                          | ,                 | Former                                                            | . 1265                  | 1255                  | Sintra-Attatal        | . 565              | 585                  | Sperry Rend<br>Steel Cy of Can    | 490<br>250                     | 486                                     | Romanto NLV.                                 | J 695 1                           | 686                             |
| : 1  | <i>i</i>                            |                                          | ·                 | Foogerolle                                                        | 78 20                   | 75 20                 | Simin                 | . 128 50           |                      | Stillionesin                      | 175                            | 171 50                                  | Sabi. Moniton Corv<br>S.K.F.(Applie, méc.) . | 128                               | ····                            |
|      |                                     | Cours                                    | Dernier           | France LARD                                                       | . 99                    | 89                    | Siph (Plant, Héréns)  | 190                | 180 10               | Sed Alterettes                    | . 342                          |                                         | SPA .                                        | 1 225                             | 135                             |
|      | VALEURS                             | préc.                                    | COURS             | France (La)                                                       | . 551                   | 550                   | SMAC Acidenial        | . 157<br>350 50    | 364 50               | Tenneco                           | 405                            | l                                       | Total C.F.N.                                 | 53 20                             | oi                              |
| 1    | <u> </u>                            | , p                                      | <u> </u>          | Frankel                                                           | 190                     | 197 60                | Softo                 | . 350 50<br>169 10 |                      | Them EMI                          | 99 90                          |                                         | Utinex                                       | 3 225 2G                          |                                 |
| ١    | <i>[</i>                            | ( ·                                      | ( ·               | From Paul Renard                                                  | . 780  <br>. 410        | 785<br>381 50         | Soficomi              | 440                | 457 60d              | .1                                | •                              | •                                       | •                                            |                                   | •                               |
| ١    | Aciers Paugent<br>A.G.F. (St Cent.) | <u>51</u>                                | 59                | GAN                                                               | 658                     | 38150<br>680          | S.O.F.I.P. Did        | 101                | 40, 500,             |                                   |                                |                                         |                                              |                                   |                                 |
| )    | A.G.F. (St Cook.) j                 | 358<br>4760                              | 359               | Sauront                                                           | 615                     | 815                   | Sciraci               | 747                | 750                  | VALEURS                           | Emission                       |                                         | VALEURS                                      | Emission                          |                                 |
| ١    | A.G.P. Vis<br>Agr. Inc. Madag       | 4760<br>20                               | 4750<br>74 50 a   |                                                                   | 1180                    | 1181                  | Sogepel               | 225                | 228                  | VALCOID                           | Frais incl.                    |                                         | VALEUTO,                                     | France stot.                      | net                             |
| 1    | Agr. Inc. Making<br>Alfred Harfieq  |                                          | 64 50             | Geovree                                                           | 110                     | l                     | Scotture Autog        | 69 80              | 72 60                |                                   |                                |                                         |                                              |                                   |                                 |
| ł    | [Allobroge ]                        | 376                                      | 376               | Gér, Arm. Hold                                                    | 23                      | 22 30                 | SPEG                  | 139 30             | 137 80               | 1                                 |                                | CAV                                     |                                              |                                   |                                 |
| ł    | André Rousière j                    | 140                                      | 135               | Gertand (Ly)                                                      | 590                     | <u>592</u>            | Specializa            | 175                | 177                  | Actions France                    |                                |                                         | (Luffitte-est-terme                          | 4117871 97                        | <b>4117871</b> 91/              |
| 1    | Applic. Hydraul                     | 328                                      | 325               | Gévelot                                                           | 256                     | 279 70d               | 4 SP1                 | 369 60             | 354 70               | Actions Investors                 | 273 54                         | 20114                                   | Latinto-Expansion                            | J 85123                           | 3∮ 62170e                       |
| ١    | Arbel                               | 41 60                                    |                   | Gr. Fixt. Constr                                                  | 192.90<br>80            | 198                   | Spie Batignolles      | 136 40             |                      | Actions effectives                | . 322 93                       |                                         | Laffeta France                               | 19891                             |                                 |
| ı    | Arrois                              | 400<br>15 30                             | 400               | Gds Most, Corbeil                                                 | 276                     | 276                   | Starni                | 239 80             |                      | Andicanii                         |                                |                                         | Latina Obig.                                 | 14174                             |                                 |
| 1    | At. Ct. Lairs<br>Aussecist-Roy      | 15 30<br>19                              | 16<br>1950        | Groups Victoirs                                                   | 539                     | 560                   | Synthelabo            | 307 50             |                      | A.G.F. 5000                       | . 242 31                       |                                         | Laffitta-Rend                                | 206 35<br>964 39                  |                                 |
| ١    | Auspecial-Rey                       | 19 81                                    | 19 50  <br>81     | G. Tracep. Incl                                                   | 158                     | 156                   | Teitringer            |                    | 780                  | Aging                             |                                | 35871                                   | Laffitte-Totopo<br>Lion-Associations         |                                   |                                 |
| ١    | Bacacia                             | 430                                      |                   | Huard-U.C.F                                                       | 38 50                   | 38 45                 | Testest-Aequites      | 148 20             |                      | AGF. interiords                   |                                |                                         | Lion-Associations<br>Livrat portalisaile     | 111103 889                        |                                 |
| ì    | Ranges Hypoth. Eur.                 | 334                                      |                   | Historianson                                                      | 28 50                   | 25 50                 | There at Mulb         |                    |                      | Altai                             |                                |                                         | Modele Investigation.                        |                                   |                                 |
| 1    | Blenz-Cuest                         | 284                                      | 283 50            | Hydro-Energie ,                                                   | 220 40                  | 243 10                | Transfel              |                    | ,                    | ALT.O                             |                                |                                         | Mosecic                                      | 54595 87                          | 7 54595 87                      |
| ١    | N.U. beacontin                      | 145                                      | 150               | Hydroc. St-Denis                                                  | 50 10                   | 49 50                 | Tour Sife!            |                    | 315                  | Amérique Gestica<br>Associe       |                                | 21638                                   | Mati-Obligations                             | 465 50                            | 444 39                          |
|      | Bénédata                            | 1600                                     |                   | Hermindo S.A                                                      |                         | 212                   | USner S.M.D           | 188                | 187                  | Bourse fematics.                  | . 21638<br>. 285 11            |                                         | NatioAssoc.                                  | 22504 89                          | 27459 96 +                      |
| Į    | Bon-Marché                          | 85                                       | 93                | laminest                                                          | 150 70                  | 150 60                | Ugino                 | 209                | 209 20               | Capital Pips                      | . 1230 83                      |                                         | 1 Natio Epergre                              | 12255 35                          | 12134 01 0                      |
| ł    | Boris                               | 340                                      | J I               | imenobaii                                                         | 285                     | 1                     | United                | 501                | 500                  |                                   | 27 9                           |                                         | Natio-Inter                                  | 928 77                            | 7 896 20 <b>+</b>               |
| Ì    | 19ma. Gez. lez [                    | 723                                      |                   | immobenque                                                        | 475                     | 1 1                   | Unidel                | 99 10              | E40                  | Conveniento                       | .] 290 50                      | 277 33                                  | NeticProcesses:                              | J 60147 B3                        |                                 |
| ١    | Call                                | 392<br>190                               |                   | krmeb. Marzelle                                                   |                         | 2010                  | UAP.                  | 550                | <b>549</b>           | Cortect                           | . 1056 49                      | 1008 58 4                               | .   Natio-Valeus                             | J 504 }                           | 481 15                          |
|      | Cambodos                            | 190<br>99                                | 99                | Impelies                                                          | 390                     | 1                     | Union Bresseries      | 69 30<br>367       | 1 I                  | Creation                          | . 400 58                       | 382 42                                  | [   Ublicera                                 | 15572                             |                                 |
| ł    | CAME                                | 188                                      |                   | Industrials Co                                                    | 670                     | 665<br>680            | Union Habit           | 257<br>274         | 1 277                | Croise Instactual                 | 374 07                         | 357 11                                  | Pacifique St-Hibsoni                         | 」 412年                            |                                 |
| ١    | Campager Mark                       |                                          | 240               | invest, (Sté Cent.)                                               | 695<br>37 50            |                       | Un. Imm. France       |                    | 1 441 1              | Dicator                           | 56556 S5                       | 58427 67                                | ا ستسخست ا                                   | 1 11851 ZQ<br>542 08              |                                 |
| 1    | Carbona Lorrains                    | 43 20                                    |                   | Jesger                                                            | 37 50)<br>300           |                       | Un. Ind. Critist      | 310                | 1 310 ~ [            | Oreage France                     | 297 61                         | 284 11 4                                | N Patrimoine Retente                         | 112742                            |                                 |
|      | Compard S.A                         | 127                                      | 125 20            | Lating-Bail                                                       | 300  <br>7670           |                       | Usinor                | 106                | 100                  | Drougs Investige                  | 735 13                         | 701794                                  | Phonix Placements                            | 23739                             |                                 |
| ı    | Cives Requirer                      | 815                                      | 927               | Lamoes                                                            | 110 70                  |                       | UTA                   | 185 40             | 185 50               | Drougt-Sicordi                    | 193.50                         | 184 73 4                                |                                              | 1 424 30                          | 405 08                          |
| ı    | C.E.G.Fritz                         | 183                                      | 184               | La Brossa-Duront                                                  | 85                      |                       | Vincey Bourget (Ny) . | 6 10<br>EA         | B354                 | Energie                           | 296 52                         |                                         | Placement cri-terms                          |                                   |                                 |
| •    | C.E.M,                              | 29                                       | 29                | Labora Cie                                                        | 794                     | 765                   | Virax                 | 54  <br>750        | 1 25 20 1            | Emmost See                        | . 6150 OS                      |                                         | Province Investion                           | 27120                             | 258 97                          |
| •    | Control Menty                       | 894                                      | 870               | Little-Bonsières                                                  | 221                     | 1 1                   | Weternan S.A          | 250<br>120         | 260                  | Epergrap Associations .           | 23788 34                       |                                         | Randero, St-Honoré                           | 11819 71                          | 11760 91                        |
| ŀ    | Contrast (Ny)                       | 102                                      | 102               | Locabail Immob                                                    | 522                     | 519                   | Brass. da Merco       |                    | 12480                | Eperges-Capital                   | . 6221 86                      |                                         | Sica, Hobbin                                 | J 406 90k                         | 388 51                          |
| ŀ    | Cerabeti                            | 58 SO                                    | 1 1               | Loca Dispassion                                                   | 168                     | 166                   | Brass. Ouest-Afr      | l 29 i             | 129                  | Epergne-Cities                    | 135831                         |                                         |                                              | 11850 12                          |                                 |
| . 8  | C.F.F. Fermilles                    | 124                                      |                   | Location calm                                                     | 232 50                  | 232 70                | t e                   |                    | ,                    | Epergra-indestr.                  | 431 76                         | 412 18                                  | I Selec Madril Div                           | J 341 07                          |                                 |
| Ì    | CFS                                 | 655                                      | 6467              | Locate                                                            | 347                     | 342.50                | Étrar                 | ngères             | _ ,                  | Epargna letter                    | . 682.92                       |                                         | Selection-Renders.                           |                                   |                                 |
|      | ICGUBL                              | 212<br>106 BO                            | 1 410 10 1        | Lordex 9ky)                                                       | 109                     | 108 90                | Euch                  | ger es             | * y                  | Epergra-Oblig                     | 178.33                         |                                         | Salace Val. France                           |                                   | 19080                           |
| ŀ    | C.G.V                               | 106 BO                                   | 1                 | Louine                                                            | 385                     | 390                   | 4                     |                    | 1                    | Eparges-Unis<br>Eparges-Valent    | . 875 89<br>345 17             |                                         | Sicar Associations<br>S.F.L. fr. et étr.     | 1052 33<br>458 77                 |                                 |
| ı    | Chambon (M.)                        | 390 I                                    | { }               | Luchaira S.A                                                      | 270                     | 278                   | AEG                   | 266  <br>301       |                      |                                   |                                |                                         | Seniman                                      | 476.66                            |                                 |
| H    | Charges Blvl i                      | 103 50                                   | المنفندا          | Machines Bull                                                     | 38 80                   |                       | Alczo                 | 301  <br>418       | 309   1<br>  419     | Eparoblig                         | . 1053 95<br>. 8915 98         |                                         | Signature                                    | 211 45                            |                                 |
| I    | Chian, Gde Paroisse                 | 55 PU                                    | 100 ID            | Magazins Uniprix                                                  | 55 20                   |                       | Malana - tan Maraka   |                    | 1279                 | Eurocia                           | 405 17                         |                                         | Shatpaca                                     | 1 320 80                          |                                 |
| ı    | C.J. Maritime , .                   | 385                                      | 398               | Hegnard S.A                                                       | 45                      | 70200                 | Agement bank          | 1202<br>541        |                      | Foncier Investins.                |                                |                                         | J Shen                                       | J 319 07                          |                                 |
| H    | Ciments Vicat                       | 239                                      | 570               | Maritimes Part                                                    | 140                     | 140                   | 4                     | 196                |                      | France-Gerantin                   |                                |                                         | Siveranta                                    | j 19677                           | 197 95 4                        |
| ı    | Claram (E)                          | 120                                      |                   | Margesine Cie                                                     | 39 10<br>285            | 400                   | Asturisone Minus      | 106                | l I                  | France-Investiga                  |                                |                                         | [Swinter                                     | .∤ 357 83                         | 34141                           |
| H    | Clause                              | 410                                      | 410               | Métal Déployé                                                     | 285<br>39 10            | 700                   | Banco Central         | 85 50              | B5 50 (              | FtObl. from.                      |                                |                                         | S1-5s                                        | 988 46                            | 941 73                          |
| - 51 | CL MA (Fr. Bas)                     | 395                                      | · · ·             | M. H                                                              | 39 10<br>232            | ı ~ ı                 | Ben Peo Esnanci       | 1 77 1             | l 77                 | Francis                           |                                | 958 65 8                                | SJG                                          | 784 94                            | 748 49                          |
| ı    | CMMA Mer Madag                      | 4 80                                     | l l'              |                                                                   | 232<br>405              | · · · ·               | B. N. Menope          | 7 25               | i i                  | Francic                           |                                |                                         | SJUL                                         | 1031 64                           | 964.86                          |
| ı    | Cochery                             | 48                                       | 48                | Mors                                                              | 405<br>145              | 1 ' I                 | IB. Réal internat !   | 92000              | 33010                | Fractificace                      | 424.77                         | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Sofriewart,                                  | 44172                             | 421 69 ¢                        |
| ŀ    | Cofradel (Ly)                       | 410                                      | : 7:0 I.          | Nacially S.A                                                      | 117                     | 130 80 1              | Barlow Rand           | 106                | 107                  | Fraction                          | 5910026                        |                                         | Sogepergee                                   | 314 76                            | 300 49                          |
| H    | Cogii                               | 224                                      | 1 227 1           | Nava Wortes                                                       | 8030                    | 111/                  | Bivecor               | 146                | 146 10               | Gestion Associations              | 11133                          |                                         | Sognatur                                     | 867 28                            | 824 13                          |
| ĸ    | Corplindus                          | 598                                      |                   | Navig. (For. Ce)                                                  | 346                     | 344                   | Bounter               | 37 50              | i [i                 | Gention Michigan                  | 573 12                         |                                         | Sognatur                                     | 1135 03                           | 1083 56                         |
|      | Comphos                             | 163                                      |                   | Nodet-Gouss                                                       | 89 60                   | 1 TE 1                | British Patrolegan!   | 60 10              | المقفدا              | Gest, Readement                   | 491 93                         |                                         | l Soloi bretiss                              | 475 44                            | 453 88                          |
|      | Comp. Lyon-Alem                     | 202                                      | 202 00            | OPS Puribes                                                       | 141 50                  | 1                     | St. Lambert           | 433 70             | 1432 20 1            | Gest. Sål. France                 | 379 75                         | 362.53                                  | U.A.P. Investies.                            | 348 19                            | 332 40                          |
| t    | Concorde (La)                       | 255 20<br>13 95                          |                   | Optorg                                                            | 118                     |                       | Caland Holdings       | 108                | 156                  | Havesamana Oblig                  | 1232 43                        | 44 Se ca                                | Uni-Associations                             | 102 14                            | 102 14 p                        |
|      | CALP,                               | 13 95<br>37                              | 16 25             | Origny-Descroise                                                  | 106                     |                       | Caracian Pacific      | 440                | ~~~                  | Horison                           | 657 86                         | 1 1111111                               | Uniforcier                                   | 257 36<br>981 47                  | 245 88 0                        |
| ŀ    | Créate (C.F.B.)                     | 192 50                                   |                   | Palais Nouveauté                                                  | 298                     |                       | Contanii-Ougra        |                    | I                    | LMS1                              | 375 75                         | 358 71                                  | Unigestion                                   | 681 42<br>653 89                  | 550 52.◆<br>624 24              |
| 100  | Créat Géa. Incl                     | 390                                      | 400               | Paris France                                                      | 92                      |                       | Commerchank           | 492<br>646         |                      | lindo-Susz Valeurs                | 638 44                         | 608 49                                  | 1   Bei-Jacon                                | 1133 64                           |                                 |
| ı,   |                                     | 455                                      | 455               | Peris-Orléens                                                     | 140                     | 140                   | Courtaukis            | 19 80              | 2095                 | ind irançaine                     | 11535 46                       | 11309 27                                | Uni-Régions                                  | 1447 61                           | 1381 97 o                       |
| ľ    | Cr. Universal (Cie)                 |                                          |                   | Part. Fig. Gest. Im.                                              | 330                     | 330                   | Dans, and Kraft       | 790                | 730                  | imeroblig                         | 10363 62                       | 9893 67                                 | University                                   | 1785 45                           | 1726 75 ♦                       |
|      | Cr. Universal (Cia)<br>Crédical     | 121 50                                   | 121 1             |                                                                   |                         |                       |                       | 80 10              |                      | Interellect France                | 283 18                         |                                         | Univer                                       |                                   |                                 |
| 7000 | Cr. Universal (Cie) Crédicel        | 121 50<br>115                            | 10                | Pothé-Cinéma                                                      | 279 50                  |                       | De Beers (port.)      |                    |                      |                                   |                                |                                         |                                              |                                   |                                 |
|      | Cr. Universal (Cie) Crédies         | 121 50<br>115<br>240                     | 235               | Pethi-Grécos<br>Pethi-Marcool ,                                   | 122 60                  | 125                   | Dow Chemical          | 359                | 350                  | intervalent indust                | 416 98                         | 35807                                   | Valoren                                      | 391 68                            | 373 90                          |
|      | Cr. Universel (Cie) Crédicel        | 121 50<br>115<br>240<br>315 50           | 235<br>315        | Pethi-Cinims<br>Pethi-Marcool<br>Pies Wonder                      | 122 60<br>132           | .125<br>132           | Dow Chemical          | 359<br>670         | 350 B                | intervaleus indust<br>Spenst. sal | 416 98<br>10334 94             | 398 07<br>10314 31                      | Valorery                                     | 391 66<br>10932 43 1              | 373 90<br>10878 04              |
|      | Cr. Universel (Cie)                 | 121 50<br>115<br>240<br>315 50<br>149 50 | 235<br>315<br>146 | Pathi-Ginicus<br>Pathi-Marcool<br>Piles Wonder<br>Piper-Heidslack | 122 60<br>132<br>387 50 | .125<br>132<br>387 80 | Dow Chemical          | 359<br>670<br>278  | 350<br>540<br>271 70 | Intervaleus Indust<br>Invest. sat | 416 98<br>10334 94<br>12460 37 | 398 07<br>10314 31<br>12435 50          | Valorery<br>Valore<br>Valored                | 391 68<br>10932 43 1<br>118416 11 | 373 90<br>10878 04<br>119296 70 |
|      | Cr. Universel (Cie) Crédicel        | 121 50<br>115<br>240<br>315 50<br>149 50 | 235<br>315<br>146 | Pethi-Cinims<br>Pethi-Marcool<br>Pies Wonder                      | 122 60<br>132           | .125<br>132<br>387 80 | Dow Chemical          | 359<br>670         | 350<br>540<br>271 70 | intervaleus indust<br>Spenst. sal | 416 98<br>10334 94             | 398 07<br>10314 31<br>12435 50          | Valorery                                     | 391 68<br>10932 43 1<br>118416 11 | 373 90<br>10878 04<br>119296 70 |

| tions en pourpentages, des cours de la séence du jour par rapport à ceux de la veille. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               | Règlement mensuel                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | c : coupon détaché; * : druit détaché;<br>o : offert; d : demendé; * : prix précédem.                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compan                                                                                 | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                     | Pressier<br>cours                                                                                                                                                       | Decisier<br>cours                                                                                                                                     | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Compen-<br>sation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>priorid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Premier<br>cours                                                                                                                              | Dernier<br>cours                                                                                                                                             | %<br>+-                                                              | Compon-<br>setion                                                                                        | VALEURS                                                                                                                                                      | Cours<br>prácéd.                                                                                                                                          | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Demise<br>cours                                                                                                             | %<br>+-                                                            | Compan-<br>sation                                                                                                                                           | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cours<br>précéd.                                                                                                                           | Premier<br>coers                                                                                                                                                                             | Dernier<br>cours                                                                                                                                   | %<br>+ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Compan-<br>sation                                                                                                   | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cours<br>précéd.                                                                                               | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                             | Dennier<br>court                                                                                                                   | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                        | Accor Agunca Havas As Suparm Als Suparm Als Suparm Als Suparm Als Suparm Anchan-Ad Annua Anpics gaz Anjara Prices Anc Dess. Br. Ball Equiper Ball Eq | 205<br>835<br>511<br>592<br>72 30<br>137<br>815<br>348 80<br>347<br>1035<br>442<br>263 10<br>408<br>276 10<br>409<br>276 10<br>409<br>276 90<br>1630 | 204 50<br>822 50<br>808 390 10<br>72 138 50<br>715 349 1025<br>1025 444 272 5877 409 50<br>271 404 235<br>1550 1570 676 676 274 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 | 72<br>138<br>7715<br>349<br>345<br>1025<br>444<br>270<br>597<br>409<br>50<br>271<br>401<br>1780<br>1780<br>1780<br>1780<br>1780<br>1780<br>1780<br>17 | - 0.37<br>- 0.178<br>- 0.04412<br>- 0.059<br>- 0.0 | 700<br>840<br>770<br>710<br>153<br>33<br>86<br>145<br>920<br>330<br>1280<br>280<br>57<br>365<br>730<br>1198<br>128<br>485<br>128<br>485<br>128<br>485<br>780<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280 | Euromerché Europe et 1 Façon Fichel-basche Frigon Fichel-basche Friedmin (Sde.) Gill. Giophys. Hacherte Hacherte Hacherte Hacherte Hacherte Hacherte Lapter L | 700<br>8311<br>702<br>178 20<br>198 35 50<br>148 10<br>954 20<br>1560 30<br>258 30<br>314 90<br>60 30<br>258 30 | 195<br>36 60<br>86<br>396<br>148<br>890<br>279<br>325<br>1564<br>1316<br>98 50<br>289 90<br>369<br>1220<br>153<br>1220<br>474<br>2001<br>1270 | 700<br>625<br>810<br>721<br>194<br>35<br>895<br>149<br>895<br>149<br>895<br>149<br>895<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120 |                                                                      | 655<br>1125<br>166<br>1370<br>336<br>475<br>320<br>17 20<br>85<br>48<br>151<br>385<br>240<br>820         | Pachabonn Pashon Pashon Pashon Pashon Parnol-Ricard Párcoles (Fas) — (aratis.) — (aratis.) — (aratis.) Pashon Pashon Post Post Post Post Post Post Post Post | 939<br>246<br>134 50<br>1219<br>457<br>75 50<br>939<br>630<br>1250<br>1250<br>1386<br>315<br>341 20<br>24 90<br>33 80<br>45<br>145 50<br>425<br>70<br>815 | 900<br>245<br>137<br>1230<br>433<br>75<br>1000<br>630<br>1235<br>168 90<br>1385<br>314 80<br>523 50<br>23 10<br>93<br>46<br>145<br>415<br>415<br>416<br>810                                                                                                                                                                       | 38 05<br>74 90<br>198<br>61<br>310<br>140<br>342<br>1705<br>900<br>245<br>137 50<br>1238<br>75 05<br>1000<br>1235<br>189 90 |                                                                    | 71<br>182<br>37<br>710<br>82<br>139                                                                                                                         | Angle Amer. C. Arrigold B. Ottomane BASF (Akt) Beyer BASF (Akt) Beyer BASF (Akt) Beyer Chase Mark. Charter Cha                                                                                                                                                                                          | 178 1142 930 662 682 594 34 90 480 317 80 10 1230 188 561 800 188 550 408 442 50 418 262 786 211 10 38 85 102 163 60 1315                  | 1142<br>926<br>657<br>653<br>33 50<br>480<br>317<br>79 10<br>1215<br>145 20<br>321 10<br>560<br>794<br>405<br>404 70<br>439<br>405<br>320<br>624<br>78 90<br>206 50<br>36 50<br>59 99<br>150 | 1140<br>925<br>580<br>580<br>580<br>317<br>79 10<br>148 20<br>2216<br>148 20<br>332 110<br>560<br>6 545<br>6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | - 1 96<br>- 0 175<br>- 0 235<br>- 3 72<br>- 1 235<br>- 3 72<br>- 1 240<br>- 1 150<br>- 0 264<br>- 0 264<br>- 2 38<br>- 0 264<br>- | 490<br>84<br>1490<br>150<br>215<br>840<br>725<br>970<br>460<br>425<br>496                                           | Int-Yokado ITT- Mataushitas Merok Manasushitas Merok Mahabi Corp. Mestié Moria Philip Morrin Philip Morrin Philip Morrin Philip Morrin Philip Morrin Restrict March Morris Restrict Morris Restrict Morris Morris Restrict Morris | 434<br>479<br>1100<br>1422<br>469<br>88 10<br>368 80<br>507<br>64 80<br>1468<br>153 90<br>237 90<br>868<br>773 | 480 40<br>84 10<br>889<br>925<br>301 50<br>679<br>1100<br>785<br>143 80<br>430<br>474<br>1100<br>1417<br>462 10<br>87 20<br>363 90<br>504<br>151 80<br>152 80<br>880<br>756<br>538<br>463<br>538<br>463<br>538<br>538<br>532 | 430<br>472<br>11400<br>462 10<br>87 20<br>363 90<br>509<br>• 82 50<br>1452<br>151 60<br>236 50<br>880<br>754<br>1125<br>538<br>532 | - 0 88<br>- 1 23<br>- 1 99<br>+ 1 43<br>- 0 67<br>- 1 30<br>+ 1 01<br>- 0 39<br>- 0 89<br>- 1 48<br>+ 0 45<br>- 1 147<br>- 1 02<br>- 1 47<br>- 1 02<br>- 1 43<br>- 1 43<br>- 2 71<br>- 1 43<br>- 2 74<br>- 2 7 |
| 1490<br>720<br>103                                                                     | C.I.T. Alcatel<br>Clab Méditure<br>Codetal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1451<br>789<br>116 50                                                                                                                                | 1390<br>772<br>117 80                                                                                                                                                   | 1400<br>767<br>117 80                                                                                                                                 | - 351<br>- 028<br>+ 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1360<br>970<br>900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mertell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 850<br>1270                                                                                                                                   | 1709<br>850<br>1270                                                                                                                                          | - 121<br>- 116                                                       | 760<br>610<br>290                                                                                        | Sign. Ent. B<br>Sign.<br>Sign.                                                                                                                               | 489<br>302 50                                                                                                                                             | 807<br>499<br>301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 810<br>499<br>301                                                                                                           | + 125<br>- 049                                                     | CC                                                                                                                                                          | TE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CH/                                                                                                                                        | NGE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | S DES E<br>X GUICH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EIS<br>EIS                                                                                                          | MARC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HÉ L                                                                                                           | IBRE                                                                                                                                                                                                                         | DE L                                                                                                                               | 'OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                        | Colineg<br>Coles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 188 50<br>206<br>124                                                                                                                                 | 122 50                                                                                                                                                                  | 187<br>201 30<br>120                                                                                                                                  | - 079<br>- 180<br>- 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Michelle<br>Mid (Clai)<br>Midlend Bt S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 783<br>1390<br>173 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1376<br>172                                                                                                                                   | 780<br>1374<br>172                                                                                                                                           | - 039<br>- 115<br>- 109                                              | 1280                                                                                                     | Sliminco                                                                                                                                                     | 1390<br>501                                                                                                                                               | 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1350<br>500                                                                                                                 | - 287<br>- 019                                                     | MARC                                                                                                                                                        | CHÉ OFFICIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COURS<br>préc.                                                                                                                             | 14/1:                                                                                                                                                                                        | 2 //(318                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | /ente                                                                                                               | MONNAJES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T DEVIS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    | COURS<br>14/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1150<br>685<br>540<br>81<br>840<br>510<br>165<br>156<br>1900                           | Order Net. Channol Laire Channol Laire Channol | 759<br>508<br>88 40<br>882<br>532<br>171<br>161 40<br>060<br>437                                                                                     | 450<br>43 15<br>128 50<br>605<br>1210<br>750<br>510<br>83 50<br>873<br>550<br>161 50<br>2045<br>434                                                                     | 873<br>548<br>166<br>161 60<br>2040<br>432 50                                                                                                         | - 389<br>- 114<br>+ 431<br>+ 033<br>- 118<br>+ 039<br>- 351<br>- 252<br>+ 012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1400<br>480<br>97<br>540<br>210<br>8<br>46<br>250<br>64<br>680<br>205<br>950<br>152<br>2190<br>38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alfres Lail (Ball) M.M., Penarroja M.M., Penarroja Mot., Laroy-S. Moulines  | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 487<br>106 50<br>648<br>215 50<br>10 30<br>48 50<br>296<br>70 30<br>676<br>189<br>969                                                         | 42<br>1390<br>487<br>104 90<br>847<br>215<br>10 30<br>48 50<br>296<br>70 30<br>576<br>190<br>965<br>180<br>190<br>140                                        | + 093<br>- 092<br>- 236<br>- 112<br>- 199<br>- 084<br>- 014<br>- 104 | 415<br>376<br>1310<br>189<br>1840<br>225<br>520<br>178<br>300<br>65<br>1540<br>1090<br>890<br>285<br>377 | Thomson C.S.F.<br>U.F.B.<br>U.L.S.<br>U.C.B.                                                                                                                 | 480<br>439<br>412<br>1405<br>1189<br>1895<br>530<br>203<br>315<br>68 90<br>1745<br>1994<br>268                                                            | 472<br>435<br>412<br>330<br>188<br>880<br>239<br>50<br>520<br>520<br>68<br>50<br>730<br>68<br>50<br>730<br>68<br>50<br>730<br>68<br>50<br>309<br>68<br>50<br>309<br>68<br>50<br>309<br>68<br>50<br>309<br>68<br>50<br>309<br>50<br>309<br>50<br>309<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 459<br>428<br>412<br>413<br>41390<br>187 20<br>1880<br>238 96<br>5206<br>308<br>68 50<br>(730<br>0872<br>265 50<br>505 50   | + 147<br>- 190<br>- 2<br>- 085<br>- 154<br>- 221<br>- 093<br>- 239 | Allemage<br>Belgique<br>Pays Bas<br>Deserme<br>Norvège<br>Grande-E<br>Grèce (10<br>Suisse (1<br>Suisse (1<br>Autriche<br>Espagne<br>Portugal i<br>Canada (8 | in (\$ 10) In (\$ 10) In (\$ 10) In (\$ 100) In | 8 40<br>305 17<br>15 01<br>271 95<br>84 17<br>108 28<br>11 98<br>8 52<br>5 03<br>380 50<br>104 06<br>43 30<br>5 29<br>6 39<br>6 73<br>3 57 | 0 306 8 15 0 272 0 84 0 108 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                 | 046 14.2<br>370 257<br>520 79<br>700 104<br>988 11.6<br>550 7.2<br>955 4.5<br>150 369<br>320 99                                                    | 200   3<br>2500   2<br>2500   3<br>2500   3<br>2000                                                                                       | 8 570<br>311<br>15 300<br>277<br>87<br>111<br>12 400<br>9 500<br>5 500<br>6 800<br>6 800<br>6 800<br>6 800<br>3 600 | Or fin fictio en barr<br>Or fin (en lingo)<br>Piños française (1<br>Piños française (1<br>Piños facilitates (20 fi<br>Piños facilitates (20 fi<br>Piños de 20 dota<br>Piños de 5 dotar<br>Piños de 5 dotar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0分<br>0分<br><br>                                                                                               | 34<br>15<br>16                                                                                                                                                                                                               | 05700<br>05800<br>656<br>425<br>555<br>530<br>781<br>985<br>950<br>195                                                             | 106250<br>106000<br>655<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

The state of the s

2. LA LOI SUR LA PRESSE : « Non à l'imposture », par Gabriel Enkiri ; « Aider à la création de publications », par Francis Schwarz ; « Pour le pluralisme, prenons l'offensive », par Gilles Catoire et Michel Leymane. LU: l'Extrême Droite en France, de Jean-Christian Petitfils.

ÉTRANGER

- 3. LA GUERRE AU LIBAN
- 4. EUROPE
- 5. ASIE
- DIPLOMATIE
- 5-6-7. AMÉRIQUES - « La démocratie uruduavenne entre

**POLITIQUE** 

8-9. Le rejet de la motion de censure déposée par l'opposition. 10. DEUX POINTS DE VUE : « L'opposition face à l'extrême droite », par Monique Pelletier ; « Les socialistes et la communication », par Alain

SUPPLÉMENT

13 à 18. LA YOUGOSLAVIE STABLE ET FRAGILE.

CULTURE

- 19. EXPOSITIONS : Electra, au Musée MUSIQUE : le « tango stupéfiant »,
- d'Hélène Delavault. 21. COMMUNICATION : après la grève à

LE MONDE **DES LIVRES** 

dance Montherlant-Peyrefitte? Philippe Joccottet entre l'ombre et la LE FEUILLETON : « la Vie de Racine,

25. BILLET: fallait-il publier la correspon

- de François Mauriac », par Bertrand Poirot-Delpech 26. LA VIE LITTÉRAIRE. 27. AU FIL DES LECTURES.
- 30. RÉCITS: l'écrivain et son clown. 32-33, VOYAGES A TRAYERS LES LIT-TÉRATURES ÉTRANGÈRES: Argenine, la soif de lire et de savoir 34. HISTOIRE : Marco Polo en business man du Moyen Age.
- 36. SOCIÉTÉ: le combat des « crosses-
- 37. SOCIÉTÉ : « Arguments » ressuscité René Lochu, un jeune libertaire.

SOCIÉTÉ

23. ÉCHECS. 38. Le message de l'épiscopat français aux immigrés. — REGIONS : le budget 84 en lie-

de-France. 39. EDUCATION.

**ECONOMIE** 

- 41. SOCIAL : les négociations pour i assurance-chômage.

  CONJONCTURE.

  Le Système Doumeng > (II), par Jacques Grall.

  Le TRANGER.

- AFFAIRES.

RADIO-TÉLÉVISION (22) INFORMATIONS SERVICES > (23): Rétromanie: « Journal offi-

ciel »; Météorologie; Mots croisés; Loto; Loterie nationale.

Annonces classées (40); Carnet (22); Programmes des spectacles (20-21); Marchés financiers (45). anciers (45).

Le numéro du « Monde » daté 15 décembre 1983 a été tiré à 479 803 exemplaires



## **BIRMANIE** I semaine à BANGKOK

15 jours en BIRMANIE

Départs : les 28/01 et 18/02 Prix: 20500 F

PEUPLES DU MONDE 10, rue de Turenne *75004 PARIS* - 271-50-56 | 9

#### Repli général du dollar à la suite d'interventions massives de la Bundesbank

La hausse du dollar sur les marchés des changes, très rapide ces derniers jours, a été brutalement interrompue mercredi soir, 14 décembre et jeudi 15 décembre, à la suite d'interventions massives de la Bun-desbank (Banque fédérale d'Allemagne), qui a consacré plus de 500 millions de dollars à défendre sa monnaie. En conséquence, le cours de la monnaie américaine, qui avait atteint 2,7780 DM à New-York dans l'après-midi du mercredi (heure européenne), est revenu jeudi, en fin de matinée, à 2,7590 DM. Sur la place de Paris, après avoir été coté 8,4750 F mercredi au marché officiel, le dollar s'est élevé jusqu'à 8,49 F quelque temps après à New-York, puis il s'est replié à 8,44 F environ.

De l'avis des milieux financiers internationaux, l'intervention de la Bundesbank était indispensable pour casser la spirale ascensionnelle qui emportait le « billet vert » vers

Avec la création

d'une société holding

LE C.E.A. VEUT ASSURER

**SA DIVERSIFICATION** 

INDUSTRIELLE

Le Commissariat à l'énergie ato

mique va pouvoir regrouper ses par-

ticipations dans des sociétés indus-trielles. Le conseil des ministres du

14 décembre a en effet adopté un

décret permettant la création par le

C.E.A. d'une société holding à

même de regrouper les participa-tions du groupe et d'en prendre de

Le C.E.A. compte aujourd'hui

plusieurs dizaines de filiales dans le

nucléaire (COGEMA et Frama-

tome) mais aussi dans les services informatiques (CISI), les circuits intégrés (CRISMATEC), la roboti-

que, les technologies biomédicales,

voir les études économiques

Au moment où les techiques avan-

cées de l'atome – notamment le sur-

générateur – risquent d'être ralen-

ties, la vocation industrielle et la

diversification du C.E.A. sont un

impératif pour ses dirigeants. En ou-

tre, la création de cette société hol-

ding, dont les actifs vitaux sont es-timés à quelque 6,6 milliards de

francs, permettra au C.E.A. - éta-

marché financier. D'autres sociétés

pourront entrer dans le capital de cette société holding, à condition

que leur participation reste au-

ssous de la minorité de biocage,

COSMOPOLIS

un choix incomparable

de sacs, bagages et

petite maroquinerie

ıt public – d'avoir accès au

nouvelies.

(WHARTON).

soit 33 %.

des sommets insoupçonnés. Toutefois, elle ne leur semble pas suffi-sante pour casser véritablement un mouvement qui s'appuie sur des données de base tout à fait haussières, notamment la perspective de Etats-Unis l'année prochaine, et surtout une certaine pénurie de dollars. très perceptible en cette fin d'année. Le franc français a été quelque pen discuté ces jours-ci, faiblissant

un peu par rapport à toutes les monnaies, notamment le mark, dont le cours a continué de s'élever sur la place de Paris, passant de 3,0550 Fà 3,06 F: il valait encore moins de 3,04 F la semaine dernière. Les efforts de la Bundesbank pour faire remonter le mark vis à vis du dollar conduisent, automatiquement, à faire baisser le franc. à moins que la Banque de France n'intervienne à son tour, ce qu'elle a commencé à faire, selon toute appa-

#### HAUSSE CONTINUE **DES PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES**

Les prix des matières premières importées par la France ont aug-menté de 2,4 % en novembre par rapport à octobre. Les prix alimen-taires ont augmenté de 2,6 %, les prix industriels de 2,1 %.

Par rapport aux prix moyens de 1982, la hausse de l'ensemble des matières premières importées atteignait 33,4 % en novembre.

A Bruxelles

#### **LES DIX SONT PARVENUS** A UN ACCORD **SUR LA PÊCHE DES HARENGS** Bruxelles (Communautés euro-

péennes). - Depuis l'accord des ministres au début de l'année sur la politique commune de la pêche, les Etats membres de la C.É.E. n'étaient jamais parvenus à faire le moindre procès à propos des modalités concrètes d'application. Mais le 14 décembre, après cinq réunions in-fructueuses, les Dix ont abouti à un accord de principe sur la répartition des captures de harengs en mer du Nord. Selon le niveau total des prises qui sera retenu, fin janvier, pour l'ensemble des pays (155 000 à 250 000 tonnes), la France obtiendra un cota compris entre 21 400 tonnes et 30 000 tonnes pour

M. Guy Lengagne, secrétaire d'Etat à la mer, et les représentants des professionnels présents à Bruxelles, ont exprimés leur satisfaction pour ce « premier succès de l'Europe bleue ».

Le conseil des ministres a aussi approuvé un projet d'accord, négo-cié par la Commission européenne, avec le Canada. Au terme de cet arrangement, Ottawa octrole dans les eaux territoriales canadiennes des droits de pêche aux flottes de la C.E.E. pour la période 1984-1995, portant sur 16 000 tonnes de cabillaud et 7 000 tonnes de calamars par an. En contre partie, les Dix augmentent les concessions tarifaires consenties dans l'accord précédent pour les produits congelés exporté par le Canada.

MLS.

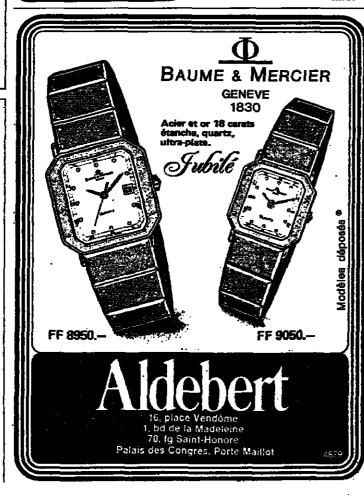

#### Malgré la pression de ses clients

#### LA COMPAGNIE BRITANNIQUE **DES PÉTROLES NE BAISSERA PAS SES PRIX**

La B.N.O.C. (British National Oil Corporation) ne modifiera par les prix de son pétrole au premier trimestre de l'an prochain. Cette décision, très attendue par les milieux pétroliers, a été prise par souci de conforter l'OPEP. Une baisse des prix officiels du pétrole de la mer du Nord, actuel ajustés aux cours de l'OPEP, ris quait, en effet, de déstabiliser l'Organisation. Si la B.N.O.C. avait baissé ses prix, une réunion extraordinaire de l'OPEP aurait dû vraisemblablement être convoquée dans les meilleurs délais.

En acceptant de jouer la stabilité et la prudence, la B.N.O.C. a pris le risque de contrarier ses clients et nême d'en perdre. Le baril de Brent Blend - le produit de référence en mer du Nord - s'échangeait entre 28,6 dollards et 28,80 dollars ces jours derniers, soit moins que son cours officiel de 30 dollars.

#### **DEUX SOCIÉTÉS FRANÇAISES** S'ASSOCIENT AU PROJET BRITANNIQUE «EUROROUTE»

Londres. - Alsthorn-Atlantique et les Grands Travaux de Marseille ont annoncé, mercredi 14 décembre, à Londres, qu'elles viennent de constituer un groupement d'intérêt économique afin de s'associer au projet baptisé «EuroRoute» de liaison fixe à travers la Manche. Jusque-là exclusivement britannique, «EuroRoute» se pose en concurrent du projet mis au point par les gouvernements français et anglais et qui ne vise qu'à la réalisation d'un tunnel ferroviaire à voie

Beaucoup plus ambitieux, «Euro-Route» veut associer des ponts et des tunnels pour acheminer des trafics à la fois ferroviaire et routier. Bien que nettement plus coûteux (43 milliards de francs contre 15 à 19 milliards), «EuroRoute» offrirait, selon ses promoteurs, le meilleur taux de rentabilité de tous les projets avancés, et procurerait cinquante mille emplois pendant cinq ans dans chacun des deux pays . - (Corresp

• Les réparateurs de voitures refusent de signer un accord sur les hausses de prix. - La Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (C.N.C.R.A.) refuse de signer un accord sur les prix sur les bases proposées par le gouvernement, ont annoncé, le mercredi 14 décembre, les représentants de la profession. Selon ces professionnels, une limi-

tation des hausses n'est pas possible en l'absence de [précisions] tou-chant à l'évolution des salaires, des charges sociales, des charges siscales et du coût des services publics. Ils «considèrent qu'ils ne peuvent attacher aucun crédit aux promesses du gouvernement qui n'a pas été capable, en 1982 et en 1983, de tenir ses propres engagements pour limiter l'inflation. Une bausse annuelle de 4 à 5 % était proposée par le gouvernement.

#### \_Sur le vif-La grande dèche

Il y a quelque chose qui ne colle pas quelque part. Le dollar se shoote. On est endetté jusqu'aux sourcils, on doit la begatelle de 500 milliards à l'étranger. Les prix augmentent. Les sa-laires stagnent. On n'arrive pas à se faire augmenter. Nos em-ployeurs crient misère, ils sanglotent, ils s'effondrent sous les charges. Et pourtant chez Feu-chon, où j'ai eu la curiosité d'aller mettre le nez, on croule sous les commandes de cadeaux d'entreprise. Tiens ! Je croyais qu'ils étaient séverement taxés et qu'en conséquence beaucoup de boîtes y avaient renoncé. Oui, en 1982. Cette année, en revanche les firmes jouent au Père Noël avec une générosité inégalée.

Idem pour les notes de frais, me disait l'autre jour Miliau, le compère de Gault, coauteur du Guide. Les restaurants les plus chers n'ont ismais servi autant de déjeuners d'affaires. A croire que les sociétés ont trouvé un true pour contourner le rèalement. Autre suiet d'étonnement. toujours au chapitre des grands restaurants. Ce n'est pas seulement à midi qu'ils sont pris d'assaut. Le soir aussi. Et là, il est rare de voir les gens ramasser l'addition. Si vous voulez dîner chez Taillevent - compter autour de 1 200 F pour deux, - It faut retenir quatre semaines à Même son de cloche chez Car-

tier. On ne sait plus où donner da « Must ». Le chiffre d'affaires a augmenté de 21 % par rapport à l'an dernier. Et attendez, ce n'est pas fini, ca va dégringoler d'ici à la Saint-Sylvestre. Et pas seusment dans la cheminée des émics du pétrole et des milliardaires ilbeneis. Il semble que les Français aient décidé de leur emboîte pas, ils sont pris d'une frénésie de champagne, de truffes, de foie gras, de bijoux, de fournirea, de sorties. Ils veulent rêver, m'at-on expliqué. Ils veulent échapper aux dures réalités de la vie. Ils veulent s'éclater. Luxe, bringue et volupté.

Ils ont de la chance les Francais. Hier matin, à la radio, i'entendais une patronne de bistro, toute contente, toute réjouie. Son prix fixé, elle a enfin eu le droit de l'augmenter. De 33 F, il va passer à 35 F. Elle va pouvoir forcer sur la creme caramel et gâter la clientèle. La fête ! ... CLAUDE SARRAUTE.

· Marguerite Yourcesar blessée

dans un accident. A Nairobi, au Ko-

nya, où elle séjournait depuis une

quinzaine de jours, Marguerite Yourcenar, – la première femme élue à l'Académie française – a été

victime d'un accident de la circula-

tion, mercredi soir 14 décembre.

Elle a été rénversée par un minibus non loin de son hôtel. Marguerite

Yourcenar a été immédiatement

#### Enlevé au Pays basque français M. MAREY A ÉTÉ RETROUVÉ SAIN ET SAUF

(De notre correspondant.)

Bayonne. - M. Alfonso Segundo Marey, enlevé dimanche 4 décembre au Pays basque, a été retrouvé vivant mercredi 14 tôt dans la matinée. Fils d'un réfugié politique de la guerre d'Espagne, M. Marey, cin-quante ans, avait été kidnappé sous les yeux de sa femme près de son domicile à Hendaye. Peu après cet enlèvement, la police avait arrêté un ancien légionnaire de nationalité française, M. Pedro Sanchez, qui, pour l'instant, a gardé le silence sur cette affaire (le Monde des 8 et 10 décembre).

Ce sont des coups de téléphone anonymes de personnes se réclamant d'un Groupe antiterroriste de libération, inconnu jusqu'alors, qui ont permis de retrouver M. Marey près du poste-frontière de Dancharia (Pyrénées-Atlantiques). De nationa-France depuis son enfance.M. Marey n'avait aucune activité politique rue. Son aventure, dont il est sorti très affaibli, pourrait résulter d'une méprise. Cette erreur aurait incité ses ravisseurs, le Groupe antiterroriste de libération, à le relâcher, tout en affirmant au téléphone son intention de rendre « coup pour coup » aux séparatistes de l'ETA.

#### TRANSIT INTERNATIONAL AUTOMOBILES - BAGAGES

U.S.A. - CANADA - ALGERIE TUNISIE - MAROC - AFRIQUE DOM-TOM - MOYEN ORIENT etc...

**TOUTES DESTINATIONS** 

CARSHIP SARL e (1) 500-03-04 20, rue Le Sueur - 75116 Paris

(Publicité)

Réveillonnez au KRITER Brut de Brut bien glacé!

Découvrez les fourrures éternelles



transportée à l'hôpital, où l'on a diagnostiqué un léger traumatisme crânien. Néanmoins, es raison de son age - quatre vinats ans. - elle a été placée pour singi-quatre heures en salle de réanistation, sous surveillance constante. Un bon conseil **Pour acheter** votre



**Yenez** nous voir avec cette annonce

Nous vous lerons le prix "grance surface" (exemple: OLYMPUS OM10 avec obj. 1.8/50 mm). 1296 F

Nous vous montrerons comment personnaliser votre équipement avec les 57 accessoires et les 28 objectits OLYMPUS.

Un de nos spécialiste vous fera assecir et prendra tout son temps pour vous faire une démonstration complète.

Vous serez sûr de repertir en sa-chant "bien" vous servir de votre

4 bonnes raisons justifient la devise

images Photo, ciné labo, vidéo

31 et 24, rue Saint Augustin 75902 Paris (métro : 4 Septembre ou Opéra)

Tel. 742 42 42 Reprises - Occasions Carte bles

le déficit commercie de la Fr**ance** en novembre: is milliard de franca



In president d

un violen: Agus

Motels de 2717048 & Strasbourg

Mary 12001 For Column 400

Mary & Springer, Stanford

成化された はって 神秘 機

mande and the court of the department

ERABISTATION OF CHOICE AN

医皮肤性 排出 化水 新维

gar gert steathan de distances

rekaro jardinino gar jeder

医皮肤 一口的成本分布

and farement berauf bei fiche

a anamatan paga a abasa da

Eren beitauger auf ein dem ge

TO LOTTO A STATE CONTROL CONTROL

tine bei bei eine gentage

Mile die Steel, "Citt. I is delle

Millione-to construer piles as des

THE LET SECT OF MARRIED, & CON MAR-

Mare his la chieffiche giften.

SELECTION OF PARTIES ASSESSED.

ton the amountains for ben-

ES MERLE . It in retirer

and the second second second second

ingen au ber pelemenheiten.

E. M. Seifenten

with the news last than the said

**新**克,它是 是 2000年**2000年** 260

Martine if we come " bette ber

The wife a roll date see

Marin Co. Service Service Service

tera Grand Contract of a la

Man Santa

THE STATE OF STREET

the Carry of the State 7811 and

the poor enders, the contribute

Miss terror for the major

white est de Tay millione

til en ECI 1441 enriene

tife sat is from the sat of the

minutes britary and of cotte

to desired 1 to the safe de

the desired and the water

Capitalitati en fenta finitien

Se soul to loan se

ben today at a parameter

THE PART SUPPLY AND A PROPERTY.

then length to budget.

September 2 2 2 2 all state

Ma Their Training of the

de die die ter en en tere

de la faite de

takeng er in mante den af-

The state of the s

the sura recession de faces

the see point do very later the

the CORNE No. Breshare Fee

de 10 de contra La

See I was a supplied to the su

the bear Contract to the same

See the second of the second o

Mental Co. 100 Fractions

Car d'allieur, au romand don

to the foreign to dermine

trans de terres de la

STATE CONTRACTOR ( MARRIED

Shirt State State

et die Lecritical and and alle-

Militarionant de la Crea

the Pour le real of a set in

Se teleffischen der

the Conseil Commerciant was the the transfer to the state of th gen bien og de de compande societé le bien de de de compande de co

Dammardon da abbeijfe m September of the second dict as depart or and distant

TI TERRETARINE AT MANAGEMENT

A Same that I have been been been The second second M Miles 26 26 2722 - ア第12第4条機 The second of the last like POUT THEN WISE PROPERTY AND THE SAME AND The state of the s of many tier trees that THE PARTY IS NOT THE PARTY OF ER NE 12 12 13 BARRAN William a transfer for the say say Man Tale of the Page 4 The state of the s

Et and the state of the state o SECTION LATER A SERVICE ER MINISTER ALL THE MARK MARK The rest to the last la letter Chimica Calabia Later Sementaled Mart 3"25 & to tracer any place Sharman to the fact. 表面中位 智慧 12 1 12 17 KMMM gut Cabirmit . a . in & den Marie and a contract mentioned REPORTED VINELS A

M. Gaston Thor

rack etten is in passe. from Tille, organistics size member of highest Proposeries of the Member Managed on Page 2 states

R.I. in Mercally

Femmes

race et cla